HISTOIRE DE LA
LITTERATURE
DRAMATIQUE
PAR M. JULES
JANIN: 2

4. 8. 20.

4.B.8.23.

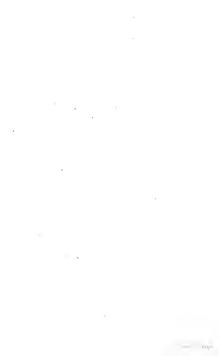

BIBLIOTHÉQUE CONTEMPORAINE

### JULES JANIN

### HISTOIRE

DE LA

# LITTÉRATURE

DRAMATIQUE

DEUXIÈME ÍDITION

-(0,0)-

### PARIS

MICHEL LÉVY FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS BUR VIVIENNE, 2 BIS

1855



### HISTOIRE

DE L

# LITTÉRATURE

DRAMATIQUE

» Mais al, commo co Pa di ist e commo de meire simpe on ou se la marie super on ou les propriess faithres et cologioures faithre, et de est vrait authent de l'Aistrier des lettres, où les tentatires converlies du tech, les disputed en doclos, les disputedes des deutes, les disputedes des doclos, les disputedes no depurés des princis des montiés de l'appérience font le consentiu de l'appérience font le consentiu de l'appérience font le consentiu de l'apperience font le consentius de l'apperience des princis de montificient de l'apperience de l'apperi

M. VILLEWAYS.



### HÍSTOIRE

DE L

# LITTÉRATURE

### DRAMATIQUE

PAR

M. JULES JANEN

DEUXIÈME EDITION, REVUE ET CORRIGHE PAR L'AUTEUR

TOME DEUXIÈME



MICHEL LÉVY FRÈRES, ÉDITEURS BUE VIVIENSE, 2 DIS

1855

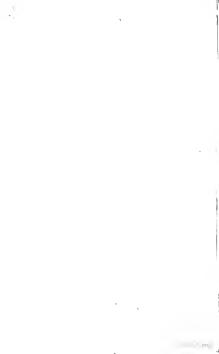

### WISTOIRE

DE LA

## LITTÉRATURE DRAMATIQUE

#### CHAPITER PREMIER

Nous entrons maintenant dans une critique à la fois plus régulière et plus suivie. Il est bon d'essaver ses forces, à condition que l'essai ne durera pas trop longtemps. Lorsque j'ai commencé ce grand traveil de révision sur moi-même, au premier abord il me sembleit que j'entrepreneis une œuvre impossible. Où courir? où ne pas courir, et par quel chapitre allais-ie commencer? Comment, dans cet amas enorme de choses écrites, chaque jour, pendant un quart de siècle, - « ce qui représente un grand chemin à parcourir dans la vie humaine, » allais-je trouver un fil à me conduire, et par quels efforts réunir cette idée è cette idée. et cette passion à cette pession? Autant valait rechercher, dens les catacombes romaines, les divers ossements qui aveient eppartenu au même cadavre; poussières confondues en mille poussières, Allez donc leur dire, au milieu de ces ténèbres: levez-vous et suivez-moi! Allez donc ressociter tout ensemble, par une résurrection doublement impossible, l'œuvre morte sous une critique oubliée, ou, ce qui revient à le même tentative, essayez de ranjmer la critique inerte d'une œuvre sans nom! Ainsi, i'ai longtemps hésité; longtemps l'ai éloigné de mou esprit cette recherche à travers l'inconnu. C'est si triste et si lementable d'ailleurs. cette récolte au milieu des jardins fanés, cette glane à travers les moissons stériles, cette facon de revenir sur les pas de sa jeun.

nesse, et de ramasser ç à et là, dans une corbeille à pou près vide, les fleurs incolores des printemps cuvolés. « Lei sont les reliques des poésies de mes plus jeunes ans !» dissit un vieux poûte au frontispie de son livre !. Quoi, ce peu là, c'était mon plus bet seprit? Quoi, co fibile dècho, si faible que mon oreille a peimé à le saisir, c'est donc tout ce qui reste des grands bruits d'autrefois? Ce néant, voil ames plus vivres colères l Celto mbre, voil ame sa clarifes!

Ce morceau de papier moisi, voilà pourtant la colonne élevée à me gloirel Ces feuilleis tachés de lie, où se voit encoro la trace des lecteurs osisis, voilà, voilà mon livre, et mu vice entière, et mon âme, et mon talent, et le bon sens que le bon Dieu m'avait donné pour me conduire, et tant de leçons de mos maltres, tant d'études acharnées, tant de découverties que j'avais faites, tant de zele et de labeurs pour apprendre à l'écrire, à la parter cette langue finaciais, mon ambitton, mon crogoli, ma fortune - hie inecent!

Tout cela repose au milieu de cette confusion de l'abime. O vanité de l'esprit! Vanité du style, et tout est vanité, surtout dans ce grand art du journal qui est un art éphémère, un art passager, le bruit d'une beure, et la puissance d'un instant!

Chaque matin, quand se réveillent les grandes villes de l'Europe, — à peine réveillèes, elles prétent l'oreilla à ce grand bruit qui leur sert de prière, à ce bruit qui les enseigne et qui les conseille. Elles veulent savoir la ponsée et la parole du journal! Après quoi elles se mettent à l'euver, et cette feuille imprimée, que la ville entière ouvrail, au matin, frémissante de curionité et d'impatience... arrive, à le tombée du jour, un homme armé d'un crochet, qui de cette feuille jetée aux immondices fait sa proie et l'emporte, dédaigneux de savoir ce que co vii chiffon peut contanir. O comble le la gloire! — de profondeur de l'homilitation! — Le conseil des peuples devient le mépris du chiffonnier qui passe !

> Impiloyable soif de gloirs, Dont l'aveugle et noble Iransport Me fail précipiler ma mort Pour faire vivre ma mémoire:

<sup>1.</sup> La Réolemachie poétique du Blanc. — Paris, 1610. — 2 parlies en 1 vol. in-42.

Ces quatre vers sont revenus bien souvent à mon souvenir; ils expriment à merveille et d'une seçon très-poétique ce besoin de vivre un moment, chaque matin, même à la condition certaine de mourir éternellement chaque soir. — Quæ tucis miseris tam dira cuvido.

Eh bien (voilà où cela vous mène, la persévérance)! à peine ens-je pris la résolution de pénétrer dans ce vaste champ du ropos définitif où mon œuvre était déposée, il me sembla que ma tentative n'était pas tout à fait une tâche désespérée. A le ne sais quels signes imperceptibles. l'écrivain le plus oublieux et le plus néglipent de ses œuvres, une fois qu'elles sont lancées dans le torrent. les reconneit cenendant comme on reconnaît un vieit ami qui n fait un long voyage. Il était parti plein d'espérance et de jeunesse, vétu à la dernière mode et paré de toute l'élégance maternelle; il revient, après vingt ens, d'un monde inconnu, il revient tont chargé de rides, tout convert de bellions, et changé... Dien le eait. Mais son ami le reconnaît à ce petit coin du sourire, à ce son argenté de la voix, au feu du regard ; surtout il les reconnaît. parce qu'il a conservé le souvenir, le respect et la fidélité des isones années. L'homme est changé, l'esprit est le même : il rapporte à son ami les mêmes admirations, les mêmes re, visions, les mêmes instincts! Alors on se retrouve avec jole, et l'on s'embrasse, et l'on se dit, en fin de compte, que l'on a encore de longs jours à vivre pour s'aimer ... Telle est, ou peu s'en faut, l'émotion de l'écrivain qui retrouve, après tant d'années, les premiers chapitres tombés de sa plume novice: il hésite, il s'inquiète, il se demande si véritablement il est fâché ou s'il est joyeux de sa découverte 9

Voilà une page assez naïve... oui, mais dans sa grâce enfantine elle ne manque pas d'un certain charne; la juenese rachète et au delà, l'inexpérience. On ne sevait pas sérrire encore, on commençait, cela se voit, à se douter que l'on serait un derivain quelque jour... — O page innocette... o page empreinte de mes premiers doutes! peut-être aurris-je quelque honte à te reconnaître en public; en reaenche, quand nui ne me verra, je te veux dévuere ligne à ligne! À inisi, don Juan lui-nême, au milieu de ses honnes fortunes, porte à sa lière consolée le gage rustique de quelque villageoise! A reconnaître ainsi ses premiers essais au milleu des éticuelles étaintes, on forquer une tristesse qui n'est pas sans charme. Il semble que votre jeunesse vous revient, parée et charmante à l'unisson.

Bientôt, de ces profonds silences qui vous effrayaient tout d'abord, s'élèvent des bruits confus; co sout des voix aimées qui vous parlent toutes à la fois; bientôt encore on dirait que la confusion s'arrête et que chaque voix veut parler à son tour.

Écoutez-les, et si chacune de ces voix, qui roprésente une année, une passion de votro vie, arrivo à vous, racontent des opinions auxquelles yous êtes resté fidèle, des haines qui vivent encore en votre âme, et des admirations qui n'ont fait que grandir : si en même temps yous rencontrez, dans ce concert qui ne yous déplait pas, quelque souvenir de luttes généreuses, de résistances lovales, de combate courageux ; le faible protègé dans sa faiblesse imméritée, et le fort attaqué dans sa gloire injuste; et si vous pouvez dire à coup sûr : voilà une renommée que j'ai faite, voilà un esprit que i'ai découvert le premier, voilà un nom qui est un nom, grâce à moi; et parmi vos erreurs, si vous en trouvez plusieurs qui vous ont été facilement pardonnées: et parmi les hardiesses de votre goût, si vous en rencontrez quelques-unes qui aient été justifiées, et dans vos prévisions, s'il arrive que vous avez deviné justo, une fois sur dix, et si, en fin de compte, vous avez pour amis les vaillants, les fidèles, les courageux, les grands esprits, et si les autres seuls vous haïssent; les impuissants, les vaniteux, les faux poètes, les faux historiens, les faux railleurs, les faux brayes, les faux hommes de lettres : et si parmi les choses que vous avez écrasées, il ne s'est pas rencontré un chef-d'œuvre, et si parmi les choses que avez le plus louées, il pe s'est pas découvert une honte, et si votre instinct vous a guidé dans les passages difficiles, de facon à vous faire évitar les trappes, les écueils et les ablines dont le sentier des belles-lettres pratiques est semé de toutes parts, et si, de tous ces obstacles.....

Tant de violences, de baines, de cris stouffés, — Lant de fureurs anonymes, tant d'injures, tant de calomnies, tant et tant de rages souries de l'imour-propre offensé, n'ont pas laissé plus de traces que l'escarged quand il passe... un peu d'écume gluante que la resée offace et que le soleil emporte, alors, véritablement, oette profonde horreur que vous inspirait cet amas de feuilles, amon-célées dans le Capbarrailm du journal, dévoint um fêtte... une

Rête de votre esprit! — O bonheur! tout n'est pas mort dans ces catacombes. O bonheur! il y avait dans ce nuage une leuur, dans ce silence un bruit, dans ce cadavre une âme; le feu est resté dans ces cendres étentes. O mort! où est ta victoire? Esprit, j'ai retrovué ton aiguillon!

Volfa comment, peu à peu, je suis venu à bout de cette œuvre de ténèbres, et bien m'en a pris d'avoir été fidèle à tout ce que J'aimais; bien m'en a pris de n'avoir juré par aœun maître, et d'avoir obét uniquement aux convictions de mon esprit, aux penchants de mon cœur, n'acceptant pas d'autre volonté et d'autre caprice que les volontés et les caprices d'une imagination qui avait pris les habitudes les plus calmes et les plus régulières. Ces habitudes loyales d'un travail plein de conscience et de zéle, la critique les impose et bien vite, même aux esprits les plus disposés à la tention et aux libertainages du hasartinges du hasartinges

Vous avez vu, dans le premier tome de ce dépauillement, les premiers essais de cette muse à pied qu'on appelle la muse du fauilletan! Mânistenant nous aborderons, s'îl vous plait, un terrain plus solide que le terrain de la fantaisie. A Dieu ne plaise, cependant, quo nous lui conations un congé défauiti à cette folle du logis; alle nous a ouvert, de sa main complaisante, les longues avenues qui nous devalent conduire à l'analyse des œuvres étrieuses; elle a été, bien souvent le repos, et la consolation du fecture fiatigué d'analyse, —et que do fois, quand j'allais commonce une critique à perte de vue, — ai-je reçu de la fantaisie un hon et délde conseil; le conseil même que la muse baime donnait au pôte Horace à l'heure où il voulait tenter les hasards de la baute mer:

Phœbus volentem prælia me loqui Victas et urbes, increpuit Iyra Ne parva tyrrhenum per æquor Vela darem....

Soyaz prévenus cependant que nous entrons dans les domaines fleuris de la comédie, à la suite de mademoiselle Mars, et que bientôt nous marcherons dans les sentiers sanglants de la tragédie, à la suite de mademoiselle Rachel. Car co fut la chance heureuse du feuilleton de rencontrer mademoiselle Mars à son apogéo,

ct mademoiselle Rachel à son aurore; il arriva, juste à l'heure où la comédie était vivante encore, où la tragédie expirée aliait renaître, et dans cette ombre éclairée et dans cette lumière douteuse, il sut entourer de ses hommages et da ses louanges la grande actrice vieillissante: il sut ontourer de ses encouragements et de ses conseils la jenne tracédionne encora jenoréo et qui s'ignorait elle-même! Il pressentit que mademoiselle Mars se neuvait rebuter au moindre obstacle à sa gloire, et il lui fit la route aussi facile qu'elle était glorieuse : il comprit aussi que la louango sans retenue était un péril à mademoiselle Rachel en pleice lumière; à sa louange, il méla biontôt quelques rudes ot sincères conseils. Entre ces deux femmes, celle-ci qui s'en va emportant la comédie avec elle, et celle-là qui arrive apportant à sa suite la tragédie, il faut placer une autre femme, une illustre, une infortunée, une passionnée, une éloquente... l'honneur et la maitresse du drame moderne, qui est pé avec elle, qui est mort avec elle : est-il besoin de nommer madame Derval?

Mademoiselle Mars, mademoiselle Rachel, madame Dorval, ces trois femmes sont trois drapeaux, trois guidons qui nous meneront dans cette suite d'études dont elles ont été, tantôt le couronnement et tantôt le prétexte. Une phrase de M. le duc de Saint-Simon dans ses Mémoires se peut appliquer nu feuilleton de 1830; M. le duc de Saint-Simon félicite le jeune roi Louis XIV, parmi les rares bonheurs qui attendaient sa royauté, de ce grand cortége d'hommes très-distingués qu'il rencontra en chemin, « Sa première ontrée « dans le monde fut heureuse en esprits distingués. » Il ajoute. et ceci se peut appliquer à la critique, lorsqu'elle est faite avec zèle, avec bonheur, « Né avec un esprit au-dessous du médiocre, « mais un esprit cepable de se limer, de se former, de se raffi-« ner, d'empruoter d'autrui sans imitation et sans gêne, il profita « infiniment d'avoir vécu toute sa vie avec les personnes du « mondo qui toutes en avaient le plus, et des plus différentes « sortes, en hommes et en femmes de tout genro, de tout âge et « de tous personnages. »

On voudrait écrire l'histoire même du feuilleton, né avec un esprit au-dessous du médiocre, empruntant d'autrui, et se formant et se raffinant avec les personnes du monde qui out le pius de qoût, de science et d'esprit, on n'écrirait pas une plus juste of plus véridique histoire. — Un peu plus loin, M. lo due de Saint-Simo, compiléant le décombrement des hommes considérables du siècle de Louis XIV, ajoute que rien ne menquait à ce beau siècle : « Pas même cette espèce d'hommes qui ne sont « bons que pour le plaisir. » Il voulsit parier des polètes et des ritates en tout geare; il surait cu hond de les confondra avec les hommes d'éphe, avec les hommes d'éphe, avec les hommes d'éphe, de sur los hommes d'éphe, avec les prands seigneurs, qu'il considérait comme l'ornement le plus précieux de la cour de Versailles!

Combien on l'eût étonné cependent, ce grand seigneur belesprit, si on lui eût dit que son immortalité tiendrait un jour, qui n'était pas loin. - uniquement à cette gloire ; qu'il serait roconnu un des grands écrivains de son siècle; et comme on l'eût fâché si l'on cût ajouté : Monseigneur, ces hommes dont vous parlez si légérement, ces pointres, ces poëtes, ces musiciens, ces architectos, ces philosophes, ce comédien Molière. - et plus tard, ce fils do votre notaire. Arouet, que vous voulez bien appeler un garcon d'esprit, survivront tout bonnement, non-seulement per leurs chefs d'œuvre, meis encore par les plus simples bagetelles de leur génie, à cette imposente société française qui, pour vous M. le duc, commencait au roi, et s'arrête aux ducs et puirs. - Heureux cependant le roi de France, heureux le feuilleton qui rencontrent, en leur chemin, beaucoup de ces hommes « qui ne sont bons que pour les plaisirs de l'imagination, de l'esprit et du cœur ! » - Pourtant , comme disait Suétone en ses Histoires : Maledicere senatoribus non oportet.

Quelques-ons, même au premier rang des braves gens qui reconnaissent que la poésie a droit de cidé permi nous, que la philosophie, après tout, n'est pas faito pour so morfondre à la porte des écoles, que l'auteur d'aramatique en thecessaire au théaltre, et le romancier en foyer domestique; —ils vont Jus loin; ils acceptent l'historien comme un vengour nécessaire, ils ajoutent que la fable est utilo aux enfants, que l'élégie est bien señen au juem bomme; une nouvelle bien faito e son prix pour la femme oisive, un long poème endort agréablement le vieillard, un bon dictionnaire est la science de l'ignorant; même le conte de fée a sa faveur et son charme, — ils en convionente. — Mais, disent-lis, à quoi bon la critique, et que pout-on feire, jc'hos, de ces juries pessars de diphthougues, au sourcil dédaigneux, qui ne trouvent rien de bon, rien de vrai, rien de jusu et de naturel? Au sens de ces hommes sérieux, les critiques de profession blessent le opte, la impatientent le lecteur; leur goût consiste absolument à n'avoir pas le goût de tout le monde; ils imposent leur volenté à la foule obéissante, à regret obéissante; ils brisent ce que le public adore, ils relèvent ce qu'il a brisé; quand ils devraient donner la force et le courage aux artissans de la belle gleire, la s'appliquent, au contraire, à leur montrer l'obstacle, à leur faire sonder l'ablme, à leur pouver qu'ils tentent l'impossible.

« O l'étrange chose, d'isiat l'ancien Baizac, qu'un grammarien qui n'a étudié que les syllabes, prononce hardiment sur les œuvres de tant de grands hommes. Voilà, à mon sens, ce qu'on ne devrait pas souffir. » Lui-mémo, Voitaire, qui était lo bon sens et le génie on presonne, il dei voulu que lor ci envoyal Fréron... aux gatieres l'Eh Dieul que de violences, que de larmes, que de coleres, que d'injures et quel débordement incroyable de mille fureurs insensées contre les derivains malavisés qui se figurent qu'il leur est permis de dire : Ceci est bon, cec ist douteux!

Comment done, ces rhéteurs donnent au drame son droit de bourgeoisie! Ils donnent ses lettres de noblesse au vaudeville! De quel droit, et comment? et pourquoi?.. qui te l'a dit?

Ainsi parlent tous ces esprits impatients du joug et de la contrainte; ainsi se révoltent, à chaque mot qui les presse, ces grands inventours de chefs-d'œuvre : ainsi, les patriotes de la poésie et des beaux-arts, les saltimbanques de la chose écrite, les maladroits, les médiocres, les éreintés, les impuissants, les inconnus, qui voudraient être célèbres en vingt-quatre heures, les esprits fanfarons et stériles, les diseurs de quolibets, de proverbes et d'équivognes. les braves gens qui vivent des lettres ou du théâtre, et qui se figurent qu'ils exercent un métier comme tout autre métier, régulier, patenté, accepté, régi par des lois, par des ordonnances, par des mattrises, imaginent d'échapper, par l'injure, à cette loi de la critique universelle qui permet à quelques uns de formuler l'arret do la foule, à condition que si la foule se trompe, elle soit blâmée et raillée et censurée à son tour! Que de sifflets mérités par le parterre applaudissant le sonnet d'Oronte, et trouvant que c'était une belle chose! Que de haine et de mépris pour le parterro, applaudissant la Phédre de Pradon, et siffant la Phédre de Racine; en revanche, quelle éternelle louange à ce roi Louis XIV, qui, de son camp de Flandre, signe l'ordre de laisser représenter Tartuje, dont il a vu chez lui les trois premiers actes.

Le véritable critique, en ce tempelà, étatit le roi. Il statt la juge même du gotit public, sauf à voir, lui aussi, son arrêt cassé par les maltres. — A Dieu ne plaise, que Votre Majesté se connaisse en vers mieux que moi, disait Despréaux. Et quand le roi appelait M. Chapelain: le roi des beaux esprits de son temps, peperéaux, Racine et la Fontaine, ausside, cassaient ce bel arrêt, tout comme le peuple de Paris avait cassé l'arrêt contre le Cid, condammé par l'Académio et per le cardinal de Richelieu, ce mattre absolu... absolu, non pas contre le Cid. — Il n'y a pas da tyrannie et pas de tyranqui nous force à trouver belle une choss niformol et pas de tyranqui nous force à trouver belle une choss niformol su

En vain les espions de Néron, si Néron déclame et chante en personne, sur les planches de son théâtre, s'en vont à travers la foule soillicitant les applaudissements de ce peuple repuc'est à peine si quelques sénateurs effrontés, et quelques soldata 
pris de vin osant prêtre à cet histrion manqué, l'appoi honteux de leur admiration famélique. — Au contraire, essayez da mettre 
au cachot la chanson de Béranger. . soudain la chanson éclate et 
brille à travers les barreaux de fer; elle perce en mille échos les 
voltes abaissées de la Conciergerie; elle va d'âme en âme, à travers la France consolée, appelant à son aide les trois passions de 
la France d'autrefois , de la France d'autorior, la liberté et l'amour !

Aimi, les poètes manqués, les drimaturges impuissants, les apéculateurs en ronds de jambe et les faux hommes de letres ent beau faire et s'écrier que la critique est inutile, impossible, odieuse, atroce... elle suit d'un pas calme et sêr le sentier tracé par les matires; elle laisse crier ceux qui crient, hurler coux qui turient, et, contente de pou, elle a bien vito oublié ces mièxes si, per bonbeur, elle a mis au jour une œuvre inconnue, un poète nouveau. Ce sont là ses grandes fètes, La fêta est moindre, et pourtant digne d'envie encorre, si la critique a corrigé, dans quelque couvre vigoureuse et bien portanta, quolqua faible côté par où la ruine allait venir; si elle a ôté un brin de muille à cet acier qui b'rile, un pii mauvais à cette pourpre

étalée avec art, un barbarismo à cette langue inspirée, un geste, un rire, un accent, un défaut, une misère, à cette machine savante et bien feite qui, faute de cette humble correction, allait se heurter contre toutes sortes d'écueils. Non, la critique n'a pas la prétention de tout voir, de tout savoir, de tout revoir de tout arranger, de tout corriger, de carreler et de décarreler toutes les nièces de chaque maison.... Elle so contente à moins de frais : ello se contente d'écraser, d'un mot, certoines bontes qui surgissent de temps à autre au milieu du labeur littéraire : elle se contente d'éclairer de quelque lumière inespérée, certaines boantés trèsrares et très-charmantes qui tout do suite attirent l'attention , la reconnaissance et les respects de ce petit nombre d'honnètes gens que le poëte appelle un public. Voilà toute l'ambition du véritable critique; - il demande un seul moment de puissance, et le fendemain il va se remettre à l'œuvre afin de tenter, sur nouveaux frais, une nouvelle aventure, au bout de buit jours l

De plus gros messieurs que nous ao cont contentés do cette fagon de vivre au jour le jour, au hasard, du god et de l'espri public. — « Voyez-vous, mensieur, disait Malherbe à Bacan, lorsquie nous acrons donné bien longiemps toutes ces peines, s'il est question de nous quand nous serons morts, on dira: Vollàt-il pos des gens bien avités; ils ont perdu leur vie à aligner des sylubares; ils as cont privés de toute ambition, de tout plaisir, dans l'espérance de commander despoltgement au langage, et d'arranger les most d'une façon bienséante l'à coup s'entre voità une belle existence pour des hommes sensés! Aussi bien, il n'y a que dos étres privés de raison qui se pulsesent condamer à un pareil labeur, au lieu de tentre la fortune, ou tout au moias de se donner du bon tenns. »

Et Racan répondait à son ami: — « Je continue à écrire, incapable de faire autre chose, » Puis ils sont morts, contents l'un et l'autre, de leur chétivité.

Exemple à suivre, afin que chocun suive sa voie et ne demando à l'art qu'il exerce, que la chose même que son ari peut rapporter. Mailherbe et Racan ont laissé un nom et quelques beaux vers, ils auraient tort de se plaindre, et tel qui aura vécu et travaillé plus longlemps, s'estimerait boureur de laisser une stance, un quatrin, un dissipue. C'est la loi de l'art d'ècrire. Il faut s'attempt.

à tout, et même à l'oubli. Que de grands joueurs de violon, que d'illustres pianistes, que de chanteurs qui sont dévenus.... uno ombre, un nom, un écho! M. Baillot est mort. Paganini est mort. Schopin est mort, la Malibran expirée en plein triomphe... il en reste... quoi? C'éteient cenendant de grands artistes, des artistes sincères, convaincus, pleips de transes, pour eux-mêmes. et de passions nour les autres : l'admiretien les suivait : la foule henreuse de les entendre obéissait à leur génie : on leur a dressé de leur vivant, des arcs de triomphe, et le monde entier leur a donné des serénades. Rientôt, une heure arrive, une heure suprême le violon échanne à ces mains débiles, le soutile manque à cette poitripe en feu: de cette extrême renommée, et de cette gloire idéale, à peine si la deuxième génération conserve un vague souvenir. Tout s'est éclipsé, évaneui, anéentil Et tu voudrais te plaindre, à critique! à l'heure où il t'est permis de ramasser dans ces noussières, dans ce néant, dans ce vide, quelques méchants fraements da ton esprit d'autrefois!

Malheur à qui s'attriste, et mal conseillé qui se plaint de la cruauté des temps. Tu éteis écouté naguere, tu étais suivi, tu étais une fête, un enseignement, un conseil, et la foule attendait ton indication avant de poursuivre son chemin. Ostendit ni Deus ipse viam! Eh bien! cette foule obéissante a disparu dans tes sentiers, elle est morte, et tu veudrais vivre plus longtemps qu'elle, et tu ferais de ton agonie, un enfantement, pareil à l'enfantement de la lionne qui engendre ses netits en rugissant! Tu as regné sur une humble parcelle du monde intelligent, tu as régné, contrairement à ces tyrans-dont parle Tacite ', plutôt par le raisonnement que par la contrainte, et maintenant que ton règne est fini, tu te mets à regretter ton usurpation! C'est injuste cela, et c'est absurde. A chacun son regne, à chacun son scentre: la comédie a ses causes, la critique a les siennes : nas un livre et nas une censure de ce livre qui n'eût sa raison d'être. Tu te plains que ton fameux feuilleton de la semaine passée ait déià pris son rang narmi les choses expirées... de quel droit serais-tu plus heureux ou'un prince même du sang royal de France, le prince de Conti. qui a publié, lui aussi, un Traité de la comédie et des spectacles

<sup>+</sup> in multitudine regenda plus porna quam obsequium valet.

que ni toi ni les tiens vous n'avez lu? L'oubli c'est la règlo, et le souvenir c'est l'exception. Une page oubliée au fond d'un journal devenu lo jouet de la rage des vents, est-ce une si grando infortune lorsque tent de poèmes n'ont pas trouvé un acheteur?

Au moins, cetto page orrante à travers les caprices de la ville et les oisivetés de la province a vicu. ne fièce qu'un heure; celle a renounté au moins un lecteur; elle a servi, peut-être, tout un jour à la conversation, aux commentaires, à l'oisiveté des solons parisions, parfois même, su fond des villes les plus lointaines, elle s'est fait jour dans quelque osprit novice; ou bien quelque cité ourieuse a voulu savoir ce que disait cette page enfouie aujourd'hui dans l'ablime, et alors cette mauvaiso petité feuille, jetée aux ronces du chemin, a vécu en allemand, en anglais, en quelque lanque étrangère qui lui donnait uno grâce inattende, une force insepérée. Est-ce mourir cels?

Est-co done mourir, tout à fait, si plus d'un cœur, à vous lire, a battu plus vivement; si plus d'une idée endormie su bind du cerveau réjoui, s'est éveillée en chantient; si ce malheureux s'est trouvé consolé; si ce misérable s'est sent châtié; si la comédie, errante dans les mess du journal de chaque jour, s'est abattue en son vrai champ de bataillo? Est-ce mourir si, mêmo après dix ans, un sect lo houme se respello ce grand er jour la frappé dix ans, un sect lo houme se respello ce grand er jour la frappé l

Non, rien ne meurt complétément de ce qui a vêcu, no fil-ce qu'un jour, uno heure, une instant; une fois que la trace est laissée au fond de l'âme lumaine, essayez de l'effect, soudain la voila ravivée, ot elle reparait plus puissante, somblable a cette statue oubliée au fond de l'Océan; le folt qu'i l'emporta la rapporte, ot chacun la reconnaît, en dépit des tempêtes dont elle fut si longtemps le jouet.

#### MOLIÈRE. — RISTOIRE DE LA PEPRÉSENTATION DE TARTUFE. — L'ANATHÈME DE BOSSUET.

S'il vous platt, entrous maintenant, d'un pas résolu, dans ce vaste espace à travers lequel il faut passon redessairement avant d'arriver au théâtre moderno, à l'art d'aujourd'hui, aux efforts de la veille, aux espérances du lendomain. Le vostibule! Il faut respecter le vestibule, a di un critique; il faut étudier les maîtres, soand d'aller aux disciples; il faut prouver que l'os sait aimer, comprendre et admirer certaines beautés des cheés-d'œuvre, si fon veut, plus tard, conquérir le droit de critiquer les œuvres qui viennent à la suite. Admirez Molière, avant tout, et de toutes vos forces, et M. Scribe acceptera volonitiers votre eritique logale et sympathiquo. Enfia l'accent même de la critique, à chaque époque où elle se doit renouveler, se renouvelle au juger et au toucher de ces beltes œuvres, qui sont residés l'honneur et le respect de l'esprit humain. « Le voudrais hien y être dans vingt ans, disait Fonlenelle, pour savoir ce que ca deviendra 1 ».

Fontenello était neu ambitieux, même dans ses vœux los plus hardis. Vingt ans, ce n'est nas assez nour accomplir une révolution littéraire, dans un pays comme la France, plus fidèle à ses poètes qu'à ses rois. En vingts ans la France accomplira au besoin toute une révolution, mais qu'est-ce que vingt ans nour savoir ce que deviendra l'art. le goût, la passion, le plaisir, le charme, l'esprit de ce grand peuple de France? Fontenelle était mort depuis deux fois vingt ans que M. de Laharne, en pleine chaira d'humanités à l'usage des petits messieurs et des petites dames du Lucée, dissertait, tout un jour, pour savoir si l'Otello français. Orosmane, est plus malheureux quand il a tué Zaïre amoureuse et fidèlo, que lorsqu'il doute de Zaïre inconstante? On a perdu de belles heures à débattre ces grandes questions, et voità pourtant co que Fontenelle aurait vu chez nous s'il avait vécu cent trente et un ans ! Convenez cenendant que ce n'était pas la peine de vivre si longtemps, pour si peu.

e II faut d'abord séparer la tragédie d'avec la comédie, a dit 
« un maltre; l'une représente les grands événements qui excitent 
« un maltre; l'une représente les grands événements qui excitent 
« les violentes passions, l'autre so borne à représenter les hommes 
« dans une condition privéo, sinsi elle doit prondre un ton moins 
« dans une condition privéo, sinsi elle doit prondre un ton moins 
son prix dans cette bouche éloquente. « Il faut avouer que Molére 
« est un grand poète comique. Je no crains pas do dire qu'il a 
« emfoncé plus avant que Térence, dans certains caractères. Il a 
« emfoncé plus avant que Térence, dans certains caractères. Il a 
« emfoncé plus avant que Térence, dans certains caractères. Il a 
« emfoncé plus avant que Térence, dans certains caractères. Il a 
« emfoncé plus avant que Térence, dans certains caractères. Il a 
« emfoncé plus avant que Térence, dans certains caractères. Il a 
« emfoncé plus avant que Térence, dans certains caractères. Il a 
« emfoncé plus avant que Térence, voyons de dérègé ét do ridicule. 
« Térence se borne à représenter des vieillards avares et ombra« exux, de jeunes hommes prodiques et étourdis, des courtissnes

e avides et impudentes, des parasites bas et flatteurs, des esclaves importuns et scélérats. Ces caractères méritaient sons doute c d'être traités suivant les mours des Grees et des Itonains. De a plus, nous n'avons que six pièces de ce grand outeur... Mais c onfin, Molière a ouvert un chemin tout nouveau ; encore une « fois , je le trouve grand. »

Qui parle ainsi? un père de l'Église; et mieux qu'un père de l'Église; lui-même, Féncion, l'auguste archevêque de Cambrai.

M. de l'émelon dit ennove (nous voulons tout-citer, ne fât-ten que pour contre-balancer quolque peu notre admiration profonde pour lo génie et le talent de Meilero): — En pensant blen, il parle mal. « Il se sert des phrases les plus forcées et les moins naturelles. « Térence dit en quatra mois, avec la plus dégiantes simplicité, ce que Meilero ne dit qu'avec une multitude de métaphores qui esprochent du galimatias. J'um blem mieux sa prose que ses vers. Il est vrai que la versification française l'a géné; il est vrai même qu'il a mieux réussi dans L'Imphitryon, où il a pris la filierté de fairo des vers irréguliers. Mais en général, il me paralt, jusque dans sa prose, ne parler point assez simplement « pour exprimer toutes les passions.

« D'alliours, il a outré souvent les caractères; il a voulu par cette liberté plaire au parterre, frapper les spectateurs les moins délicats, et rendre le ridicute plus sensible. Mais quoi-ca qu'on doive menquer chaque passion par un plus fort degré de par les traits les plus vifs, pour en mieux montrer l'excés et a difformité, on a a pas besoin de forcer la nature et d'abandonner le vraisemblable. Ainsi, malgré l'excemplé de Plaute, et où nous lisons: da tertitam! je soutiens contre Molèrer, qu'un «avare qui r'est point fou, ne va janabis jusqu'e vouloir regarder dans la troisième main de l'homme qu'il soupconne de l'avoir «volé.

« Un autre défaut de Molière que beaucoup de gens d'esprit « lui pardonnent, et que je n'ai garde de lui pardonner, est qu'il a « donné un tour gracieux au vice, avec une austérité ridicule et

Aeflexions sur la grammaire, la rhétorique, la poétique et l'histoire, ou Mémoires sur les travaux de l'Académie Française, à M. Ducier, socrétaire perpétuel de l'Académie, par feu M. de Fénefon, archevêque de Cambray.

- « odieuse à la vertu. Je comprends que ses défenseurs ne man-« queront pas de dire qu'il n traité avec honneur la vraie pro-
- « bité , qu'il n'a attaqué qu'une vertu chagrine et qu'une hypo-« crisie détestable ; mais sans entrer dans cette longue discussion.
- « je soutiens que Platon et les autres législateurs de l'antiquité
- « païenne n'auraient jamais admis, dans leur république, uu tel « jeu sur la scèno.

« Enfin, je ne puis m'empêcher de croire avec M. Despréanx a que Molière, qui peint avec tant de force et de beauté les mœurs « de son pays, tombe trop bas quand il imite le badinage de la « comédic italienne. »

Et Fénelon cite, pour finir, les deux vers de Boileau à propos du sac ridicule où Scapin s'enveloppe. Mais quel blâme ne serait pas racheté et au delà, par l'opinion de co juge illustre disant do Molière: « Encore une fois, ie le trouve grand! »

Cette indulgence de Fénelon pour le plus grand posite et le poitio le plus vivant de la cour de Lonis XIV n'était pas, nou certes, dans l'Ame et dans l'esprit de Bessuel. En sa qualité de père de l'Église, il haifssait la comédie, il exécrait les comédienes et les comédienes ; la le comprenit pes cette poésie avide de licences, amie et compagne des plus vives passions de la jeunese; il se rappelait l'nauthème antique, et de cette illustre invention il ne voyait que lo désordre, les mauvais penchants, les mauvais conseils, l'obscénité. Cela flacheit le grand évêque do Meaux qu'on appelait le théêtre l'école des maurs, et il avait boudé Sontenit pour sa fameuse inscription: Castigat rideado mores' Mémo Santeuli en avait demandé pardon à Bossuet dans un poéme intulé: Santolius ponitens; au frontispice du poéme, on voyait l'illustre écrivain de Saint-Vilor à genoux et la corde au cou.

Bossuel sourit, et pardonna à Santeuli; il garda rancuno à Molière. Il se rappetiti sana donte qu'il avait rencontré Molière et sa comédie au milien de Versuilles, dans tous les sacos, dans tous les jardins, à la suite de tenme le compiément de ces scandales et de ces anours. Surteut il so souvenait de Tartoic, ce chef d'enver impérisable qui est resté, même avant les fammes de l'enfer, le châtiment de hypoerties, ou peut dire o qu'on a dit du Marivge de Figuro : qu'il était plus facile de l'écrire qué de lo faire représente.

Pour que le Mariage de Figaro fût représenté tout à l'aise, il n'était pas besoin de se donner tant de peiue, Beaumarchais h'avait qu'à attendre quelques jours, et dans cette société qui allait si galment à l'abline, il reit trouvé des reines pour jouer tout haut lo rôle de Suzanon, des duces et pairs pour représenter Figaro, des princes du sang pour se charger du rôle d'Almaviu. Mais au plus bel instant du xvi s'étice, quand l'autorité était partout, comme le devoir, un comédien du roi Louis XIV s'attaquer ainsi, et tout d'un coup, au pouvoir le plus respecté de l'État, le trainer sur son théâtre, l'immoler à la risée publique, le charger, non-seulement de sarcasmes, mais encore d'homifiations, de baine et d'outrages..., avoiez que l'entreprise detit étrange, inouïe, incroyable, et qu'il fallait bien du génie et bien du courage pour la totter.

Pourtant, malgré les difficultés de tout genro qui se présentaient de toutes parts à la représentation d'une pareille comédie, les calculs du poète étaient sixe. Molières avait hen compris que le moment ne pouvait pas être mieux choisi pour demander cette grande permission à la majesté royale, d'ataquer directement et de front, les faux dévots et leur sacristie. En ecct, comme un grand politique qu'il était, Molière mettait à profit les circonstances historiques dont il fait entouré.

M. lo cardinal de Mararin vensit de mourir, asser reisonnablement chargé de la haine publique. Délivré de cette tutelle insupportable, le jeuno roi avait juré, bien haut, de ne pas appeler l'Egisse dans ses conseils. Cependant Mazarin n'avait pas tellement remplacé le cardinal de tichelieu, qu'on ne se souvint de Richelieu, mais pour le haïr, mais pour le maudire; on ne se souvrensit que de sex cruatutés et de ses froides passions; quant aux grandes choses qu'il avait faites, on ne dait trop peis pour le sovir.

A ce moment de l'histoire, il se passait à la cour de Frence ce qui s'est passe autrefois à la cour de Russie. — Il y avait la vieille cour austère, solennelle, dévouée aux vieux usages, à la vie correcte et réglée, il y avait la jeune cour, folle, amouveus, prodigue, avido de mouvement et de plaisirs. A la tête de co mouvement se faisait remarquer le jeune roi qui bâtissait Verstillet, du parti de la résistance dait la duchesse do Noailles, viville et dévoic, et bet esprit à la Noailles d'une grace crusies et

d'une suprême insolence, qui amoutait contre ce beau monde royal, d'où son âge l'exilait, toutes les prévoyances opposées à la jeunesse du roi.

En ce temps-là l'Église, qui regrettait le bon temps des guerres religiouses, avait remplacé la guerre civile par mille querelles. Jansénius avait été le prétexte à toutes ces disputes qui ont vivement agité la société française. Au milieu de la dispute se présenta Pascal, armé de toutes pièces comme un rude jouteur qu'il était. Cet homme, qui prepait au sérieux toutas choses, demanda de quoi il s'agissait; et quand on le lui eut dit, il jeta sur toute cette cobue dévote l'ironie, le sarcasme, le ridicule, la honte enfin et l'énouvante. Il flétrit, bien mieux que n'eût fait le bourrean, les plus avancés dans cette bataille religieuse, ces jésuites qui étaient partout; et de cet amoncèlement de doctrines perverses, il ne laissa pas pierre sur pierre. Jamais la puissance de la parole écrite ne s'est plus complétement manifestée. Considérez donc , je vous prie, que Tartufe n'a pas eu d'autre préambule que les Provinciales. Ils peuvent se diré l'un à l'autre, comme ces deux conspirateurs dans une tragédie de Schiller: - Nous conspirons ensemble! Pascal est d'ailleurs le père légitime de cet homme qui a découvert le doute, Pierre Baylo; toutes les attaques, toutes les baines, toutes los violences do Voltaire et du xvius siècle contre la crovance établie, n'ont pas eu d'autre point de départ : les Provinciales de l'ascal, le Tartufe de Molière. Or, il ne fallait rien moins que des chefs-d'æyre de cette force pour battre en brèche une crovance de dix-sent cents ans l'Attribuer cette ruine à l'Essai sur les Mœurs, à la Pucelle, à l'Encyclopédie, ce serait leur faire trop d'honneur.

Ainsi donc, l'esprit d'examen introduit par Pascal dans les matières roligiouses, Molière le mit habilement à profit pour l'introduiro à son tour dans la comédie. L'Ironie, la maileo, le sang-froid railleur de Pascel, Molière s'en servit pour écraser les mêmes hommes. Choss étrange dans cette œuvre comment e'est le docteur en théologie, Pascal, qui agit comme un poète comique; it rit, il plaissante, il prolonge sans fin et saus cesse ce formidable badinges, pendant que le comédien, le poète comique, remplit le rôle du docteur de Sorbonne, du prédicateur dans sa chaire. Molière tonne, éclate et s'emporte; il floutiroi ce misérable, son misérable? Pascal en colère n'eût pas mieux dit que Molière; Molière, en riant, n'eût pas mieux fait que Pascal.

Notez, — Irs hommes de gónie ont de si belles chancest — que si les Lettree prominchate n'eusent pas éde en effet un ec-médie pleine de gaioté, de sel, de grâce et d'atticisme, nue comédie pleine de gaioté, de sel, de grâce et d'atticisme, nue comédie, en un mot, digne de solerations religieuses. Note aussi que si la comédie de Molière n'et pas été grave, imposante, sévère, aussère, comme ell pa l'être un plaidoyer de Pascal, jamuis éer n'et et de raie et la retine ne l'eusent approuvée; jamais la roi Louis XIV ne se fut porté le protecteur d'anne bouffouncie mpi s'attiquaté tant de choses. Ainsi Pascal, ainsi Molière, dans cette œuvre commune de destruction dont lis ne pouvaient savoir toute la pro-tée l'un ni l'autre, se sont sauvés justement, celui-ci et celui-là, par les mêmes raisons qui devarient les perfert ours les deux.

Co no fut pas sans uno certaine terreur quo Moliore entroprite cette tâche illustre. Il savait que toucher à l'hypocrisie était un crime sans rémission, non pas seulement chez les hypocrites, mais pour beaucoup d'honnétes gens, et qu'il devait entrer par surprise dans cette brêche u'il vavait pratiquée dans l'Étaiso.

Ainsi field. Tartufe fu endouré de toutes sortes de précautions. La première lecture qu'en fit Molière se fit chex Ninon de Lencles, cet honvète homme d'un goût exquis, d'une besulé fine, d'une philosophie pleine de grâce et de malice. Elle aimait Molière comme olle aimait M. le prince de Condé, sachant très-bien que des amitiés pareilles lui feraient pardonner ses amours. Elle avait acceptà, mais en l'épurant autant qu'il était en elle, par le désintéressement, par l'esprit, par la probité, le galant héritage de cette horrible Marion Delorne, dont le cardinai de Richelieu avait fait à la fois une courtisane et un capion à ses ordres; ainsi posés dans ce monde si correct, et en bute à toutes les déclamations faciles des vertus bourgeoises, vous pensez si mademoiselle de Lencles dut cauceilli ret favoirser cette immerse comédie où toutes les vanités, tous les crimes et tous les ridicules de l'hypocrisés étainet, étalés, avec tant de comblissance et d'inergie.

Ce n'est pas à dire que cette belle Ninon fût en ceci un juge impartial. — Elle plaidait se propre cause, quand elle riait aux éclats de cet hypocrito, s'onveloppant dans son manteau; la folâtre,

depuis longtemps elle avait jeté son manteau aux erties, où il resta jusqu'à ce que le jeune abbé de Châteauneuf, qui avait dirs sent ans, l'edt retrouvé et rapporté à la dance, qui en avait alors poutre-vingts bien sonnés. Toujours est-il que la voix de mademoiselle de Lenclés entraina l'assentiment général des beaux esprits et des grands sejeneurs qui fasiaent l'opinion.

A cette première épreuve du salon, Tartufe fut applaudi comme une très-grande et très-belle comèdie. - Si bien que dans les fêtes de 1664 que le roi donnaut, à la fois, pour inaugurer son palais. ses victoires et ses amours, il fut permis à Molière de jouer à la cour ses trois premiers actes. - De Versailles, la pièce passa à Villers-Cotterets, de Villers-Cotterets au Raincy, si bien que toute la famille royale en eut sa bonne part: c'était heaucoup pour la pièce et c'était neu nour Molière. En véritable enfant de Paris. Melière n'estimait guere comme des succès de bon aloi, que les succès qu'il avait à Paris. Il était l'ami du neunle, a dit Boileau, et tant que le peuple ne lui avait pas battu des mains et ne l'avait pas salué de son gros éclat de rire. Molière n'était ni content, ni tranquille. De son côté, Paris s'inquiétait sérieusement de cette œuvre qui avait rempli de sa gloire toutes les maisons royales. D'ailleurs, les uns et les autres, ceux qui l'avaient vu jouer et ceux qui l'avaient entendu lire, ne savaient de cette comédie que les trois premiers actes, et l'on se demandait :

Comment ferait le poite pour tirer une consédie plaisanto de cet uffereut Armae? Certes, j'imagine qu'il y avait de quoi attendm impatiemmont le dénouement d'un pareit drame, à une épaque où l'on a favait encore abusé de rien dans l'art pétique. Remarquec en outre combien l'habile et indiame diplomatie de Tartufe rappelle, en ses cruels étails, l'habilet impiropable, le crime abasel, a crime politique. L'un-deme il a pu servir au portrait de Tartufe, ce fameux cardinal-ministre, Richelieu: Richelieu amoureux de la reine-mêre, et a chassant de ce royaume qui appartient à son fils! Richelieu faisant égorger le jeune duc de Montmereure, et se jetant aux genoux de la princesse de Condé, qui lui demande la vie du prince. Il y a du tigre et du chat dans ce caruelète du Tartufe i; il y a du Richelieu et du Mazarin.

Aussi, vous peusez bien que la cour les avait reconnus, l'un et l'autre, ces deux ministres devant lesque]s teute la cour s'était prosternée; aussi vous pensez bien que mademoiselle de Lavallière fut un peu, au fond de l'âme, et pour les mêmes raisons (tous
les amours se ressemblent) du même seniment que mademaiselle de Lendos; les uns, dans cette our, protégacient ?artyse
par haine pour Richelieu, par mépris pour Mazarin; les autres lo
protégacient parce que leurs jeunes passions y trouvaient leur
compte, parce que le jeune Versilles, donnait ains un démenti
formel à la vieille cour de Saint-Germain, parce qu'enfin la nouveauté, le doute, le courace, «taient du cêté de Molière».

En tout ceci, Molére s'est montré d'une habileté et d'une convenance parfaites. Il eut même le grand est de persaider au roi qu'il était son collaborateur, et qu'il avait pris à Sa Majesté un des mois les plus plaisants de la pièce : le pauvre homme! Enfan pour ôter tout preiexte aux honnéles gens, il écrivit cette admirable défonition du véritoble chrétien qui est un des plus beaux morceaux de la langue, — outif de ves pareils, etc., ajoutez, comme je vous le diseis tout à l'heure, qu'il avait gartié le secret de son toisième et de son d'ernier acte, il ne le dit à personne, pas même au roi, pas même à mademoiselle de Lenclos; il l'est dit à sa femme, meis sa femme ne le lui denuada pes, ellé était troy occupée à préparer ses ajustements, pour jouer le rôle d'Elmire, dans ses plus beaux atours.

A la fin dono, le jeane roi, curieux do tout savoir, amoureux comme il Petair, and d'ére le maître, et qui ne savoit guère qu'un jour il appartiendrait, corps et âme, à cette rude chrétienne apactolique et romaine, qui s'appetait, en ce tampa-là, madem Ecurron, permit à Moitre de représenter Tartisfe, au beau milieu de Paris, puis il partit, le lendemain, pour nassister à ces sièges de la Flandre à demi conquise qui se haisent aux sons du vioion, au bruit du canon. Aussitol, en l'absencé die tes jeunes fous qui se battaient libèae de si bon cœur, le vieux parti revyaliste et dévoi se réveille, il s'oppose à ce qu'on joue ce drame que déjà il sait par cœur. Molère, en ce moment, était dans totto la joie et dans tout le bonbeur du triomphe. Il avait l'ordre du roi; aussités son théaire s'illumine, as troupe est sous les armes, tout Paris, dans ses plus beaux ajustements, accourt à cetto féte sans égale parmil les battailles supréhens de la comédie.

La seizième lettre de Pascal , l'apologie du vol, ne fut pas plus

impatiemment attendue! Le rideau allait se lever, quand arriva Pordre de M. le premier président de suspendre la représentation de Tartyfe jusqu'à nouvel ordre de S. M. En effet, la permission du roi n'était qu'uno autorisation verbale. Alors Molière, qui aimait à haranquer, arrêté tout à coup par cette défense instandue, et voyant remettre en question cette question tant débattue, vitu annoncer sa défaité a éette foule inquête et attentive.

En cet insiant, Molière devait être admirable. Je me le représente, en effet, la isilie dégante, le visage beau et inspiré, l'esil noir et calme, la jambo helle, la bouche grande et bien meublée, la lètre ombregée, intelligente; la vois sonore et grave : il arrive sur le bord de la range, et il annoce lui-même ce grand malluer qui l'accablait. Ne erryer pas expendant que le poète ait tenu le propos indécent qu'on lui préte. — Messicurs, nous allions vous donne ner Tartofe, mais M. le premier président ne vout pas qu'on le « joue. » En ce temps là, ce n'était pas la mode encore de couvrir d'insultes la magistrature française. Nul rêct osé parfer ainsi de Monséeur le premier l'résident. Molière savait, mieux que personne, quel homme était M. de Lamoignen, l'ami de Recinect de Despréaux. Ce mot-là est un anachronisme de cent cinquante ans, au moiss.

Il faut avouer que le coup était rude. La troupe de Molière en fui presque aussi attéré que son illustre elsé. Les Comédiens avaient compté sur Tartufe pour leur fortune, Molière y comptait pour sa goire. Ils avaient même offert à Molière double part totutes les fois que sa conedie serait jouée (en élife étate double part tot payée à Molière, qui savait si blen rendre cet argent-là aux Comédiens malhoureux); cependant comment soirté de cet embarras innuense, et par quels secours représenter cette comédic, ou plutôt cotts provocation ardente à tous les doutes dont la vieille France, la France prudente cut prévoyante de ce temps-la, no voulait pas?

Dans cette occurrence, il n'y avait véritablement que le roi en personne qui pût tirer d'affaire son peète; mais le roi était dans son camp, tout occupé de batailles le matin, et de fêtes le soir; partageant sa vie entre M. de Vauban et mademoiselle de Lavallière. Que fit Môlère II traita avec le roi Louis XIV, de puissance à nuissance la unissance la unissance la unissance la unissance huissance huissa

pouvoirs, les sieurs de La Grange et de La Thorillière, à qui la Comédie donan millo france pour leur voyage. Les députés, parties en poste, arrivèrent dévant la ville de Lille lo 6 août. M. le prince de Coait, le condisciple et le protecteur de Môleiro, reçut les ambessadeurs de la façon la pus bienveillante : il leur accorda l'hospitalité sous sa tonte, et lui-même il les présenta à Sa Majesté, qui prit connaissance du placet de Môleire.

Ce placet est hardi, gai, et d'un bon sel. Molière raconte au roi toutes ses mésaventures. En vain il avait intitulé sa pièce : PImposteur : en vain il avait changé le costume de Tartufe , qui était d'abord un costume d'église, contre l'ajustement d'un homme du monde; en vain il lui avait donné non plus la soutane, le bonnet carré et la tonsure, mais un petit chapeau, do grands cheveux, un grand collet, une épée et des dentelles sur tout l'hahit: en vain il avait mis des adoucissements en plusieurs endrolts ces adoucissements n'ont servi de rien. La cabale s'est réveillée aux plus simples conjectures qu'elle a pu avoir de la chose; et la comédie a été défendue, et tout Paris s'est scandalisé de la défense qu'on en a faite: et maintenant si le roi veut que Molière travaille encorn, il faut que S. M. accorde sa protection à son poète, sinon il no faut plus que Mollère songe à faire des comédies : il renonce à la gloire « de délassor Sa Maiesté au retour de ses conquêtes, et de faire rire le monarque qui fait trembler toute l'Europe, » Tel est ce placet : Molière s'y met convenablement à sa place: il faut que le roi choisisse entre lui ou ses ennemis: sinon plus de comédies pour le château de Versailles. ce qui était une grande menace à faire à Louis XIV.

En sa qualité de grand roi, il savait que la gloire et la majesté de cette ville nouvelle qu'il avait créée, n'étaient pas dans le marbre et la pièrer, dans les toiles peintes, dans les brozzes, et dans toutes les magnificences de ce beau lieu; la majesté du palais de Versailles, c'étaient les grands hommes qui entouraient ce rèque illustre, c'était Molère aussi bien que le prince de Condé. Remarquex aussi comme Molère parle hardiment, au roi, du méconteniement de Parts.

Le rol se montra digne de la supplique; il autorisa cette fois, par écrit, la représentation de Tartufe. En ceci il fut peut-être sinon plus royal, du moins un meilleur logicien que S. M. l'empe-

reur Napoléon, lorsqu'il dictait, Moscou en flammes, et du sein de la plus épouvantable guerre qu'il ait janais faite, uno constitution pour le Théâter Fançais. Tartafe au contraire, évet la voloutie d'un jeune homme, d'un roi vainqueur, et tont glorieux d'ajonter une part nouvelle au royaume de llenne le Grand et de Lonis XIII, qui s'occupe à propager ce terriblo chef-d'œuve.

La pice fut jouée avec cot onsemble de conédiens excellents, unquel Moifre a unzuit pu sonnettre même des comédiens médiocres.
Chacun y mit une prudence, une adresse que nons en connissons plande nos jours.—On avait si peur de trop en dire! Mais de
toutes les batailles que litra Molère, je ne vous raconte pas la plus
terrible. Le jour de cette première représentation si décisive, il trevaux as fiemme qui jounit le rôle d'Elmire si parée, si attiée, ot
si pimpante, qu'il eut bien de la peine à reconnaître cette Elmire
malade, souffrante et triste, qu'ou a saignée la scille, et qui ni
rien pris depuis trois jours. Or, mademoiselle Molère ne vonfait
ni changer sa robo, ni couvrir sa gorge et ses bras, ai pâlire si
joue, ni jouer, comme il content, ce beau rôle d'Elmire que Molière a nait fait pour elle I si les dévois de ce tempes-la, si l'éveque
d'Autun (l'abbé de la Roquette) avaient pu tout prévoir, la coquetterie de cette femme les est les aurés.

Enfin la pièce fut jouée, aux grants applaudissements do la multitude. Elle eut tout le succès d'une révolution, tout au rebours du Marriage de Figaro, qui a réuesi comme une émeute. On éconta cela gravement, posément, et on se promit bien do s'en servir aux promières tracasseries de la Isorionne. Les jéanistes on furent atterrés, tout comme ils l'avaient été des Prostnetales; les jansénistes s'en inquiétèrent, et d'enœurèrent tout étonnés, on déconvrant que Molière avait autant d'ésprit one Pascal.

L'affliction de plusieurs hommes d'honueur fut sincère et profonde. Il y a des gens qui savont tout prévir. Quanta u publie, il ne comprit nullement le danger. Il était impatient de savoir ce que déviendrait le monstre, et commen il poussernit jusqu'an bout la doctrine des désirs permis et d'égitunes. Il avait leaucoup admiré la scène ontre Elmire et l'Hypocrite, le duel charmant et terrible à la fois, dans lequel le pôte a prodigal és plus engageantes délicatesses de l'honnète fenme, les plus abominables perfidise q'un ignoble sociétat; —il avait expris sans donnement, mais non pas sans indignation, la ruine totale de M. Orguo el to déseapoir de sa famille; enfin à la dernière scène, ce même parterre avait applaudi à outrauce l'éloge du jeune roi qui lui faisait ces loisirs. Vollà comment Molière témoirants ajuste reconanissance à son royal protecteur; voilà comment II avait trouvé moyen de comprometre le roi dans son drame, bien miex qu'en loi emprutanta ess bons mots! Par cet éloge bien mérité du jeune monarquo, l'œuvre de Molière était dignement accomplie; et de fait, il riy avait qu'un did descendu de la machine dramatique, qui pût sauver des embàches de Tatule ce mailleureur M. Orgeon.

Le succès fut donc complet, unanime, éérieux. Il resta de tout ceci une cavere admirable à laquelle le siècle d'Auguste, non plus quo le siècle de Péricèles, n'ont iren à comparer; — cependan nul ne pouvait savoir où donc porterait ce boulet, tiré à bout portant dans les croyances de ce siècle. Molière jouit entièrement de son triomphe, non pus saus que plus d'une fois ce triomphe même ne lu fit une épouvait. Son bon sens tut dissit qu'une parcille victoire porterait ses fruits; mais quels fruits devat-lello potra?

Toujours est-il que le lendemain de sa victoire, il écrivait au roi pour lui demander un canonicat dans la chapelle de Vincennes, le propre jour de la grande résurrection de Tartufe. ressuscité par les bontés du roi. Enfin, pour complèter sa victoire, il écrivit, en tête de sa pièce, une Préface qui est le chefd'œnvre de la polémique. Dans cette Préface. Molière touche hardiment et habilement à tous les points de cette discussion entre le théâtre et l'église. Comme il était un véritoblement honnéte homme. les véritables gens de bien , qui désapprouvaient hautement sa comédie, devaient l'inquiéter au fond de l'âme ; aussi défend-il sa comédie par des raisons excellentes, naturelles, modestes; disant que la comédie est presque d'origine chrétienne; qu'elle doit sa naissance aux soins d'une confrérie religieuse : qu'elle est destinée à corriger tous les hommes, les dévots comme les autres. S'il v a des pères de l'Église qui condamnent la comédie, il v en a d'autres qui l'approuvent; - les philosophes de l'antiquité, Aristote lui-même, ont été ses apôtres; que si la Rome des empereurs, la Rome débauchée a proscrit la comédie, en revanche ello a été en grand honneur dans la Rome disciplinée. sous la sagesse des consuls et dans le temps de la vigueur de la vertu romaine. — En même temps, il combat pour l'emploi des passions au thédre, et il no voit pas quel grand crime ce pent être que de s'attendiré à la vue d'une passion homete. Endin, divil, les exercices de la piéd ont des intervalles, es d'als est vai que les hommes ont besoin de divertissements, on n'en peut trouveu nqui soit plus innocent que la comédie. El finit par se mettre à l'abri du roi et de M. le prince de Condé. En un mot, cette Préface de Tartzée appartient à la poléntique à puis préssaire et la plus précise; elle est aussi convaincante que la comédie ellemème, et pendant bien longetmps je me suis étonné, et il y avait de quoi s'en étonne, que le parti religieux en France, oùt laisse passer, sons y réponder, un pareil arzument par la laisse passer, sons y réponder, un pareil arzument par

Mais voici que cette Préface et la comédie de Moltère, ont été en effet réfutées par le seul homme qu'il du de force à jouter avec Moltère, par un homme suquel on pense toujours, lorsque l'on se trouve en présence de l'une des grandes difficultés de cette histoire du xurs siècle, par lossante, cet exité de la politique, espèca de Richelieu condamné à n'être qu'un éloquent apôtre et à parter comme parlait saint Jean-Chrysossóme, quand il n'eôt pas mieux demande que d'air comme saint Paul.

L'histoire de cette réfutution de Bossuet est très-enrieuse, olle est toute nouvelle; je l'ai découverte avec un rare bonheur, et puisque vous avez le temps, je vous demande toute votre attention.

Un homme comme Bossuet, avec sa position dans l'élequence et dans l'églies é son temps, ne pouvait pas ne pas l'iquièter d'un homme comme Molière, d'une comédie comme Tartisfe et d'une Préface comme la Préface d'a Prentyfe. Cespondant comment le premier auménier de madame la dauphine, le précepteur de M. le dauphin, un évêque de France, pouvait-il se commettre jusqu'à répondré a un considient, à un excommunité, ce conédien s'appelat-il Molière? Bossuet, dans son geine, avait trop de tact et d'habileté, pour s'exposes à s'ontendré dire par Molière ce que J.-J. Rousseau devait dire plus tard à l'archevêque de Paris: — « Qu'y a-t-il de commune natre vous et moi, Monssigneur? » Pour sortir de cet embarres, vous allez voir comment s'y prit l'évêque de Meaux!

Il découvrit, lui gui voyait tout, en tête d'une méchante comédieu de Boursault, une dissertation littérarie et reliqueus, siguée d'un théstia nommé le P. Caffaro. Ce théstin était un bonhomme déjà fort tigé, très-obsissant à son évêque, à ses supérieurs, qui, depuis vingt ans, était régent de philusophie et de théologie, sans avoir encourre la plus prelte censure. Ce digue religieux, des on propre aven, a'aveit jamais lu, encore noins vu, aucane comédie, ni de Molètre, ai de Racine, ni de Corneille; seulement, quand il était jaune, il s'était fait une idée métaphysique d'une bonne comédie, il avait raisonné là dessus en lain, et c'est cette même dissertation letture de P. Caffaro, traduite en français, qui avait paro, comme Préface d'une comédie de Boursaill, au grand étonement du lon Père Caffaro.

Depais longues nanées il avait oublié cette innocente dissertation, il la retrouvait augmentée, arrangée, corrigée, dans un francials qui l'a plus étonné que tout le reste « No sachant écriro
qu'en lette et tonteur et méchant français dans lequet j'écris
à Votre Grandeur. » Rien n'est amusant à line comme la josification du digne théatin, et son embarras écrivant au plus illustre
des évéques de la chrétienté! « Vollà, Monsègueur, tout la
« faute que j'ai commise en tout cela, dont j'ai eu et j'ai encore
« un chagrin mortel; et je voudrois pour toute chose au monde,
» ou que la tettre n'ett jamis été imprimée, ou que je n'euses
« jamais écrit sur cette matière qui, contre ma volonté, cause
« la scandale qu'elle cause! » Anis purle-èt. je brave homme;
en vérité, d'epuis la création des théatins, il n'y a jamais eu
de lus malleureux et de los is moncent théatin.

Mais ce n'était pas là le compte de Bossuet; il voulait répondre à Molère, il checchait une occasion, un prétexte de dire son opinion sur la comédie : il trouve le père Caffaro sous sa main, et il s'en sert. Jamais théatin plus naîf n'à été plus rudement secoué: c'est que dans il robe du bon pier coffaro Bossuet voyait Molère, et voil à pourquoi il frappait si fort. Cette petite ruse de Bossuet ne vous parall-tell pea strès amosante et treès-curiese, et n'aimezvous para l'etail pea strès amosante et treès-curiese, et n'aimezvous pas cette dissertation qui s'étève ainsi, tout d'un coup, entre l'auteur de Tartife et l'auteur des Vara-dians des Vara-dians des l'ara-dians des l'ara-dia

Cette réponse à la préface de Tartufe, et par conséquent cette réfutation de Tartufe, par l'entremise du théatin, est une des

plus belles choses quo Bossuet ait écrites. Évidomment, il a sous les yeux, non pas la dissertation du P. Caffaro, dout il ne s'inquiète guère, mais Tartufe, mais la préface de Molièro, dont il se préoccupe depuis vingt ans. Molière a dit que quelques Pères. de l'Église approuvaient la comédie : Bossuet rénond au P. Caffaro que saint Thomas lui-même, dans son indulgence pour les spectacles, n'a jamais songé à permettre un outrage public fait aux bonnes mœurs. Qui. P. Caffaro, c'est-à-dire, oui. Molière, « nous « ne pouvons passer pour honnêtes les impiétés dont sont pleines « vos comédies. » Oui. P. Caffaro, ce Molière, dont yous n'avez pas lu une scule comédie, a fait représenter des pièces « où la piété et « la vortu sont toujours ridicules, la corruption toujours défendue « et toujours plaisante, la pudeur en danger d'être toujours offen-« sée ou toujours en crainte d'être violée par les derniers atten-« tats, je veux dire par les expressions les plus imprudentes, à « qui l'on ne donne que les enveloppes les plus minces. » Entondez-yous cela, P. Caffaro?

Il faut que vous sachiez aussi, mon père, que Molière a pris en main la défense des passions, et qu'il vent aous faire trover honettes « toutes los fausses tendances, bottes les maxines d'amour, et toutes les douces invitations à jouir du beau temps de 
a jouncèse, qui retentissent partout dans les opéras do Qui« noult, à qui j'ai vu cent fois déplorer ces égarements » mais assurément ce ne peut pas être là votre opinion, excellent père
Caffaro!

Copendant, que pensez-vous de Lulli, mon Père T Vous devriez savoir « qu'il a proportionné les acconts de ses chanteurs et do ses chanteuses aux vers et aux rimes din poète, » qu'à l'pido de ses airs ses sont insinuées dans le mondo les pessions les plus décevantes en les rendant enore plus agréables et plus vives; » que cela peut être charmant, mais qu'en vérité les honnes mours n'ont rien à gagene « à la doucer do cette médiole. » Volid quelle est mon opinion, et ce doit être aussi la vôtre, mon bon Père Coffara!

Molière soutient anssi que la passion n'est pas un spectacle dangereux; je vous reprends pour co mol·là, mon Père. Les poésies les plus religieuses, les Iragédies d'un Corneille et d'un Racino no sont pas dangereuses! Demandez à ce dornier « qui a

renoncé publiquement aux tendresses de sa Bérénico? a Dites-moi, ajoute Bossuet (ici le père Caffaro, qui n'a jamais rien lu, doit être horriblement embarrassé), « que veut aux Corneille dans son « Ctd., sinon qu'on aime une Chimène, qu'on l'adore avec Ro-crigue, qu'on termble avec lui et qu'avec lui on s'estimo beu-c reux lorsqu'il espère de la possider l'a Répondez donc, si vous avez quelque Cheso à répondre, mon disen béaire.

Mais laissons en paix l'honnéte Père théatin, et remarquez, jo vous en prie, quel grand écrivain do feuillotons c'etit été là si Bossuet et l'outus s'en métre. Comme, en attampant le thédre. Bossuet s'exalte! Cetta définition du Cid de Corneille est trèsbelle, sans doute; mais écoutez ce qui suit (erudimini qui traditificatis):

« Si l'autour d'une tragédie ne sait pas intéresser lo spectateur, 
« l'émonvoir, le transporter do la passion qu'il a vouhi oxprimer, 
« l'émonvoir, je transporter do la passion qu'il a vouhi oxprimer, 
« où tombée l'i, si ce n'est dans le froid, dans l'ennuyoux, dans 
« l'insupportable? Toute la fin de son art, c'est qu'on soit comme 
« l'insupportable? Toute la fin de son art, c'est qu'on soit comme 
« des divinités, en un mot, qu'on leur sacrifie tout, si ce n'est 
» peut d'êt le ajoire ] »

Plus Ioin, l'évêque de Meaux prend la peine d'expliquer à ce malheureux théstin, qui n'y a jamais mis les pieds, l'espèce de plaisir que l'on trouve au théstin, et jamais commentair n'a été mieux fait à l'élogo de co grand plaisir, le premier de tous, peut être, quand il est complet.

« Si les nudités causent naturellement ce qu'elles expriment,

a combine plus sera-ton touché des expressions du thétre, où et un trarist effectif, où con es ont point des traits morts et des a couleurs séches qui existent, mais des personnages vivants, de a orats yeux, ou ardents, ou tendres, ou plongés dans la passion; de grandes larmes dans les acteurs, qui en attient d'aux tres dans ceux qui regardent, et puis de vrais mouvements qui mettent en de la pasterro et toutes les looses?

O Monseigneur, tello était donc lu cométile de votre temps? Oh! que je vous porte envir! Quo!! vous aviez de vrais yeux au théâtre? des vraies passions? des larmes véritables? assez d'amour pour mettre en feu le parterre et les loges? des comédiens qui faissient jeuerre parce qu'ils pleurein! des larmes qui arra-

chaiont des larmos ? O Monseigneur, depuis vous, la comédie est bien clangée l's trous saviez comme à cette bener, au thétire, tout est faux, même les larmos, même les yeux. De wrait yeux, Monseigneur! Vrai Dieul ne craignez-vous pas avec cette belle peliutre, d'envoyer votre théait à la comédie, no fût-ce que pour voir comment les comédiens et les comédiennes mettent lout en fre. Unstement le P. Moilan enseigne que les reigieux pewent changer d'habit sans pécher, quand ils veulent aller à la comédie ou autre part.

Tel est cependant ce grand Bossuet, que dans cette atlaque contre la comédie, malgré lui, il place la comédie aussi haut que Molière lui-même : il en fait le plus magnifique éloge, il explique aussi bien que Molière comment « la scène, toujours honnête dans « l'état où el'e paraît aujourd'hui, ôte à l'amour ce qu'il a de gros- , « sier et d'illicite, en faisant tourner ce chaste amour de la beauté, « au nœud conjugal! » Il explique, aussi bien que l'expliquerait Mariyaux lui-même, comment dans la comédie l'honnéteté nuptiale n'est qu'un leurre, « car la passion ne saisit que son propre objet; le mariage, loin d'empêcher tout autre amour, le provoque au contraire; » et c'est justement à cet amour profane que se rattacho l'intérêt des plus honuêtes comédies. « On com-« mence, dit il encore, par se livrer aux impressions de l'amour, « le remède du mariage vient trop tard, déjà le faible du cœur « est attaque, s'il n'est vaincu. » Encoro une fois, Marivaux luimême ne parierait pas de l'amour avec plus de finesse, avec plus de sagacité que Bossuel.

« — Croyex-vous, ajoute-til (Rossuot, non pas Marivaux), quo «
si l'enuquue de Tévonce avait commencé par une demande régnière de son Erolium, ou quel que soit le nom de son idole
« Bossuets et rompe, elle s'appello Thai's), le spectateur serait
« transporté comme l'auteur de la comdelle le voulait? Toute
« comédie veut inspirer le plaisit d'aimer; on en regarde les
« personages non pus comme d'opueuers, mais comme amans,
« et c'est amant qu'on veut être, sans songer à ce qu'on pourra
« derenir après.

Nulle part et par personne la comédie n'a été mieux définie et mieux comprise que par Bossuet; Bossuet a raison, l'amour toujours l'amour, rien que l'amour, voilà la seulo puissance au théâtre. En ceci, il est tout à fait de l'opinion de mademoiselle Mars, qui s'y connaissait bien un peu, de son côté. Mais que rependant j'aurais bien voulu entendre le B. P. Caffaro écoutant de toutes ses oreilles ces belles leçons de Bossnet!

Plus loin, l'évêque de Meanx explique uessi très-bien: que l'amour no vit pas sans cette impulsion de la beauté qui force à aimer et qui rend aimable et platiante la révolte des sens. « C'est à cet ascendant de la beauté qu'on faut servir dans les comédies, les âmes qu'on appello grandos, ces doux et invincibles, e penchants de l'inclination 1 » Ce grand homme parle bien des choses et des personnes! Ceci me rappolle ce passage do la troisième lettre, à une demoiselle de Metz, où il dit : — Appartent-l'à la langue qui n'aime pas elle-même, de parler d'amour?

Son passage sur les comédiennes n'est pas moins remarquable que tout ce qui précède. A coup sûr, pour qu'il en parlât ainsi , Bossuet trouvait mademoiselle Motière aussi belle que Molière lui-même, « Elles s'étalent elles-mêmes, en plein théâtre, avec « tout l'attirail de la vanité , comme les sirènes dont parle Isaïe. « qui font leurs demeures dans les temples de la volupté et qui « recoivent de tous côtés, par cet applaudissement qu'on leur « renvoie, le poison qu'elles répandent par leur chant | » Hélas! nous sommes exposés, nous autres, à moins de dangers que le P. Caffaro, Les sirènes sont quelque peu vieilles et peu belles ; elles ont remplacé l'attirail de la vanité par de vieilles robes et de vieux souliers; elles habitent les temples de la volupté, au sixième étage : leur chant ne nous séduit guère, et elles paient, pour la plupart, à beaux deniers comptants, les applaudissements qu'on leur envoie. Il faut que le théâtre ait bien dégénéré pour n'avoir pas conservé un seul de cet amas de périls dont parle Bossuet au P: Calfaro.

Quant à ce que dissit Molère, tout à l'heure, des divertissements permis, Bossuet répond au Père théatin que le théatire n'est bon « qu'à s'étourdir et à s'oublier soi-même, pour calmer la per-« sécution de cet inexorable enani qui fait le fond de la vie luumaine. « Oc qui est très-vrai et magnifiquement expriné; il termine par conjurer le théatin d'abjurer ces exécrables doctrines, et vuès juges s'à partait à un converti! En résumé, on n'a rien écrit de plus juste et de plus sensé sur l'art de la comédie, que cette réponse de Bosset à la préfacé de Tartuje. La lettre de Rousseu à d'Alembert sur le même sujet, comparée à la lettre de P. Caffaro, n'est qu'une déclamation misérable. Il était impossible de mieux démontre que ne l'a fait Bossuet, que la comédie était, non pas l'école des mœurs, mais l'école des passions. Après avoir la cette lettre admirable et sans réplique, la comédie età bien fait de renoncer à sa prétention, d'être un art parfaitement moral, ce qui est bien la plus singolère des trutoficies dans un art oui a produit Tartué.

Tout aussi bien que Molière, mais pour arriver à un but différent. Bossuet a expliqué d'une facon admirable le but, les movens, les passions de la comédia. Il y a même un passage où il indique clairement Shakspeare en parlant des Anglais « qui se sont éle-« vés contre pos héros de comédie, galants à propos et hors de « propos, et poussant à toute outrance les sentiments tendres!» Il indique aussi, comme bien supérieures à la tragédie de Racine, les tragédies de Sophocle qui avaient laissé l'amour à la comédie. « comme une passion qui ne pouvait soutenir le sublimité et la « grandent du tragique! » Il proclame, à la façon de Platon , et comme chose légitime. L'antinathie entre les philosophes et les poëtes: il appelle saint Thomas un homme peu habite d'avoir pris la défense des histrions : il en veut à saint Antonin d'avoir fait comme saint Thomas: et en lui-même, mais sans en rien dire. il ne comprend pas comment Molière est si bien instruit des discours de saint Thomas et de saint Antonin. Quant à cette rage de rire de tout et toujours, il ne saurait l'approuver, et il vous donno, comme un exemple des excès où yous peut conduire le besoin de riro, ce que disait César de Térence, - qu'il ne le trouvait pas asser plaisant! I'ai vu l'instant où Bossuet allait prendre la défense de Térence et de Ménandre , contre Aristophane et Plaute: contre Moliere lui-même, et contre tous les hommes qui ont attenté à la couche de leur prochain, qui ont excité par leur esprit cette impétuosité, ces emportements et ce hennissement des cœurs lascifs.

Malheureusement pour l'histoire de la critique, et peut être malheureusement pour Bossuet lui-même, Molière était mort quand parut cette grande et éclatante manifestation du Vatican de l'égliss de Meaux. Le père Caffaro n'était pas de force n'ripliquer au hom de Molière, à un grand d'éque le que Besset, et la dispute, finit faute de combattent qui fât digne de répondre à ce rude docteur. A Dieu ne plaise que Besseut ait reculé devant le génie et le courage de l'auteur de Tarty/; il avait affondé d'autres colères, il avait derasé Saurin et toute l'école de Cinemann, il avait cerasé Saurin et toute l'école de Cinemann, il avait cerasé l'auteur de le voite pièces; il appelait à son tribunal la mémoire de l'illustre polite-comdion, c'est que probablement l'bureu de la justicé était venue.

A ces foudres, Molière, et coci est un dlogo énorme, n'n rien pordu de sa tout-puissance; il a résisté a cette mélicition do l'évêque de Meaux; il est resté grand comme l'avait onnoncé Péndon; il est resté grand dans cet art drametique dont il est le maître tout-puissant; il est resté en mêmb temps dans nos souvenirs, dans nos respects, dans nos sympatics. Même à cette outre où s'or nout les illusions de la jeuna-ses, à cette néetre où s'ernitt l'enthousissane, il me semble qu'il n'y a rien à reprendre, ou bien peu s'en faut, à cette vie heureures, occupée, honorée, et rempile à ce point des plus rares et des plos difficiles chefs-d'œuvre de l'esprit humain.

## LA VIB ET LES COMMENGEMENTS DE MOLIÈRE.

En efici regardes-le, ce jeune homme, aux premières et vives clarés du xur sieble naissant, qui en va, traite dans le tombereau de Theepis à la poursuite do cet art qu'il a entrevu dans ses rêves, et cherchant la comédie errante, comme ce héros, son contemporain, qui cherchail la chevalterie; aver cette différence qu'at temps de don Quicholto, la chevaltrie désti morte, et qu'ux premièrs jours do Molière la comédie datá à naître encore.

O la belle chose, avoir viagt ans, être un gênic, et marcher d'un pas risolu à cet art deviné, pressenti, informo, et déjà charmant! Ainsi faisait le joune homme entraînd par son goût, par son esprit, par le hasard, par cette troupe de conédiens qui le auivaient, comme les compagnons de Christophe Colomb sans avoir trop de confiance à sa fortuce. Ainsi, Molière a commencé, dans cette Francé croyante et sérieuse qui avait à peine eatendu parler du Menteur de Corneille.

A peine échappé à l'enseignement des jésuites, et déjà plein d'Aristophane et de Térence, voilà Molière qui se livre aux enchantements de la vie errante du comédien nomade. Vie enchantée, à vingt ans : le bonhomme Scarron, dans un livre qui no vaut pas le bruit qu'il a fait dans son mons, a livré aux sarcasmes du bourgeois ce qu'il appelait le Roman comique; un grand poëte, en revanche, a écrit, de nos jours, ce poème de la vie errante, et Willielm Melster et Mignon nous ont fait oublier la Carerne et la Rancune. Admirez cependant quelle différence. et en mèrro temos quello frappante ressemblance entre Molière et Shaksoeare! Tous deux, poëtes dramatiques au même degré, brisent leur chaine et s'en vont à la reclierche de l'inconnu. Shakspeare, qui est un peu l'enfant du hasard, génio inculte et puis-ant, quitte son village natal pour la grande cité qu'habite la reine-vierge, assise au trone d'Occident; Molière, enfant iles Muses, tout nourri des plus savantes ferons, entre Gassendi le philosophe, et Conti, le prince du sang royal, quitte la ville de Hardi et de Corneillo, et s'en va, à travers champs, de ville en ville, en quête du rire, du bon sens et de l'amour. Et l'un et l'antre, ils enseignent, celui-ci l'histoire d'Angleterre à la cour d'Elisabeth, crini-là la gaité française aux provinces reculées. Motière apprend, en voyage les mœurs, les habitudes, et les

allures bourgeoises; il s'essaie à faire rire avec le vioil esprit français, avant de trouver des ressources Inoulies dans sa propre comédie; il est comédien avait d'être un poete comique. Aviais ont fait les fandaleurs de la comédie greque; ainsi a fait le roi du thédre angolais; ainsi ess grands génies se sout expliqué, à eux-mêmes, par l'exercice direct, et pour ainsi dire par l'argument ad hominem! ce grand art d'arracher le riro on les larmes, ce grand art d'intresher et d'émouvoir tant de gens, venus de si loin et de côtés si opposés, tunt de spectateurs, de fortunes si diverses, d'ambitions si différentes, si étrangers les uns aux autres, paysans, bourgeois, grands seigneurs. C'est oinsi que Molière a commencé.

Une fois qu'il eut trouvé ce grand secret, cet arcanum après lequel lant de gens ont courn, depuis Molière, sans pouvoir l'atteindre, il comprit, d'un coup d'œil, touto sa vocation, il savait faire la comédie, il était sûr de sa découverte, restait à prèsent, à en faire l'application. Désermais, son théâtre errant no lui suffit plus. Le monde qu'il parcourt n'a plus 'assez d'eriginaux, qui soient dignes de son application et de sen étude.

A présent il a besoin de la viile ; il a besoin de ce Paris qui va devenir le Paris de Louis XIV; il a hesein de cette ceur qui est toute la France, pour cent aos au moins. Aussitôt le clariate de Molère change de route; le peête arrive à Paris, encere tout barbouille de la lie native et teut de suite M. le prince de Conti recennait son camarade; il ui promet son appui; il lui fait avoir un privilège, un privilège contre l'Hôte de Bauergagn, un privilège contre le théâtre qui a donné le Cid à la Francel Molière, hardi et complant sur lai-mêtre, sur lui seul, élève antel contre aute le ne ce mament le siècle de Louis XIV s'agnanoit de motifé; la comédie a son temple et son dieur, la tragédie a son temple et se dieux.

Vous comprenze combien ce fut alors une belle et glorieuse existence pour Moliter II il étair iro, jui maist II i étair le maître de sou thédire. Il avait usé de sa première jeunesse, comme tous les habites gens qui seaut en jouir, a ubasard; il s'était abandonné en poête, à ce ravissant métier de l'acteur comique, quand il est jounc, quand it est beau, quand il est entouré de sincères et vaillants cemarades, qu'il so set ut due fa la têle et du ocurage au cœur. L'urt du comédien, cette poésie du second ordre, avait morreilleusement servel la comédien assisante de Molire.

Une fois directeur et peite, le comédien n'eut plus que la secande place, le comédies n'étique devant le flaggellateur de son temps. Pour premier se vice, Molière, le savant, le grammairien, le latiniste, le lecteur de Montaigne, de Fraissard et d'Amyat, Molière vange la langue française des perfections de l'hôti de Rambouillet. Une voix du vieux parterre (1) y avait déjà un vieux parterre, aujourd'hui il n'y a plus de parterre; ci e à l'auteur; courage! De co jour-là Molière est co qu'on appelle un pouvoir! Il aida, en effet, le noi lain-tamé a compiéter l'eurer de Richelieu, la soumission de la noblesse. Richelieu, le terrible faucheur, avait délivrd la rayanté des grands seigneurs qui se plaçdent imprudemment devant son sabeli; il autait négligle le reste: la beguette avait fait grâce aux pavats peu dévés. Les pavais épagnées par Tauquin offissepartent encere Louis XIV. — Il ne pouvait les fraipes.

per de la hache, il l'aurait pu qu'il ne l'aurait pas fait, car c'était un roi humain, et trop grand seigneur pour vouloir être un bonrreau; en revanche, il résolut de les atteindre par le ridicule.

Moliere devint alors l'exécutoir des petites auvers du roi; il frappa impunément, et au grand plaisir de Louis, sur les petits marquis, les petits barons, les chevaliers, les élus et les feunnes d'élus, sur les baillis et les baillives; il frappa à droite et à gaucle, à tort et à travers: même il en fouctat jusqu'un annag, Louis Peincouragaont, Louis applaudissant et riant aux éclais de ces vaugeanes dans lasguelles il était do molité. Il flant avouer que ces marquis, ces burous, ces Mascurilles en velours et en épét, toute cette petite cour qui in était livrée avoc tant de goût et de grâce, pur le coi loi-même, et dont l'ât une si franche lippée, écuient choses mercélleuses à lui exercer la muin. Ainsi commeuça la popularité de Molière, on ne pouvait mieux commencer.

Bientôt sa penséo s'agrandit, il s'élevu au Misantrope; il osa litter avec la vertu elle-nième, et la regarder en face, et soulever son manteau pour déconvrir s'il y avait, sous celte pourpre, autant de faste que sons le manteau troué de Diogène. C'est ainsi que Molière a trouvé Alceste, le grand seigneur des histoires d'autrefois, Alceste qu'on pourrait comparer à un beau calque du sire de Montagne, le groudeur Alceste, éperdument amoureux : et le vous prie, admirez cela, amoureux d'une Française! Jusqu'à Moliere, en effet tous les amants de nos théatres, même nos amants français, ne sont amoureux que de femmes espagnoles ; les femmes du vieux théâtre sont d'Espagne ou d'Italie ; olles ont des jalousies à leurs fenêtres, des duègnes à leur côté, et leurs tuteurs pour futurs ; elles s'enflamment à la première vue, elles donnent des rendez-vous dans la nuit, à leurs amants; elles sont fidèles à ces amants jusqu'au mariage; Célimène, lout au rebours : elle aime . elle n'aime plus, elle aimera peul-ètro; où est son cœur? elle n'en sait rien; en attendant elle plaisante, elle jette ses regards çà et là, en riant de tout le monde, et en médisant de toutes choses. O la bello Françaisel la vraie Française. Cognette, spirituelle, et frivole, et méchante, elle a des griffes!

Quel auteur dramatique a jamais trouvé une pareille femme? Personne ne l'avait trouvée, avant Moliere; Molière est le premier qui l'ait vue. Est-ce à la cour? est-ce à la ville? est-ce chez Ninon ele Lenclos ou chez madame de Súvigné? Il a gardé son secret et nut encore ne l'a deviné. — C'est ainsi que le poète comique est réateur l

Vraiment ceci est à remarquer. Ce fut une grande originalité à notre poète, de mettre des Français sur la scène. Quand vint Motière, le Français n'était guèro à la mode dans nos livres, dans nos tableaux, dans nos romans, même au théâtre. La tragédie, avant de se permettre des béros français, a attendu jusqu'à Voltaire. Molière ne nous a nas fait attendre si longtemps. Gestes costumes natois, jurons, superstitions, délicieuses bêtises, il nous a tout donné. Il nous a donné le Bourgeois gentilhomme! - Il s'ost eté sur des corporations entières. - Il a lutté avec les médecins jusqu'à la mort : s'il était fatigué, il se rejetait avec délices dans l'antiquité, objet de ses études, et dans la vieille farce française qui devait lui rappeler souvent sa vie errante! Alors sa vorve ne tarissait nas. Avec un mot il faisait une comédie. Le Donce gralus d'Horace défravait tout le Dépit Amoureux, cette charmante comédio qui a produit tant de charmantes bouderies : l'Apare du theatro latin . apparaissait sur notre scène, agrandi, complété, renouvelé. - admirable ! En fait de farce, il nous a donné plus de béros que tout le théâtre espagnol, si fécond, n'en trouva jamais :

Sganarelle, Orgon, Scapin, les uns vieux, les autres jeunes, espiègles, inbéclies, virognes, ammureux, pendards; et onlin M. de Pourceaugnac! Tout co qu'on demandait à cat hommo, on était săr de l'obbeari sur-lechamp; rive ou larmes, comédio u drame; poésie, saitre, morale, bouffonerie. Quel sublime bouffont puis quel dramaturge: Don Juani puis quel charmant pentre de genrei Allex voir la jeune Agués! Agués, charmante enfant, presque aussi touchante que le jeune Arthur de Shakspoare: Ne brâte pas mes pauvers gueux, Hubert!

El Tartufe? Tartufe est un œuvre d'apostolat. Celui qui a fait Tartufe à est élevé jusqu'au sacerdoce ; l'hypocrisie est encore un des vices des ociédés modernes dont l'antiquité de doutait à peine, dienx vice ou plutôt crime abominable qui méritait une histoire à part, or cel historien ne pouvait être que Molière, soutenu de toute la bienvellance du grand roi!

Quelle vie et quelle suite incroyable d'émotions, de triomphes, de calomnies, de haines, de bonheur, de désespoirs! C'est la dou-

feur qui l'emporte, en fin de compte. Il est beau, sans doute, d'être entouré d'ennemis; de jeter à pleines moine, le surcasmo et le ridicule autour de sei; de flétir les vices, d'arracher d'insalenis masques, de forcer à la retraite la sottise qui se pavane, de clâtder Cottie r Tartufo jusqu'au sang; mais peu à peu grandit l'envie, et grandit la baine, en même temps que se montrent les hommes at les vices à chittler.

On pase, il cet vrai, as vie à la cour, oui, mais on est compté à peine comme un homme ; on coudée, en rougissant, ces granda seigneurs dont on est à peine le jouet d'une heure; absolument il faut amuser ces septifie qui s'ennuelme, il faut phire à ces intelligences parfois très-lentes; plus d'une fois il faut appeier la force à son aide, et devenir un bouffon, quand on se sent un philosophe. El les misères du ce mêtire de farceur? El les hontes cachées! El les riconcements! Els 58 Majesté no rit pas, soudain touts cette cour sièneciesse et qui vous condamno sans pité! — Houreusement que Louis XIV fut l'emi de Molière; il lui partait souvent des choses de son art; il lui permit de fière son lit, trois fois par an; même un soir il l'invite à souper, avec lui, en pleine cour. — Honneura au roi!

Après les jours de lutte et de gloire nour Molière, après ses succès au théâtre, ses diners à Auteuil avec Racino, Despréaux, La Fontaine. (le seul artiste qui se puisse comparer à l'auteur des Femmes savantes et du Misantrope) et cet ivrogne de Chapelle. qui s'est accroché à tant de célébrités à force d'esprit, d'ivrognerie, et de libertinage dans cet esprit qui se trompo d'époque et do moment, viennent nour Molière les mauvais jours, les cabales, les non-succès, les chagrins domestiques surtout, et la conduite de sa femme, qui fit brûler tous les papiers de cet homme illustre, à ce point que c'est à peine si l'on a conservé deux ou trois signatures de Molière. De son côté, cet homme qui s'est tant moqué du mariage, des maris et do leurs faiblesses, à quoi songeait-il dono lorsque, déjà sur le retour du bel âge, il pssociait à sa destinée une jeune femme élégante et coguette, avide de bruit et de fêtes. qui, de son théâtre, pouvait voir tous les enivrements de la vie au milieu de cette cour galante où les femmes étaient reines, où le roi lui-même obéissait en esclave! Elle fut légère..... à qui la faute? et d'ailleurs que pouvait-elle comprendre, cette jeune femme, à ce sublime réveur, à est enchanteur laciturne, à cet amuseur morose, à ce grand homme qui faisait rire aux é-lats, et dont l'âme était pleine de tristesse? Comment le contemplateur pouvait-il appayer sa large tête sur le sein de cette jeunesse enamourée autro part. C'est pourtant la ce qui a empléché Molière d'être beureux!

Il mourut sur le théâtre, ou pour mieux dire il tomba sur son champ de bataille. A voir le Malade imaginaire, on songeant à la catastropho finale, on est forcé de convenir, en soi-mêmo, qu'en dépit de cette boune humour si gaie et si charmante que Molière a jetée, à pleines mains, dans cette comédie en trois actes, il n'y n pas, dans tout le drame moderne (et Dieu sait que nos illustres ne se sont guère tonus dans les limites naturelles ), un drame qui soit plus complétement triste, dans le fond et dans les détails. ¿ Quand Molière fit représenter cette comédic-ballot, en 4673, lo roi se portait bien, à coup sûr; teute cette cour était jeune et brillante, et dans ce double enivrement de la victoire et de l'amour. nul ne pensait, à Dieu ne plaiset que toute cette grandeur devait finir. Dites-moi, de nos jours, dans quel royaume de la terre, princo absolu ou roi constitutionnol, un poète romique oserait mettre au jour, une chose à ce point hardie et contraire à toutes les bienséances? Comment donc amuser toute une cour, avec le lamentable spectacle d'un bonhomme en robe de chambre, en bonnet de nuit, qui souffre ou, ce qui revient au même, qui croit souffrir toutes les maladies connues et non connues? Pour se hasarder à une pareille tontative, il faut s'adresser à des hommes si ieunes, si forts, si bien portants, si complétement inaccessibles nux tristes accidents de l'humaine nature, que pas un d'eux, à l'a-pect du malade, ne puisse faire un retour sur soi même et se dire tout bas, les uns et les autres, en voyant rire tant de gens d'un homme alité :

Ilélas! ils sont bien beureux de ne pos avoir une attaque de goutte, d'ignorer les insomnies de la fièvre quoîtte, les douleurs de la migraine, les ravages d'un coup de feu, les blessures que fait une épée. Allez done jouer pareille comédie en présence de vieux généraux blanchis sous le barnais, courbès par l'ège, ou par le riumatisme, en présence de ces pauvres femmes nerveuses, toujours prêtes à s'évanouir au moindre chec ! Encore une fois, il faut des cours disposées, tout exprès, pour s'anuser, franchement.

et gaiement et sans repentir. À une pareille comédie. Pour ma part, si le vontais donner à un étranger l'idée de la grandeur, de la toute puissance, de la sereine et calme majesté du roi Louis XIV, le p'irais pas m'amuser à citer les nomnes de Versailles, ni cette suite de guerres et de victoires, ni cette liste d'heureux capitaines, ni ces noms charmants de La Vallière, de Fontanges et de Montesnan, ni les vers et les Jonanges des poètes. ni l'éclat adorable des beaux-arts; je dirais, tout simplement, à l'étranger qui me demanderait une preuve sans réplique, de la magnificence sans égale de ce beau règue: - Figurez-vous, Mylord, quo lo roi et sa cour ont ri comme des fous, au Malade imaginatre: que le roi n'a pas pu s'en lasser, et qu'il l'a fait représenter plus d'une fois, toujours avec do nouveaux rires, saus que jamais, à lui et aux siens, à cette représentation fidèle des tortures de l'espèce humaine, l'idée leur soit venue qu'après tout, les uns et les autres, ils étaient tous mortels.

Car on a hean dire: Malade imaginaire; imaginaire tant que vous voulers: cet homme est en offet rick-malade. Que je meuro d'un mal de politine ou de la penr du mal, toujeurs est-il que ceux qui sont morts, sont morts. Vollà un pauvre homme qui est le martyr de son imagination, qui se livre en paltire à tous les charlatina qu'il restourent, dont sa famme se moque et qu'elle vole sans pitié. A chaque pa sque hist cet homme, en long ou en large de sa chambre, à chaque grain de sel qu'il met dans son œet, l'Infortuné sent en lui-même quelque chose qui se détraque; son poumon perd le souffle, et son bras perd le mouvoment, sa jembo revisa de le porter, son ceur se déplace et passe de gaucho à droite. Bref, à tort ou à raison, il souffre mille morts dans une seule; et cependant vous voulez quo jer én arx éclast de ces misères; vous prétendez m'amuser au récit de ces tortures, sous prétendez n'amuser au récit de ces tortures, sous prétendez ce de la fit toujours passer une heure ou deux t

Par ma foi, je vous trouve bien erigeants. — Je ne suis pas, que je sache, le roi Louis XIV, entourd de toutes les spiendeurs de son règne; Jivin do Jà; je suis un pauvre bonnem que le firoid a suisi ce matin, qui a mai d'iné peut-être, car il a diné tout seul; le ciel est gris et terne; la rue cest fançeuse; le théâre est mu disposs; mon voisin de droite est une épaisse crésture qui digère bruyamment; mon voisin de acuche est maiere, efflanoué, trisée prouvamment; emflanoué trisée

et soucieux; dans les galeries sont assises toutes socres de femmes mai vètiens, à l'air hébéde, de dant la inideur jette le frisson dans toute la salle. Le moyen que je rie d'u Matade imaginarier, au millieu d'un pareil malaise? C'était bon pour vous, aire, dans les jardins de Versailles, au murmure de ves mille jeis d'eau, entoné des plus vaillants capitaines, des plus grandes et des plus belles personnes de la terre; c'était bon pour vous qui étiez le roit, qui dtiez le mattre, qui aviez vos jours de médecine, régiés comme vos jours de concer; vous , majesé, la santé la plus Borissante du royaume de France, et pour qui la France entière chantait le Domine actum, à toute heure de la muit et de jour l

Mais un bourgeois frileux, que sa femme a grondé le matin. que sa femme grondera ce soir, qui a subi l'indigestion de son petit cadet, qui a fait avaler uno médecine à sa fille ainée, que son médecin doit saigner, demain, qui, dans la journée, membre du jury, a assisté aux dissertations médicales de l'accusation, à qui on a montré des entrailles de sept ans qui contenaient dans leurs replis racornis, une parcelle inapercue d'arsenic que M. Orfila met sous le nez de la justice comme un parfum digne de la déesse: - mais un malheureux qui a perdu ses cheveux à la suite d'une fièvre cérébrale, qui a encore à la bouche le goût d'affreuses drogues pour lesquelles le pharmacien menace de faire saisir son mobilier; celui-là, sovez-en sûr, il lui est impossible de s'amuser beaucoup à la représentation du Malade imaginaire, En un mot, l'histoire de M. Argan ressemble trop à notre histoire courante de chaque jour, pour qu'elle puisse beaucoup nous plaire. D'où il suit que si vous avez beaucoup ri à cette comédie, c'est que ma foi! ce jour-là, vous étlez bien disposé, très-amoureux, très-bien portant et très-heureux.

D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, pour ceux qui savent quel homme était Molière, la représentation du Malade innaginaire ajoute encore cette tristesse du souvenir à toutes les tristesses; c'est à la troisième représentation de cette pièce que Molière est mont. Pauvre homme l'Depuis longtemps dejà il était malade, et il disputait courageusement les restes précieux de cette vie à laquelle tant d'existences désinet attachées. Comme il aimait à souper avec sa femme, cette ingrate et cette perfide, qu'il entourait d'une nassion ai tendre, il autri responé à son régime ordinaire ont in d'une nassion à tendre, il autri responé à son régime ordinaire. (deux tasses de lait par jour), et il s'était mis au régime échauffant de Chapelle et de Baron. Dans toutes ces fotigues de la tête, de l'âme et du corps, la politrine était prise, et Molière se sentait mourir; mais pour lui la mort était la délivrance.

Tant que sa vie avait été mélangée de plaisirs et de peines, il s'était trouvé heureux de vivre; à présent tout était peine, il ne restait plus de lui-même que son esprit et son cœur ; il était devenu vieux avant l'heure, à aucun prix il n'aurait voulu qu'on lui parlât de repos. Le repos n'était pas fait pour lui. Il devait accomplir, jusqu'à la fin, sa tâche de poète, de comédien, de directeur de théâtre, trois tâches pour lesquelles il ne faut rien moins que sept hommes aujourd'hui, à savoir : deux poëtes comiques au moins pour faire une comédie; trois comédiens qui jouent; celui-ci la tragédie, celui-lá la comédie, et cet autre le drame : cofin un commissaire royal et un directeur du Théâtre-Français. A lui seul, Molière accomplissait le travuil de ces sept hommes, et il l'a accompli, toute sa vio, pendaut que, chez nous, les sept hommes en question, en leur supposant tout le zèle et tout le talent imaginables, n'en neuvent plus, et demandent grâce au bout de dix ans de ce rude métier.

Minitenent placer-vous au parterre, et figurez-vous l'auteur du Misantrope, frappé a mort, qui vieet, tout exprès, aure cothéâtre en deuil pour vous faire rire une derniètre fois. Le maite même il a craché le sang, sa poitire est bribante, sa gorge est sécles, son pouls est agiét par la fièvre; il donnerait sa meilleure comédie pour rester au lit et attendre paisiblement la mort qui va le fropper. Mais non! il faut que celus la meure débout, le fard à la goue et le sourire aux lêvres. En vain ses enja le vouler qui voin fasse relachée.

— « Laisse-moi, mes amis; il y a la ciaquante pauvres ouvriers qui n'ont que leur journée pour vivre ; que feront-lis 3 je ne joue pos? » Grande leçon donnée à nos condétiens des deux sexes, qui ne demandent qu'un prétexte pour se dispenser des plus simples devoirs de lour profession !— Madame est madade... lisez : madame est un bal ! » Monsieur est pris d'un mal subit. — Lisez : Monsieur se promène; » il fait beau, to public ne viendra pas ce soir, ma foi I tant pis pour ceux qui viendront, lis verront le phé noméne un autre jour ! Molière était un artiste sérieux; il respectit le poil; in guant qu'il respectit le poil; in agrè et pout ètre de la contra le public se quant qu'il respectit le roi; il magrè et pout ètre de la contra de la

à cause de son génie . il ne c'est pas affranchi d'un seul des devoirs de sa profession. Il avait promis de jouer, et déjà frappó du mal qui allait le tuer en plein théâtre, il voulut tenir sa parole. Il parait donc, et à sa vue, sans se douter de ses tortures , cet affreux parterre se met à rire. On bat des mains, on applaudit, on trouve que Molière n'a jamais mieux joué. En effet, regardez comme il est pâle! Le feu de la fièvre est dans ses yeux! Ses mains tromblent et se crispent l'Ses jambes refusent tout service ! A le voir, ainsi plié en deux, la tête enveloppée d'un bonnet et affaissé dans ses coussins, ne diriez-vous pas d'un melade vériteble? N'est-ce pas qu'il est amusant à voir ainsi? Ris donc, parterro, et ris bien, c'est le cas ou jamais, car au milieu de tes grands éclats de rire cet homme se meurt. Heureuse foule; pour ton demi petit écu tu vas voir expirer; devant toi, le plus grand poëto du monde i Jamnis les empereurs romains, dans toute leur féroco puissance, n'ont assisté à une pareille hécatembe.

Encore, faut-il préférer le supplice des chrétiens livrés aux bêtes, à la lent agnie de Moliere, livré au parter. L'homme qui rit est plus féreve que le tigre qui dévene. — Paires l'analyse de celt torture; si vous l'ecez. — Ses entrailles d'alors h'bidées, et le parterer s'amusiit fort, entendant M. Argan parler de ses entrailles d'alors le trait Toinette, Toinette brisait le tête du pauvre ma-lade, et cependant Molière, entendant rire Toinette, regretait tout bas les soins tourbants et les tendres prévenences de la home Laforet, as servante. Ah's la la vielle Laforêt dait là, comme elle viendrait arracher son maître à cette Toinette effentée et sans pité, qui l'obsède de sa grosse guiéfé l'Après Toinette venait ma-dama Argan, et voyent madame Argan si violente et si dure, Molière no pouvait s'empécher de songer à sa femme, bétas!

Ainsi il morchait de torture en torture, et plus în position du personnage comique devenait phisante, plus augmentatent les souffrances de cet infortund. La mort, qui ne veut pas dire violentée, l'avait saisi dès le second acte; quand M. Argan se mei à parlet de testament, Molètre pensa avec joie quo son testament était fait et qu'il laissait tout à sa fomme. Mois ne vous nttendez pas que je le suive en cettle niete agenie. A Diou ne plaise que je sois, plus longtemps, le témoin de cet horrible duel de le mort et de la confirence in terre re voire que de la souffrance nietrers non, ie ne

vetx pas vous montrer ce grand mort qui joue ainsi la comédie, on le trouverait plus touchant et plus terrible, mille fois, que la statue du Commandeur. Bafin, tant bies que mal, se termine cette sublime bouffonnerie. La mort eut beau tirer cet bomme par sa robe de chambre d'emprunt, la victoire resta à Molière, et de cette robe comignoi is se fit dérement un linceur

Vous saver l'instant où M. Argan fait semblant d'être passé à trépas; il s'étend dans son fautuell, ses yeux se ferment. « « Qu'on est bien ainsil se dissil Molière. » Il y a un autre passage où on lui crie: — Crève l' crève l' Celia ne sera pas long, dissil tout bas l'agonisant; en ellet, quand son dernier sarsassen lui tlâché, quand encore une fois son public se fut armisé lout à l'aise, quand il eut reparu dans la mascrarde finale, quand il eut tier. Yuro l' sa poi-trine se déchira tout à fait, il essaya un dernier sourire, — il était mort!

Ainsi ful justifiée cotte brutale soctie de l'évêque de Meaux, qui a dés ans pitió pour Molière, et qui l'a traité commo il n'a traité ni Lutine, ni Cromwell. « La postérité saura la fin de « ce polite comédien qui, en jouant son Malade imaginaire ou « son Médecla par force, requi la dermière atteinte de la maia-« die dont il mourut, et passe des plaisanteries du tbédire, parmi « dit. « Malheur à rous qui tries, car rous pleureres. »

Hélas! Molère ne riait guère; il fait un contemplateur commo le sera toujours le vrai poète comique. Or, voici ce qu'il faut dire et ce qui doit être dérit quelque part dans la Bible, où tout est écrit: « Malheur, en ce monde, aux hommes de génie qui ferent « frie ou pleurer! »

Pour celui qui a l'honneur de tenir la plume du critique, il y aura toujours beaucoup à glaner dans l'étude et dans la contemplation de l'œuvre des maîtres. C'est la mine inéquisable, c'est le sujet toujours nouveau. Nostri est ferrago libelli. Qui que vous sojez, qui vous ètes chargé de purier longtempa ai public français des belies choses de la poésie et des beuns-arts, attachez-vous à bien comprendro, à bien savoir les chefs-d'œuvre qui ont été le principe et le commencement du travail même de vos contemporains. Cette étude est pour le critique un de ses premiers devoirs, un devoir de grand profit. Plabord, il y puise l'antierité méces-

saire à qui veut faire la leçon aux beaux esprits de son temps; en second lieu, cette profitable étude aura cet d'utile et de bienséant que, faute d'un poète moderne à censurer, la critique aura toujours sous la main, quolque grand poète à admirer.

Je suppose que, pendant quinze jours, cela se voit dans le cours de l'année, l'esprit humain, fatigué de produire tant de belles choses dont il est prodigue, ait voulu sevrer le monde attentif de ses productions les plus faciles : tout s'arrête aussitôt , pas une comédie et pas un dramo; en ce moment la tragédie est muette, et même le vaudeville est avare de ses chansons.... Que fera cependant la critique éperdue au milieu de ce silence inquiétant? Ello aura garde, crovez-moi, de se désoler outre mesure; au contraire, elle aura pris son parti bien vite, et sans sa plaindre (à quoi bon?) des stérilités contemporaines, ette retourne aux beautés impérissables, aux choses toulours vivantes. à la grace éternelle, à l'esprit qui ne peut pas mourir, au chefd'œuvre enfin, au type éternel. Je sais bien que le lecteur est frivole et qu'il aime, avant tout, la nouvenuté facile à saisir ; il veut qu'on lui parle, en courant, des chansons do la veille et des comédiens du lendemain : il a des amours d'un instant qu'il faut satisfaire, des passions subites qu'il faudrait flatter; il crie : Au miracle! et si vous ne saluez pas soudain ce grand miracle, aussitôt vous êtes un homme perdu, vous n'êtes plus qu'un vieux critique, un critique envieux, un critique fou, un critique à dénoncer et à foudrover sans miséricorde.....

Altendez, espendant, une heure plus calme; attendez que vous puissiez on appeier du César i jeu en César à jeun, et vous verroz revenir à vous ces enthousiastes d'un feu de paille, et ces fantiques d'un déjeance de soleil. C'est alors, quand pour la vingtième fois vous tenez votre ami Lecteur hion contrit et hien repentant, que vous pouvez le ramener aux helles choses, aux contamplations sérieuses, à l'étude et à l'admiration des modèles. En vais il hésite, il se défend, il a peur d'entendre parler longuement de Tartufe et du Missantrope, d'Athaliée ou de Rodogune, il faut cependant qu'il obéless et qu'il vous suive, à condition, et même à la condition expresse que vous sorre nouveau dans votre étude sur les œuvres antiques, et que vous n'îrez pas ramasser les vieilleries des vieux cours de rhétorique.

Chaque saison de la litérature a son genre de critique; pour chaque époque il eviste une langue que cette époque comprend à merveille; plus le chef-d'œuvre dont vous pariez est actepté, plus c'est pour vous une nécessité de ne copier personne, quend vous se pariez, et d'obéir lout simplement à votre gobt particolher, à votre impression personnelle. En ceci consiste la tiche heureuse et difficile de la critique. Il faut qu'elle ait quelque chose à dire qui soit nouveau, à propos de l'œuvre et du traveill des siècles passés. Et quand jo dis nouveau, je ne dis pas absurde. Je dis seulement que le chef-d'œuvre est par luiméme une chose infinie, et qu'en le peut étudier, sous taut d'aspects si divers, que celui-là serait impardonnable qui ne se plecerait pas à un point de vue favorable, et qui rint se poser tout juste au même point que vingtautres dessineteurs de ce vaste et impériessable monament!

Dlasm insigne, recens adhuo Indictum ore alio....

Et même dans l'admiration la mieux sentie, il y a toujours nue certaine réserve, un certain peut-être qui convient à la critique : « Je ne sais rien de plus grand que l'Iliade, » a dit Properce.

Nescio quid majus nascitur Iliade.

Et cependant le bon Homère sommeille quelquefois, sjoule Horace! On sait que Virgile a voub Irdine! Fizhitée, et qu'il l'exemple du poèto latin Voltaire a jeté au feu le Henriade : « A telles enseignes qu'il n'en a codici une belle paire de manchettes, pour la retirer du feu o disait le président Hénouit. En bient s'il n'est pas délendu à la critique d'indiquer le sommeil d'Homère, à plus forte raison Il lui est permis de se brûler les moins (elles t'ont pas de manchettes) pour tirer du néant quelque brouillon qui va périr.

Nihll est ab omni Parte beatum ?

Il n'y a rien de parfait ici-bas, beureusement pour les critiques. surtout pour ceux qui, de bonne heure, ont appris à contempler le grend, le beau, l'excellent, le parfait. Enfin la critique a ses audaces tout comme la poésie a les siennes, seulement l'une et l'autre deit tâcher que son audace soit heureuse et habile..... Feliciter audet, et voilà toute la questien.

A la critique, tout aussi bien qu'à le peésie, en peut apuliquer cette indulgente définition d'un Italien : Benuceup d'esprit, beaucoup de bile et beauceup de feu : Tutto spirito, tutto bile, tutto fuogo! Et cette bile, ce feu, cet esprit, vous les réserveriez uniquement neur un méchant vaudeville à quoi nul ne songe nu bout de buit jeurs l'Et ce neble feu, mélé de colère, que veus allez prodiguer à l'improvisation du premier venu, veus en seriez avare quand il s'agit de l'étude et de la contemplation d'une onvre-maîtresse des neëtes passés, et des œuvres à venir l S'il en était ainsi ce sernit vraiment une grande felic et un grand meurtre. Au contraire, à comprendre, à devincr les maîtres, veus aurez cette récompense et vous l'aurez tout de suite, que ces mêmes pages sérieuses qui ent impatienté le lecteur frivele babitué aux bulletins du théatre des Variétés ou du Palais-Reval, quand vous revenez sur vetre passé, avec quello jeje et quelle fête vous les retrouverez ces pages sérieuses, cont fois plus vivantes que les celifichets de vos meilleures matinées.

Tello page, en effet, qui était pesante au journal, et qui impationtait le lecteur du journal, devient légère au livre et au lecteur du livre. --- Ah! te veilà, ma chère préface que l'écrivais pour Cinna, pour Tancrède, seis la bienvenue, et prends ta place dans ces feuilles liées l'une à l'autre ; et toi, ma page felâtre, enivrée des parfums envelés du bouquet de roses fanées, tei l'étincelle et le diamant d'une houre, eh l que te veilà perclue, impuissante et vieillette ! Eh ! que de rides l que de frissons, que de cheveux blancs, mignenne au teint de lis! - Veus avez vu dans un cadre, à l'abri d'une glace, un panillon fixé là à une épingle. Il était si brillant quand il fut pris par ect enfant dans son réseau de gaze, il avait toute sa peussière et toute sa couleur, il resplendissait de tous les feux du jeur, parmi les fleurs des jardins sur lesquelles il aimait à se poser,... Aujourd'hui, ce hel insecte ailé n'est plus qu'un squelette attristant; la peurpre de son aite est passée, et l'azur de sen corps s'est envelé. On ne voit plus de cette fantaisie aux ailes de pourpre et d'er qu'un point noir, buché sur des paltes brisées.... une flour dans un herbier l

Vois pourtant (ceci est l'ananhé des papillons et du stylo de la même famille, ) lo sort des belles phrases éclatantes, pardes et nouvelles, dont la critique habillait les petits drames, les petits vaudevilles, les potits chés-d'œuvre précieux. — Le chef-d'œuvre est tombé en poudre dans son linceul, et le linceul est devenu une fomée. Au contraire, ajontez à votre collection de papillons quelque brillant scarabée à la rude écore, au bout de six ass, il sura conservé toutes les apparences de la viel à insi, la critique bien faite, sérieuse, utile, appliquée aux grandes cauvres, a de grandes chances de surviver à l'homme qui l'écrvait. Critiques, nos fères, apprenez donc à ne pas trop comptur sur les petits maîtres et les petits maîtresses de la lecture de chaque matin, mais songez à plaire aux lecteurs sérieux; alors vous parlerez comme des inomes, sian vous exercivillerez comme des sionnes.

Nam neque adhuc Varo videor, nee dicere Cinna Digna, sed argutos inter strepere anser olores!

Ceci dit (car je vais de préface en préface, expliquant, de mon mieux, comment l'unité se peut rencoutrer même dans un travail de vingt-cinq ans) l'arrive un commencement de la comédie et à la fin de la comédie, c'es-t-d-dire que, partant de Molière j'arrive à Molière; çà et là ramassant dans mes pages choisies co que madamo de Sévigné appeloit si blen: La fleur du panier.

## L'ÉTOURDE - MADAME MENJAUD.

Quand on parle de Molière, et même sans adopter l'ordre chronologique, il est juste de commencer par l'Étourdi, qui est sa
première pièce, à moins que l'on ne parle de la Jatoasie du Barbouitlé, un informe canevas. L'Étourdi est une œuvre charmante et gaie à ravir. Elle est empreinte de la première et éclatante jeunesse d'un poète dont la jeunesse est déjà un poème;
Quand Molière la fit représenter, sur une espèce de tréteun que
son esprit changoait en théâtro, était-il assez joune, assez beau,
assez enivré des plus violentes espérances de renommée et de
fortune! Ajoutez: était-il assez houreux de trouver, à son premier
pas dans la carrière où il avait tant de modèles, la sympethie et
t'obéissance populaires! En ce moment déjà, il comprenait qu'il

serait le maltre absolu des esprits et des intelligences de son temps. Il sentait que la feuls allait obeir aux moindres inspira- i tions de son génie; il se disait qu'il serait le favori du rei qui régaait à Versailles et du peuple de Franca De sa naissante comédie il avait entreteau la province, et déjà la ville et la cour adopteient L'étourti comme une œuvre pleine de soutrires.

Mascarille déjà était un enfant de Melière en persenne, et bien , étonné était Molière de se voir applaudi , doublement, pour son jeu et pour ses vers. Ajeutez toutes les complications et toutes les joies d'une intrigue italienne, la passion d'un amour vif et bien senti, cette gaieté surabendante d'un jeune poëte, sûr de plaire, et qui pourtant avait tout à créer : la langue, les mœurs, l'esprit, l'art et les convenances de la comédie. Écoutez avec soin cette comédie de l'Étourdi, et vous comprendrez quel sage esprit se cache sous ce vers abondant, ingénieux, facile, net et vif, leste et bien fait. La langue nouvelle s'y montre dans tout son éclat, l'esprit dans toute sa verve, le dialegue dans la grâce et dans le naturel inimitable qui donne une si grande valeur au poëme. A chaque instant, à chaque vers, à chaque mot éclate la benne humeur de ce merveilleux génie qui déià pressentait ses admirables destinées. Il échappe à Turlupin, il échappe à Scaramouche, il échappe aux joies licenciouses des tréteaux de Tabarin, et cependant il n'en est pas encore si éloigné que, de temps à autre, il ne se rappelle quelques-uns des lazzis les plus vifs de ces · illustres farceurs.

A cotte heure in comédie en est encore aux joise et aux basards d'une neventure. Cest toiquise is comédie de la place publique, l'esprit qui se jette en plein air, lo rire qui se tient à deux mains pour se pas éclater; cette comédie sent to ben peuple de France, le band est le plei e encore il aplice de bend fans Festonac, et le hable à la joue; rieu de mignard, rieu de cherché, pas de petites maîtresses qui se gratissent le museau comme Cathos et Mandlon; c'est du bel et bon drap que vous pouvez tâter à pleines mains et qui vient directement de la rue Saînt-Densi; f de ces étoffes plus brillantes et plus légères, qui se peuvent comparer à du vent mai l'issu f

Il faut donc accepter avec joie ces vieilles et franches comédies qui ont été, peur Molière et peur son peuple, une cause si féconde

A .

et si vraie de bonne et limpide gainét. Le peiti godt precioux, la démarche pédante, le comme il faut, le curieux style aux petites recherches, les coups de raqueste et d'éventail n'ont rien à faire en tout cet. On sait trés-bien que ce Mascarille est un drôle malvisé et qu'il se permet d'abominables plaisanteries; mais il les accomplit avec tant de honne foi ot de honne humeur! Tout lo monde lui pardonne, ot même occu qu'il a trompés. Fourbé foirme à la bonne heure, mais amusont, très-amusan. Il fait de l'intrigue pour en avoir les joies, non le profit: il est pasé maître dans l'art de tromper, mais il agit comme un grand artiste; il est aussi fier d'une belle fourbreit coute novuelle, que vous pouvez l'être d'un hon féuilleton ou d'un bon tableau; il est vif, il est leste, il prend son pari avec la bravoure d'un hérois, écrasé, vaincu, anéanti, conspué, sans argent, hrisé de coups, il se relève nlus vif, luis eleires, oubs fort:

## Oni , je te vais servir un plat de ma façon!-

et l'eau déjà lui en vient à la bouche; il est fier de lui-même, et il a hien raison; à la vue de ces tranquilles bourgeois, de ces riches pasibles, de ces bourses bien garnies qui ne tiennent qu'à un fil. Mascarille, bien plus logiquement que l'igaro, peut s'écrier :— Et moi l'morbleu! — La grand Candé à Rocroy, le maréchal de Saxe à l'ontenoy, n'étaient pas plus heuroux et plus fiers que blascarille! Aussi quand son maître, l'Edurdi, dit au valet qui est sa novidence, ces vars s'adenlats :

Lorsque me ramassant tout entier en moi-même, J'ai conçu, digéré, produit un stratagème, Bevant qui, tous les tiens, dont tu fais tant de cas-Doivent, sans contredit, mettre pavillon bas...

nous nous pronons à tembler pour ce pauvre Lélie. L'imprudent il vient do briser la lampe merveilleuse, il a tué la poule aux cutis d'or; et maintenant, abandonné à lui-même, privé du génie de Mascarille, que va-é-il dèvenir ? Il est perdu! Heureusement Mascarille pardonne; il pardonne par orgueil, et parce qu'il comprend très-bien que la défaite de Lélie serait attribuée à Mascarille :

L'honneur, ô Mascariile, est une belie chose!

L'Étourdi (ut joué pour la première fois à Lyon en 4653, a Paris cinq ans plus tard. Lo sieur de Lagrange, jeune et beau, représentait l'amoureux Lélie; mademoiselle de Brie, grande, bien faile et très-jolie, qui revai jeune à cinquante ans, s'appelait célie; mademoiselle Bupare, cette belle personne qui fut aimée a la fois des deux Cornollle, de Racino, de La Fontaine, de Molière, et qui no voulut aimer, (la maladrivile) que le seul Bacine, jouait le rôle d'Hippolyte; l'andolphe, c'était Louis Béjart, un peu botieux pour avoir été blessé on séparant des bommes d'épée qui se battaient au Palais-Rojal; Mascarille, enfin, c'était Molière. O comédiens du Théâtre-François, quel abhue vous sépare de vos anoêtres bien-aimés I De nos jours cepeudant une des bonnes et belles représentations de cette comédie informe et charmante dont nous ayons gardé le souvenir, fut donnée an bénéfice d'une aimable femme qui est morte depsis, madams Menjaud!

Ce soit-là, madame Menjaud, Jeune encore, prenant congé du Theure-Français, après vings annés d'un bon el fiside service. Cétait, sans contredit, une famen d'un rare esprit, studieuse, intelligente, active, très-versée en tous les secrets de son art; to théâtre énits a patrie, il avait été son berceu, et cependant jamais la popularité n'est arrivé piusqu'à cetto aimable actrice. Il s'en est failtu de bien per que madame Menjaud en this sa place parami les grandes cemédiennes; mais ce peu... là, c'est l'abime à frauchir; cè peu là, co moins que rien qui pourrait dire où cela cemmence, où cud finit? Personne; mudenoisello Mars ellemême, elle n'en sait rien. Toujours est-il que l'esprit, Intelligence, Pétude des modèles, ne suffisant pas à faire un comédien.

Il no fast pas tant do choses, Dieu merci, mais il fast cent fois diavantage: If fast l'instinct. — Étes-vous né pour fairo rire ou pleurer toute une foule émue et attentive? Arrivez tout de suite, et montres-vous, es suffirs; parles, et soudain vous allez trouver, sans vous en deuter, dans la prose la plus valigaire, ou dans le verse le plus trainant, toutes series de mots touchants ou risibles; soudain vous allez faire de rien quelque chose, une comédie d'un geste, un drame d'un seul cri : émue ou riante, à votro napect, sans quel éle so puise expliquer pourquoi son rire, et pourquoi ses larmes, la fiable vous applaudit et vous regarde, bouche béante ; — vous, cependant, vous ne comprener cin à tant de

succès; vous regardex d'où cela pout venir, vous vous domandre si en effet vous êtes bien un homme comme tous les untres, vous êtes prêt à prendre en pité ces grands ninis qui rient aux éclast de la gald quo vous ne ressontez gotero, qui pleurent à chaudes larmes d'une clouleur qui est si loin de votro âme. Inexpicables mystères... on ne les peut expliquer que par l'existence d'un sixtème sens!

Copendant, quand par hasard se présente sur le même théâtee, à côté de ces succès si facites, quelque comédienne d'esprit comme était madame Meajaud, quelque comédien intelligent, comme est M. Samson, alors l'un et l'autre lis se disent. Pai plus d'esprit, plus d'invention, plus d'apropos que tout ce monde-lès j'ai le voix plus nette, le regard plus fin, le geste plus animé que pas un de mes camardes; je vois, je comprends, je sais, je sans, aussi bien qu'homme du monde, et pourtant quelque chose est la entre moi et le public qui nous empéche de nous entendro tuniquer; quelque chose est là qui arrète mon élan quand je veux aller plus loin, quelque chose est la qui refroidit le parterre au momento il vient à moi, les bras overets. — O demanton i o finisére! D'où vient l'obstacle? Pourquoi moi et pas celui-là, celui-là qui arrive, sans rien comprendre, et sans rien devinato.

Pourquoi celle-là, sans nom, sans voix, sans beautá, sans regard, sans édat, sans denotion intérieure, pourquoi colle-là, rien qu'à regarder le parterre, le fait rugir de Joie ainsi quo fait l'orage dans la vasto mer? Pourquoi, rien qu'à la voir pâle, défaite et dédaigneure, cet enthousisame furbindo ? Pourquoi, dans cette bouche éloquente et ignorante, les vers de Racine nous sont-ils pleins d'ironie et de terreur, et dâns cette autre bouche, but remplis de tristesse, d'amour ot de passion à Ainsi, plus que toute autra éset débattue madame Menjaud contre ces obstacles, car plus que toute autre, elle a devind ef lobstacle.

Elle a lutté vingt ans, non pas toujours sans succès et sans gloire. Un jour entre autres, dans une tragédie de M. Lehrun, dans lo Cté d'Antalonsie madame Menjaud a poussé un de ces cis dont je vous parlais tout à l'heure, qui remuent toute une sallé de fond en combbi; à cet instant on eût dit que l'obstacle était brisé, que la comédienne venait de découvrir enfin son Océan incomu et lant clerché. — Blelse le cué dats d'une fusses alertel

Il en fut ainsi pour M. Desmousseaux; dans ectte même tragédie; il disait, aussi bien que Tulma l'edt dit lui-même: — Faltes venir un pretre l'El Desmousseaux araît été si terrible, que madano Menjaud avait pousé ce grand eri, tant son effroi était mélé d'étonnement de trouver terrible... Desmousseaux!

A peine sa vingitème année dramatique eut-elle sonné, qu'aussièu et sans attendre une heure de plus, madame Menjaud
prit sa retratle; c'était son droit et elle en usa pour rodevenir
une bonne et simple bourgeoise, indulgente et bienveillante
entre toutes. Et comme elle ful theureuse de voir, de loin, les
bourrasques et les tempétes du thédire l'Certes elle ne songea pas
à prolonger, comme si elle els étà un talent inspiré, extel balte
abominable du comédien contre le public. Ni ses succès passés, ni
ses espérances, ni le présent, ni l'avenir, n'ont pu la retenir plus
qu'il ne fallatt. Ainsi elle n'a supporté, qu'à moitié, les transes
influites de la profession; elle n'e jamais su quelles douleurs sont
cachées sous ces joies apparentes, qu'elles épines sous ces flours l'excelés sous ces flours l'excelés es qu'elles épines sous ces flours l'excelés sous ces cises apparentes, qu'elles épines sous ces flours l'excelés sous ces ces flours l'excelés sous ces flours l'ex

C'est un des privilèges de la comédie de Molère d'être attendue impatiemment, toules les fois qu'êle est annonée, et pas une lête ne se peut comparer à cette fête pour les vieux Parisicas. Certes l'Andromaque est un chefé cuvere, et voisin do la perfection, l'Elourdi est un essai, l'essuri d'un homme de génie, il est vrai; pourtant Andromaque, avant l'Elourdi fut impatiemment écoutée! Evidemment, le publie était précocupé de la comédio, et il écoutait sans trop de plaisir les colères éloquentes d'Hermionel I fiant dire aussi que l'autendement de comédie de de de bien fait que presque toujours elle est jouée avec ensemblei Une comédie de chief lière, c'est la de et l'Évanniel eu comédie of chiefer. c'est la de et l'Évanniel eu comédie of chiefer. c'est la de et l'Évanniel eu comédie of chiefer. c'est la de et l'Évanniel eu comédie of chiefer.

Il a été dievé dans catte étude et dans ce respect! Chacun de ces roles est tracé de la main du maître, et chaque role a son prix ; donc pas de dispute entre les acteurs, à qui jouera ceci et ne jouera pas cela! Tout rôle est bon, dans ces œuvres populires où chaque rôle a se récompenso! En treute vers, l'huissior Loyal est récompensé de sa peine! Lo rôle de madame Pernello n'a qu'uno seène, il est le meilleur de l'emploi! Les confidents mêmo yiouent un graph fole, et souvent le confident l'emporto sur lo

maltre, témoin Mascarille: fourbum imperator. — La tragédie, au contraire, emplée avec un sans-gêne tout royal, une foule de personnages accessoires qui tienment à peine à l'action, une grando quantité de comédiens obscurs qui n'ont rien à gagner à bien joure de si petits rolles l'Apostez que la plupart du temps, si la pièce est jouée par cu comédien ou par une comédieno célèbre, il arrive que le public paresseux n'est attentif q'uxu moments où paralt cette illustre; celle-la sortie, aussitot le public n'écoute tous ets erepes.

Co n'était pas ainsi que l'entendaient les maltres de l'art; ce n'était pas ainsi que l'entendait Talma: au contraire, céui-là s'occupait de chacen et de tous; avant que de shasarder dans le labyrinthe sanglant des passions héroïques, il voulait tout reconnaître, de fond en comble, jusqu'au fidel Arbitet, jusqu'au fide Arbitet, jusqu'au fide Arbitet, jusqu'au fide de commencer une tragedie, de s'écrier: —Alfionai nous y sommes tous l'Grand artistet il ett été hien malheureux si on hai et dit du m'il featit tout sou!

Une fois la tragédie accomplie, et quand Oreste s'est bien abandonné à ses fureurs, voyez-vous cette salle secouer à la fois cet enthousiasme et cet ennui, tout comme on secouerait un reste de sommeil? Entendez-vous ces frémissements de bien-être et de joie? - Ma foi , vivent les chefs-d'œuvre de l'ancienne tragédie? se disent tout has les spectateurs, mais vivent les chefs-d'œuvre surtout quand ils sont arrivés à leur dernier vers l Vivent les grandes tragédiennes , mais quand elles n'ent plus rien à dire! -J'avais froid tout à l'heure, se dit l'homme assis à l'orchestre, le me sentais écrasé par ce regard de basilic ; d'où vient maintenant que le sang circule plus légèrement dans mes veines, que la chaleur revient à ma joue et la paix à mon cœur? - Orchestre, mon ami, rien n'est plus facile à expliquer, Tu subis à ton insu l'admiration qu'on t'a imposéo : tu es trop vieux et trop mal élevé, et trop ignorant des choses poétiques pour admirer sérieusement ces grandes œuvres faites pour le grand siècle. Tu es adossé à un parterre de hasard, et non plus au parterre d'élite d'autrefois.

Ce public dont tu reçois les impressions diverses arrive en droite ligne des boulovards du crime; il a été élevé dans le mépris des vraimes belles choses; il est glouton, il n'est pas gourmet; il proféro nu gross polture, à un repas délicat; il a n'ét dressé, de honne heure, à dévocre, du mêmo appétit, les gulettes et les tragédies de l'Ambigu, les pommes de terro frites et les concédies de la Gallé; et toi-même, orchestre en linge blanc et en gant james, le lorgono à l'etil droit et la frisore aux cheveux, orchestre à denis savant, parce que tu aurs fait, dans quedque collège lorgane, de médiceres études et marmoté quelques vers de Virgile, sordis-tu donc ton juge, plus que ne seu lles gens du parterre, favorable à l'exécution des grandes œuvres de l'espirit humain? Est-ce que tu en sais le premier mot, cher pauvro orchestre? Est-ce que vraiment tu es venn là pour écouter Bacine on Carnellie, avac e creceillement latine que lo chef d'œuvre sait éprouver aux âmes bien nées? Que te font Corneille et Racine? Qui te dis l'eurs some? Dans quelles écoles les asta téudiés?

De quel droit L'amuserais-tu à ces inventions si correctes et si peu compliquées, toin-deme, toi qui as brisé de tes mains, comme un théâtre en retard, le théâtre de la Porte-Saint-Martin, tes amours? Messicurs de l'Orchestre étale Parterre, vus senezau théâtre par ols sivetés, par caprice, et pour lorgne les condétienes, valid pourquoi votre suffrage n'est pas complé, pourquoi les caedients chesé-d'œuvre vous fatignent, pourquoi, même en applaudissant si fort, yous froites de temps à autre vos yeux appessants; voilà pourquoi il vous froites de temps à autre vos yeux appesants; you'al pourquoi il vous froites de temps à autre vos yeux appesants; you'al pourquoi il vous faudra blenth; rejeant enlis tout respect humain, convenir que la divine poésie de Racina n'est plus pour vous qu'une frisse dans la geuelle d'un de la facilité pour vous qu'une frisse dans la geuelle d'un des la geune d'un des

Alt clers auditeurs, pardonnes la comparnison, mais co n'est pas moi qui l'ai faite; et d'ailleurs, tout n'est pas encore perdu. Si l'héroïsane vous fatigue et vous ennuie, l'esperit vous amuse encore; si Corneille et Racine sont loin de vous, vous n'ave; jamais d'ét plus près de Molière, témoin le rire qui vous prend rien qu'à savoir que tout à l'houre Mascarille va peraltre dans la première comédic que Molière ait écrite, l'Etourdi, il y a de cela bienlôt deux cents lans.

Quand Molière écrivit, au courant de la plume, cette curieuse comédie, il était le plus jenne, le plus amoureux et le plus beurrenx dos bommes. Il menait la joyeuse vie du Bohémien, qui csi un des attributs de la comédie, cette aimable fille de joie et d'ospril, née dans un tembereau, et qui rappello taujours sen origine par son vagabondage. En ce tompa-là Molière no s'amusiat qu'à joure lu comédio et non pas à on faire. Si parfioi il improvisait quelques scènes détachées, c'était, faute de mieur, et en attendant quelque farce nouvelle des grands faiseurs. Il songenit bien, en catemps-la, à devenir un des éducateurs de la France, à corriger le ridicale par l'éclat do rire, à faire honte aux vicieux, à nous donner horgeur des hypocrites I Il ne songeait qu'à s'omuser de chocun et de tous je treste à la grade de Dieu !

Le reste (dix chefs-d'euvre !) ne ressemble pas mal on hasml qui dicide dette comidie: FEdourd. Per lusarde, convence-on; mais que de verve et que d'esprit, que de bonne grâce l'Dans cette esquises folle, plus voltaine du trétaou que du théâtre réquiter, n'autendez ai un plan tracé à l'avance, ai un lau autenneut indique, n'autendez ai un plan tracé à l'avance, ai un lau autenneut indique, n'autendez ai un plan tracé à l'avance, ai un lau autenneut indique, no serie la condicie un pun plus tard. — Je vois l'ai dit, nous ou voulons pes faire une comédie ; nous volons seulement vous planre et vous amuser, Messeigneurs. Cette fois, pour commencer, nous vous traiterons, si vous lo permettez, comme nous traiterons plus tard S. M. ior i Louis XIV l'orage no nos écrirons fer Fédenax, totut caprès pour amuser le roi un instant. Donc, suivons notre chemin, et soivons-le joyensement. Place au seigneur Mascarille!

Il porte la livrée, of repondant faites silence; il est jusir à présent le roi de la comédie. Il est Espagnol, il est llatien; il est même Français, mais si peu, mais si peut C'est un grand fourbo, c'est un adroit coquin, c'est le plus spirituel des firpons, c'est le diablot Il fait le mol, uniquement pour le plaisir de faite i en mai; il n'aimo personne, il aime l'Intrigue; il se fait un point d'honeeur de passer, aussi près quo possible, de la potence et des galeres suns être jamais ni pendu ni forcé de ramer. Saluez très-bas, plus bas encore? Co Mascarille est tout simplement l'aïeut illégitime d'un bâtard nommé Fizar, qui a fait, dit-un, une révolotion!

De quoi s'agit-il dans l'Étourdi? de peindre les mœurs, de les corriger, de représenter ad vivum l'avare, la coquette, le bourru, l'Phyporrite, les timides amourenz qui so regadont sans se rion dire, les vieillards jaloux de toute joie, et les précleuses, et les femmes savantes, le Don Juan adultère et débauché? Non , sur la parole de Mascarille I il s'agit d'une belle fille qui est à vendre;

Si vous avez de l'argent, vous l'aurez, sinon, non! En vain, elle vous aimera, en vein, vous l'aimerez; en vain, aurez-vous à l'avence tout ce qu'elle peut donner, son sourire, sa douce parole, si vous n'avez pas d'argent, rononcez-y . La pauvre fille est esclave, son maître l'a mise à prix. Il vous feut de l'argent à tout prix, mon amoureux. Mais qui donc a de l'ergent? L'amour habite de préférence l'hôtel de l'impéconiosité, cette humble maison touto remplie de sourires, d'insouciance et de bonheur. Pourquoi vouloir déloger l'amour? Mettez l'argent dons la comédie, il n'y a plus de comédie, c'est-à dire il n'y a plus d'obstacles. La seule chose que l'admire dans le Barbier de Séville, c'est que Beaumarchais ait trouvé le moyen d'avoir un amoureox dont les poches sont pleines d'or et conendant cet amoureux est errêté à chaque pas. C'est là une invention. Toutefois, un amoureux sans argent vaudra touigurs azieux que ce diable d'homme qui a les poches toujours pleines d'arguments irrésistibles.

Toute cette comélia, qui n'est pas une comédie (seulement, cérat déjà lo style, la grâce, lo dialogue, l'espri, la verve, Tanimation, l'échat de la comédie), toute cette comédie roule uniquement sur la tète, sur les époules, sur l'esprit de Mascarille. C'est lui qui noue et qui renoue loutes chosea, autour de son jeune homme. Son activité ne se dément pas un seul Instont; il est patient et rusé comme le rearari, il joine avec ses victines, et quend il voit une dupe, il dit tout box que c'est plaisir. Jamais le poisson dans l'eau, le colomniateur dans le culomine, le coquette dans le messones, le dandy dans la dette, le loustie dans le bas étage de ses plets quoliblest, n'ont été beureux et à leur cisé autant que

C'est la scène d'une comédie de Térence : le Phormion.

Quantum argenti opus esi libi , loquere?

P H OS D R 1 A.

Solæ Friginta minæ. Comblen d'argent vous faut-ii ? — Port peu d'argent, trente mines :

Triginta : Illie percara est, Phoedria!

PHOEDRIA

islæe vero vilia esl!

Trente mines : C'est hors de prix ? répond l'esclavo. — C'est pour rien : réplique l'amoureux.

l'empereur Mascarille dans la fourberie. C'est hi le grand rôle de l'emploi, le rôle unique peut-êtro; quand on le joue blen, on joue tous les autres, même celui de Figaro. A ces causes, Monrose clait excellent dans cotte vivante finage du valet de l'ancienne comédie. Pendant ces quatre actes, si rempis, Monrose ne s'arrètia pas un seul instant, il était imperturbable; il voyait toutes choses d'un coup d'eil; pas un mot qu'il ne fit valoir, pas une intenion qu'il ne devinât; il oubliait même, sous cette belle livrée, sa recherche babituelle, tant il se sentait vivement pressé et entralné par ce flamboyant esprit.

## LE MARIAGE FORCÉ.

La Mariage force est une adorable petito pièce. Le ne connais guire de condici écrite avec plus de viractés, plus de grâce et d'énergie. Voltaire a grand text d'appelen le Mariage forcé une farcre; c'ast, bel et bien, une condéin pleine de goût autant que de gaieté, et dans laquelle on retrouve, à plusieurs reprises, toutes les hardiesses sensées de Nolière. Sanarelle est de tous les êtres créés par Molière, le plus populaire et le plus ainé. Sganarelle, c'est le bourgeois ridicule, c'est le bourgeois enrichi. Cotto fois Sganarelle veut se marier et se marier autre du mariage forcé de Sganarelle, au premier mot que dit norte homme, vous presentez les accidents qui le menacent. « Si l'on m'apporte de l'argent, « qu'on me vienne quérie rité chez le seigente Géronine; et si v'no rient m'en demander, qu'on dise quu je suis sorti et que je « ne dois remuir de toute la journée la »

L'argont voità, on efict, la véritable occupation de Sganarelle, et voità la seule ambition légitime de sa viel Notre bomme, orticoro voul-il que sa femme soit noble. A ces causes, il s'en va demander un bon conseil à son compère Géronime, qui est un bourgesid se bon sens. Géronimo prenat au sérieux les paroles de Sganarelle, se met en devoir de lui donner un bon conseil. Sganarelle veut se marier, mais d'abord, dit Géronimo, — Quel dge pouvez-cons bien avoir maintenant! C'est la, en ces sortes d'affaires, une question bien simple et bien naturelle, et pourtant, Sganarelle ne s'est même pas démandé

quel àge il a : Il faut donc que l'inflevible Géronimo lui fisses son rompte : — Vous aviez vingt ans avant d'aller à Rome; vous y des resté initi ans, sept en Angleterre, ciaq en Hollande, etc., total cinquante-deux. I Vous avez cinquante-deux ans, seigneur Sganarelle, songez à Casta El puis, J'ai Treil vif, la poitrine frote, le jurien reverse. A quoi Géronimo ripond, de son oblé, que le mariage est en soi une fotie, à laquelle il faut que les jounes gens pensent bien ma'rement avant de la fuire; « mais les gens de voire dge n'y doiceut point penser du tout. » Berd, Géronimo qui a promis à Sganarelle un bon conseil, jui d'amil d'éclare Sganarelle putris rélicale du monde, « ni, yous de éti Brejusqu'e cette heure, vous alliez vous charger mointenant de la plus resalte des chaines. »

Szanarelle poussé à bout par ce bon conseil, qu'il a imploré avec tunt d'instance, met en avant des raisons sans réplique. -Il est resolu de se marior. - C'est une fille qui lui platt et qu'il aime de tout son cœur. - Il l'a demandée à son père - Le mariage doit se conclure ce soir. - et il a donné sa parole. A quoi le seigneur Géronimo changeant de système et renoncant à donner une lecon désormais inutile, et d'ailleurs peu jaloux de se faire un ennemi du seigneur Sganarelle, se met à rénliquer : - Vous avez raison! je mo suis trompé; vous ferez bien de vous marier: - mariez vous promplement, - et invitez-moi à votre noce. Géronimo, homme sage et prévoyant, a commencé nar faire son office d'ami envers Sganarelle : Sganarelle veut être flatté. Géronimo flattera Szanarelle! Et ce butor de Szanarelle. quelle est sa joie d'être ainsi conseille? « Que j'aurai de plaisir de « voir des créatures qui vont sortir de moi, de petites figures qui « me ressembleront comme deux gouttes d'eau, qui se joueront « continuellement dans la maison, qui m'appelleront leur papa « quand le reviendrai de la ville, et me diront de petites folies les « plus agréables du monde! » Savez-vous rien de plus charmant que ces petits détails de Sganarelle, se forgeant une félicité?

Donc le compère Géronimo, voyant Sganarelle décidé à accomphr sa sottise, n'y met plus d'obstacle. Il lui laisse épouser cette jeune Dorimène, si galante et si bien parée, fille du seigneur Alcantor et sœur d'un certain M. Alcidas oui se méle de porter l'épée! Ce bon Sganarelle resté seul, se fait à lui-même cette réllevion comique: Mon mariage doit être heureux, car il donne de la jole à tout le monde, et je fais rire tous ceux a qui i'en parle.

Paraît alors Dorimène, belle et galante. Dame! c'est une fille que Molière ne ménage pas. Nous en avons vu beaucoup, dans les livres et dans les comédies du siècle passé, de ces sortes de filles, assez bien nées pour avoir besoin d'être riches, trop pauvres pour se rappeler longtemps qu'elles étaient bien nées ; vons en trouverez dans ces qualités là et à profusion, dans les Mémoires d'un certain Casanova qui se mélait de bonnes fortunes. Voilà pourtant à quelles misères descendait la noblesse pauvre, et quelles misères Molière osait raconter à la cour même de Louis XIV! Le noble ainsi ruiné par l'oisiveté, faisait de son fils un escroc et vendait sa fille à un bourgeois enrichi. Dans le Bourgeois gentilhomme, Molière nous montre un marquis escroc et une comtesse qui est une franche aventurière; il nous montre, dans le Mariage force, toute une famille de gentilshommes déshonorée, dennis le père jusqu'à la fille, Cette belle Dorimène, impatiente d'échanner à la pauvreté et aux brutalités de la maison paternelle, ne s'inquiète même pas de regarder le mari qu'on lui donne; pourvu qu'elle soit dame et maîtresse en la maison de ce manant, Dorimène est contente, L'amoureux Sganarelle, qui la trouve belle, et qui n'a jamais été à pareille fête, s'extasie sur son bonhour, et même en termes assez burlesques; elle ne daigno ni l'écouter, ni l'interrompre :

«Yous alles être à moi de la tête aux pieds, et je serai moître de tout, de vos petits yeux éveillés, de voire petit nez fripon, de vos lèvres appétissantes, de vos orailles amoureuses, de voire petit menton joil.... » Imbétiel qui se condanne deija par le choix même de ses éphiètes. En le novis-tu pas, mahierueux, que plus ses petits yeux sont éveillés, et plus vite ils découvriront ces cinquante-deux ans endernis et blottis sous la perenquoi plus elle porte au vent son petit nez fripon, comme un lièvre qui est en chasse, et moins elle restora à tou vieux foyer douestique, où brilde une flamme terne comme ton seprit; que peux fuire de ses lèvres appétissantes? et penses-tu qu'elle ira se servir de ses oreilles amoureuses à l'écoutre? Remarquez on passaut comment

Molière force les turlupins et les précienses, qui s'étaient si fort déchainés contre le dialogue de l'École des femmes (tarte à la crême, par exemple), d'écouter et d'applaudir ici un dialogue, sans controdit beaucoup plus vif.

La rénonse do cetto galante, éveillée et friponne Dorimène aux folies de Sganarelle est ce qu'il v a de plus vrai et de plus naturel. Elle est tout à fait sise de ce mariage : la sévérité de son père la tenait dans une sujétion si facheuse! elle vivait dans une si dure contrainte! Mais à présent. Dieu merci, grâce à M. Seanarello, qui est un fort galant homme, ello va se donner du divertissement et réparer comme il faut le temps perdu. Monsieur Scanarelle ne sera pas de ces maris incommodes qui veulent que leurs femmes vicent comme des loups-narous « Je « vous avoue, ajoute Dorimène, que je ne m'accommoderais pas « do cela, et que la solitude me désespère. J'aime lo jeu, los « assemblées , les visites , les cadeaux et les premenades ; en un « mot, toutes les choses de plaisir. Nous n'aurons jamais aucun « démêlé ensemble, et je ne vous contraindrai point dans vos actions, comme l'esoère que de votre côté vous ne me contrain-« drez point dans les miennes : car, pour moi , ie tiens qu'il faut avoir une complaisance mutuelle, et an'on ne so doit point « marier pour se faire enrager l'un l'autre, « Puis elle ajoute : « Adjeu! Il me tarde détà que l'aje des habits raisonnables ( et « notez qu'elle est excessivement parée et qu'un petit laquais a porte sa quene) pour quitter vite ces quenilles ! Je m'en vais, de « ce pas, acheter vita toutes les choses qu'il mo faut, et je nous a enverrai les marchands, n

Infortunó Sganarello et malhouroux de bien bonne heure I. Le vollà bien loin de cette belle femme qui devait lui faire mittle caresses, le dovloter, et venir le frotter quand il sera los l'Et qu'il est loin aussi de ces petites figures qui devaient lui ressembler comme deux gouttes d'aut II te capetis yeux évelie, et ce petit nex fripon, et ces lèvres appetissantes, et ces oreilles amoureuses, et ce petit menton joit, qu'en fera-t-il? Elle l'a dit elle mème, ici, tantolt. « C'est assex que vous serex assoré de ma fidélité, comme je serai assurée de la vôtre! » La voilà déjà qui ne veut rien de Sganarelle, pas même sa fidélité!

Il y a dans tout cela une gaieté et une sagesse qu'on ne saurait

top étudier et trop appliaudir. Sganarelle, resté seul et encere tout étiloui de ce qu'il vient d'entendre, a recours à son premier conseiller, le prudent Géronino, qui sait étjà à l'avance la maxime de l'autre Sganarelle, Sganarelle le faiseur de faços, le cousin-gernain de celui-: Entre l'arbre et l'écorce il ne faut pas mettre le doigt, Géronimo ne se hasarde plus à donner de hons conseils, il adresse tout simplement est troj à plaindre Sganarelle au seigneur Panarea, Aris tote-Panarea, comme l'appelle Sganarelle pour s'en faire feculter.

A l'heure qu'il est, cette scène du docteur Pancrace n'est qu'une charmante scène de comédie. Quand Molière l'écrivit, c'était une action de courage. En ce temps-là, la philosophie de Descartes ietait déia, dans tous les esprits, ses premières et irrésistibles clartés. L'Université de France, qui jurait encore par son maître Aristote, justoment inquiétée des progrès de la doctrine nouvelle. so démenait et s'agitait dans tous les sens, pour faire réteblir dans toute sa rigueur, un arrêt de l'an 4624 qui défendait, sous peine de la vie, d'enseigner aucune doctrine contraire aux opinions d'Aristote. La philosophie de Descartes, ainsi menacée. trouvait tout d'abord un appui dans Molière, et sept ans plus tard, un partisan dans Boileau. Or, cette comédie du Mariage force, écrite par ordre du roi, jouée devant Sa Majesté en plein Louvre. et applandie à son exemple par les plus nobles esprits de co temps-là, valait à elle seule tous les livres qu'on nouvait écrire en faveur de Descartes. Il est impossible de se moquer, avec plus de verve et de gaieté, d'Aristote et de sa docte cabale; ce Pancraco est furieux comme un philosophe ignorant; il s'emporte en injures. en sottises et en toutes sortes d'excès : il annelle à son aide le ciel et l'enfer. C'est pourtant un philosophe qui sait lire et écrire! comme dit Sganarelle, crovant lui faire le plus rare des compliments.

Le docteur Marphurius n'est guêre moins divertissant que le docteur Pancraec. Mais le docteur Marphurius n'a rien d'historique. Cest une invention de Molière. Il se repose, avec cotte naïveté pédante, de la colter et de l'emportement aristotéliques de l'autre docteur. Marphurius est un de ces nombreux philosophes que vous renountez à chaque page du Pantagruel, une de ces

peries que Molière a ramassées avec tant de bonheur et de coquetterie dans le riche fumier de Rabelais.

Et ce nauvre Seanerelle qui veut en vain savoir la destinée de son mariage, le voilé pussi peu nyancé qu'à la première scène de sa comédie! Il se décide donc à aller chercher un autre fletteur, à aller trouver ce grand megicien dont tout le monde parlo tant et qui, par un art admireble, fait voir tout ce que l'on souhaite, quend le hasard emène sous ses pas Dorimene et Lycaste son ament. Dorimène est une frinonne très-éveillée qui ne prend guero plus de détours avec son amant qu'elle n'en a pris avec son fiancé. Elle ne tient guère plus à Lycaste qu'à Sganerelle, « Je n'ai point de bien, dit-elle à Lycaste, et vons n'en avez point ensai, or yous savez qu'evec cela on passe mal le temps au monde. J'ai embrassé cette occasion de me mettre à mon aise, et le l'ai fait, sur l'espérance de me voir bientôt délivrée du barbon que je prends. C'est un homme qui mourra avant qu'il soit veu et qui n'a tout au plus que six mois dans le ventre. (Apercepant Saanarelle.) Ah! nous parlions de vous, et nous en disions tout le bien qu'on en saurait dire. »

Cette drôlesso, car c'est le mot, est encore de trop bonne maison nour mentir à ce bourgeois qu'elle épouse. Elle le ménrise si fort. qu'au besoin elle lui présenterait, comme son amant, M. Lycaste. Tout à l'heuro, elle n'a pas daigné répondre un seul mot aux compliments de son grotesque fiancé, commo si les compliments de ce manant ne pouvaient pas s'adresser à uno femme de sa sorte ; maintenant qu'elle doit êtro en peice de savoir si Sgenarelle a entendu cette conversation criminelle avec Lycaste, Dorimène ne se donne même pas le souci de s'en informer. En pereille occasion, l'avore (Plût à Dieu que je les eusse ces dix mille éous !) se met à la torture. Mais l'avare n'est inmais sûr de son argent. Dorimène, su contraire, est plus que sûre d'épouser Sganerelle, et quand Lycaste, l'amant, se met en frais pour ce pauvre époux, Dorimène l'errète court dans ses politesses : - C'est trop d'honneur que pous nous faites à tous deux! C'est tout à feit comme si elle disait : - Monsieur ne compte pas!

Resté seul, Sgenarelle prend enfin le résolution de se débarrasser de cette affaire. Il va frapper à la porte de son futur bequ-père. Le beau-père accourt à la voix de son gendre, et sort de sa maison, mais non pas do sa dignité: — « Ah l' mon gendre, soyez le bien-rent l' » Ace moi : mon gendre, Esganarello s'inquiéte do plus belle; mais le seignour Alcantor ne lui laisse pas le temps de respirer: — « Entrez, mon gendre; ma fille est parée et j'ai domné tous les ordres nécessaires nour ceule fête. »

Hélas I à chaque mot que dit lo beau-père, les ennuis de Sganarello redublen. Il n'y a rien de hourté dans cet admirable dialogue de Molère; au contraire, il tire toujours le plus merveilleux parti possible de toutes les idées coniques. Quand, enfin, Sganarello ses avouer au seigener Alcantor se retire sons rien laisser prastire de ses chagins. Dans le fond de l'ame, le bon seigneur, qui vout û tout prix que le ciel le décharge de sa fille, est aussi salt que l'est su ille, que Sganarelle ne peut lui échapper. Il va donc avertir l'hommo d'affairea de la maison, lo bretteur d'office, ou certaira Alcidas qui se miele de tirer l'èpée, ce même Alcidas dont l'abbé Prevost a fait plus taut do l'ére de Manon Lescout, protégeant de son épée les vices de sa sœur dont il rectite et au l'avoluée.

Le brotteur Alcidas, est descendu au dernier degré du gentilhomme perdu de vices et de misères: - c'est Molière qui l'a indiqué le premier, anticipant ainsi sur la société du siècle suivant? La rencentre d'Alcidas et de Segnarelle est des plus plaisantes La politesse du marquis, l'étopnoment mélé de peur du bourgeois. sont du plus haut comique. C'est, au reste, tout à fait ainsi que s'est passé le mariage du chevalier de Grammont. Seulement on comprend fort bien que Sganurelle, ce brave homme qui ne s'est jamais mélé de tenir poe énée, aime encore mieux se marier avec la sœur quo de se battro avec le frèro, mais le chevalier de Grammont, surpris à Douvres par les frères de mademoiselle Hamilton, au moment où il allait passer en France, et retournant en Angleterre pour accomplir à la nointe de l'épée un mariage qu'il fuyait, mo paraît un peu plus ridicule que ce bon Sganarelle. Au reste, je ne crois guère que co soit cette anecdotelà qui ait fourni à Molière le sniet du Mariage force.

Molière a trouvé le Mariage force à la même source qui lui a fourni lo Bourgeois gentilhomme, George Dandin, l'École des Maris, l'École des Femmes, les Femmes savantes, le Malade Imaginaire, on un mot toutes ces excellentes et admirobles leçons qu'il n'a jamais cresé de donner à la bourgeoisie, dont il detti le préceptur assidu et bienveillant, et qu'il a détendue jusqu'à son dernier jour contre les contrisans et les hypocrites; contre les midectins et les cognettes titrées; contre les destinatans de toute espéce, quelle use ful leur orizine ou leur crédit par de les contrisans de toute espéce, quelle use ful leur orizine ou leur crédit par

### LE SICILIEN. - LE BARBIER DE SÉVILLE,

Lo Stellien Int l'Ornoment le plus durable des fêtes royales de 1667, à l'instant mêmo di régnit mademossiel de La Vallère sur le cœur du plus beau et du plus grand roi de l'Europe. Tout ce que l'imagination la plus fraîcho a pu réunir de sentiments les plus décliust, Molière l'a jeté à protison dans cette petite pièce. Un vieil Italien de la Sicile, amoureux et jaloux, retient cachée dons sa maison une bello fille, isdonce, juene esclave grecque, car Molièro ni niventé avant Byron, les bolles esclaves, qui se souvienennet de leurs andiques précegatives. Notre geutil-homme sicilien don Pèdre, bien renfermé dans sa unison comme Bartholo, dort d'un cuil et veille de l'autre. Cependant, sous les fenêtres de la jeuno Grecque se prominent le joune Adraste et son esclave Ali, comme so promènent sous les fecêtres de Nosine le combe Almavier a valet le barbleir Figuro.

Mais quelle différence entre ces deux amours, grand Dieu leutre cas deux confidents! Le jeune Adras et en la invernent amoureux de le bollo laidore, il ne lui a parté entore que des yeux; son valet Ali, qui est un très-naîl confident, conseille à son maltre de chercher quelque moyen de se parter d'autre mamèrer. Cot Ali est un bomme simple et calme dans son dévouement; il ne prend pos feu toute des suite, comme le seigneur l'igare; il ne pas recours tout d'un coep aux grands moyens, aux grands-phrases, aux hardis conseils; ce bon Ali comprend confusément qu'un des privilèges, un des grands bonheurs de l'amour, c'est de se suffire à soi-même, et qu'en ceci la complaisance des tiers est souvent odieux quand elle n'est pas infâme. Dans la pièce de Beaumantais, je commençais à m'attacher au comta Almaviva, enveloppé dans un mantour et passant la nuit à la bolle étoile; mais aussi-

ce bet esprit qui ne doute de rien, aussitôt, l'intérêt que m'inspirait cet inconnu liré à lui-même, s'efface et disparaît devant le grand seigneur servi avec tant de zèle, do dévouement et de fraças. Parlez-mei du jeune Adraste, parlez-mei d'Ali son humble ceclare! Voilà des gens qui agissent sons bruit, sons éclat, d'une facon timide, en geos qui divient d'ussir.

Ici la sérénade commence; on aurait tort de dédaigner la viellle musique de Luli qui réchanifiait autrefois les vers de Quinault; cette musique est agréable et toute faite naivement pour les paroies; elle suffit et an dela à révollie le vieux ticueur et à le mettre sur ses gardes. Le vieux Sicilien, qui a entendu chanter à sa porte et qui se doute que ceto ne se fait pas pour rien, sort de clez lui pour découvrir quets gens ce peucent êtres alors notre homme apprend une partie de cette intrigue; on en veut à sa maîtresse, ou charge de muldédictions ce traître de Sicilien, ce fécheux, ce bourreau. A ces mots, le Sicilien donne un surffet au valet d'Adreste, en disant : Qui su fait A quoi Alt répond par un sufflet avec er mot : Ami I Ju donnerais, je crois, tout Le Rarbier de Seivile pour cetto réconse la.

Le Sicilien, peu satisfait du mot d'ocfre d'Ali, appelle à son aide toutes sortes de domestiques qu'il n'a jumnis eus à son service : Francisque, Domnique, Simon, Matibue, Pierre, Thomes, etc. A cette kyrielle de noms, Ali a peur; Ali n'est pas comme mons Figare, qu'in e doute de rien, et il n'en est que plus plaisant. Quant au nombreux demestique imaginaire de natre Sicilien, il ue se montre pas, il est vrai, mais il est plus amusant cont fois que Lajeunesse et Lévellè, ce Léveillé maudit.

Voils notre jaloux qui est sur ses gardes. C'est maintenant, Silveut approcher do, sa maitresse, qu'il faut au jeune Adraste un peu d'esprit et beaucoup d'umoir. Or Adraste est en fonds de bonnes inses; pour alleir à san but Adraste n'a pas besoin, comme lo conto. Almavira, que son valet lai prépare touts les voies. Afoi je reste ici où, par la puissance de mon art,, je vais d'un a seul coup de baquette endormir la vigilance, éveitler Panonu, « égurer la jalousie, fourr ager l'intrigue, renerser tous les abstacles? » s'écrie nous l'éjanc Ce Figare est un tapagour qui fait plus de bruit que de besagne.

Pendant que le jeune Adraste se met en quête de sa ruse amou-

reuse, notre Sicilien, qui est beaucoup moins niais, moins sot, moins brutal, moins rivieud ope Bartholo, surveille son esclave d'uno façon plus habile et moins compliquée que Bartholo no surveille itosine. Don Pedre, il est vrai, no compte pas les feuilles de papier qui sont sur la tablo d'aisdore; il ne s'inquite pas si lo doigt ou la plume de sa belle escleve sont techés c'encre, et si elle envoie des corneta de boubons à la potito Figara. (Celte petito Figaro est-elle la fille d'un premier lit' Figaro etsai donc vost quand il d'opous Suzanev? Jon Pedre lo Siciline est bien iso de ne pas quitter sidore, et de l'avoir toujours a escotés. El cott nuité ille, on est enue hauter sous nes franters.

Et cette nuit dit-il, on est venu chanter sous mes fenétres. Si le jaloux don Pèdre est beeucoup mieux éloyé que Bartholo, la belle fille grecque est cent fois plus modeste, plus retenue et plus gracieuse, que mademoiselle Rosine. Jameis peut-être Molière n'a représenté avec plus de goût les innocentes connetteries d'une feune et belle femme d'esprit. Isidore se défend non nasavec toutes sortes de mensonges et de colères, comme fait Rosine. mais elle se défend en disant naivement ce qu'elle a sur le cour. - Ainsi feit Isebelle dens l'École des Maris, ainsi feit Agnès dans l'École des Femmes. « A quoi bon dissimuler ? dit Isidore. " Quelque mine qu'on fasse, on est toujours bien aiso d'ètre aimée. « et les hommages à nos appas ne sont jamais pour nous déplaire. « Ouoi qu'on puisse dire, la plus grande ambition des femmes « est, croyez-moi, d'inspirer de l'amour, » Comparez donc ce dinlogue avec le dialogue de Bartholo et de Rosine. - « Bartholo : « Jo vous parie que Figaro était chargé de vous romettre une a lettre? - Rosine : Et de qui donc, s'il yous plait? - Bar-« thoto: Oh! oh) de qui? de quelqu'un que les lemmes ne nom-« ment jemais !... -- Rosine : Étes-vous point jaloux du barbier ? « Bartholo : De lui tout comme un autre! »

Co qu'il y a de plus étrange dans la pièce de Becumarchais, c'est la foçon dont Figaro, le valet du comto, ose purire de Rosine à Rosine elle-mème : « Figurez-yous la plus joil opetite mignonne, douce, tendre, accorte el fraicho, agagant l'appétit, pied furfif, etc. » De bonne foi, esce donc ainsi qu'un messager d'amour ossenti purler à une honnête fille que son mattre vout épouser? Et cette Rosine qui se laisse trolter ainsi et qui s'écrie : — Aht que écst charmant l'equi-telle donc se comparer à la jeuno fille, si naïvo et si chaste que nous montro Molière?

Et pourtant Rosino est une fille noble, Isidore est une esclave; Rosino est volée par son tuteur, Isidore est l'obligée de don Pedro; Rosino pourrait étro beaucoup plus intéressante qu'isidore, et qu'il a fallu être un grand rustre et un mal-appris pour avoir fait une parcille courceuse de Rosino!

Il faut dire aussi que dans la maison de Barthole, malgré tout le grand bruit qui s'y lait, malgré tout le mouvement qu'ou s'y donne, rien i havance. Le jeune Adraste en fait plus, en us tour de main, que l'igaro avec ses steruntaioires, ses coups de lancette et ses catalpaisens sur l'oil de la mule aveugle. Adraste est moins niais que le conte Almaviva; il dresse lui-même son plan de bataille; il n'a bessin du secours de personne; il est son propre conseiller à lui-même, et avant d'arriver à sen but il ne sera pas écoudit trois ou quatro fois comme un sot. Le peintre Damon qui est von ami, et qui denuit faire le portrait de cette adorable personne, l'envoie à sa place chez le Sicilien; comme il manie le pinceax, contre le coutume de France qui ne seur pas qu'un gentilhoume sache rien faire, il aura au moins la libert de voir cette bello à son asc. Il nette deno chez son jaloux.

Or estle entrée d'Adraiet, chez sa jeune moltresse, est cent fois préérable à l'entrée du comte Almariva chez Rosino. Cet hounne qui parait avoir du cin, comme dit Barthole, emploie un triste moyen pour être le bien-venu auprès d'une fille bien diovée. Encore si ces jurons de sacripaut, ces plaisanteries de caserne, ese quolibets de café, menaient est homme à quelque chose! Mais non, le docteur a répons à tout, et il le congédie comme on un mettrait pas il à porte un trompette. Ce n'était donc pas lo peino de se donner tant de unal pour remettre à Rosino uno lettre que le barbier Piare loi surrit tout aussi bint remise.

Cependant Rosine, au désespoir de voir sen amant repoussé avec perte, menace de s'enfuir de cette maison et de démander retraite au premier venu.

Et dans la secno principale, qui est teuto la comédio, quand enfin les deux amants de Molière sont en présence, comme cette fois édatent librement l'esprit et l'amour! Adraste ne peut se lasser de contempler celle qu'il aime. Il a un si bon préexte pour s'approcher, pour étudier son beau visage, « Oui, levez-vous un « peu, s'il vous plalt; un peu plus de ce côté là; le corps teurné « alost; la tête un peu levée, afin que la beauté du cou paraisse; « ceci un peu plus découver (ut flécenure un peu plus la gorge), « bon, là, un peu devantage, encore tant soit peu; — un peu plus de coc côté, peu soit peu, se veux teurnés vers ond, ves regards « attachés uux miens! » Comme tout cele est charmant! commo tout cela aurait besoin d'être joué avec beaucoup de goit, de retenue, de modestie, et do politesse. Savez-vois aussi une plus adorable riposse que la répense au pluox Sicilien poussé à beut par toutes ces galanteries? Bislore le calmo quelque peu en lui disant avec un doux sourires : Tout cela sent la nation, et toujeurs messieurs les Français ont un fonds de galanterie qui se répand native.

Au contraire, quand le comte Almaviva donno à Rosiae sa leçon do musique, i lest dans une si fluxes positien qu'à poine peut-il adresser un mot à cette belle fille qu'il nime. Et pendant que chante Rosine, que fait Barthelo? Barthelo fait sa barbe, c'est-dire qu'il traite Rosine comme on ne traile guére que la densière des servattes. Et pendant que Barthelo livro son menton ur rasior, pendant que le barbière couvre d'écume et de quelibets cette tête grotesque, les deux amants, espionnés de si près, peuvent à peine déchange un tender regard. Que diable! C'est faire jouer pendant toute cette pièce, un bien triste rôle à l'anneureux comte Almaviva.

Adrasia, lui, est bien plus heureux; il a loujours coutume de parler quand il print, car il est besoin dans cos choses d'un peu de conversation a pour révollle l'esprit e tuni les viseges « dans la gollé nécessaire anx personnes que l'on veut peindrol » Précepte excellent dent nos peintres de pertraits se devraient souvenir un neu plus.

Notez que dans la centrefaça de Beaumarchels je n'ai pas relevé cet odieux personange de Basile, qui n'a rien à faire dans cette intrigue d'amour, non plus que les prétentions littéraires, philosophiques et politiques de M. Figaro, qui jettent quelque chese de si trites une cette histori des jeunes passions; jo laisse de côté, la comparaison le toerait, ce style heurté, baché, saccadó, railleur, fuigant, gueguonard, auquel on ne peut rien comparer dans aucuno décedence.

Co qui n'empèche pas Molière, quand il veut, de faire lui aussi sa pai n'empèche pas Molière, quand il veut, de faire lui aussi sa petitique s'ene politique: par exemple, la dernière seène du gétéllen, quand don Pédre va so plainfor chez ce jeune sénateur tout occupé de danses, de concerts, de plaisire de toutes sortes; aimable censure dirigée, sans fiel, contre les jeunes successeurs éventés et défanses d'Omer Talon et de Mathie Môlé.

Tel est en petit chef-d'œuvra de Molière que Beaumarchais gapailla, sans d'une voix é élouté pour prendre la défonse de l'œuvre originale. On ne saurait croire la finesse, la grâce, et toute la dificatesse de ce dialogue. C'était d'ailleurs la première comédie en un acte qui fit ainsi dégagée des grossières et plaisantes bouffomeries dont se composaient alors ces petites pièces sans façon. Du Stellier diaton tous cei nigénieur, petits actes auxquets personne n'avait, pensé, avant Molière. Relisez avec soin cette prose s'emplie de toutes sortes d'étiganoss, de finesse et de tours nouveaux, et vous reconsultres à coup sûr la source et la cueux prendre de la comédie de Mariyoux.

D'où je conclus : Molière, — 6 le plagiaire! — a pris l'intrigue, l'idée première et les personnages principaux du Sicilien, dans le Barbier de Séville de Benumarchais!

Choes singulière: Le Sietliera a été crêt (en argot de coulisses) par Moltère, le roi Louis XIV, mademoiselle de La Valtière, madamo Bieniette d'Angleterre, et par deux Noblet, Noblet anée, le chanteur, Noblet caéet, le danseur. Vous savez, et les rœes futures le saurout, si les principaux acteurs de cette petite comédie ont eu à subir des fortunes bien diverses. Henriette d'Angleterre a passé, de cette comédie amourease, dans une oraison funebro de Bossuet où elle jouait un rôle touchant et terrible; mademoiselle de La Valtière est devenue en peu de jours de ces tendresses folles : sour Louise de la Miséricorde.

Enfin, deux outrois fois depuis ce temps, la dynastie de Louis XIV a et été flacée du livre d'or do la France; Molière cependant, debeut au milieu de tant de ruines, après que tous les bronzes et tous les marbres à l'étigie impérissable, à l'honneur élerné des rois de France ont été finduse et brisés, obtient, au beau milieu de Paris, les honneurs d'une statue de marbre et de bronze; quant à la dynastie des Noblet, olle existe; il it y a pas déjà si loug-temps que l'on dissit. Les trois Noblet!

# LE MISANTROPE. — LES DÉDUTANTS. — M. DEVÉRIA. LA VILLE ET LA COUR. — ALCESTE. — MOLIÉBE. — CHAPELLE.

Le Misantrope est le grand cheval de bataille des débutents et des débutantes que le Conservatoire envoie , à certaines heures néfastes, sur les planches du Théâtre Français. A peine, eur quatre ou cinq cents qui se hasardent à cette lutte désespérée contre ces grands rôles d'Alceste et de Célimène, il en reste un à neu près possible. De celui-là la critique peut parler sans bonte ; de ceux dont elle ne parle pas, soyez súr que vous n'aurez rien à regretter, ils étaient mai venus; elles étaient peu intelligentes; ils étaient crueilement embarrassés dans leurs habits brodés : niles se retournaient, de temps à autre, pour voir la queue de leur robe, et cette queue les épouvantait, comme eût pu faire un serpent boa. Ils étaient si tristes, si malheureux l Elles étaient si tremblantes, si enrouées! Que voulez-vous que fasse la critique ayec de pauvres êtres, morts à l'avance? Il n'y avait donc qu'à fermer les yeux, à se boucher les oreilles, à les voir entrer d'un côté, à les voir sortir de l'autre et : Bonsoir, Voilà iustement ce que j'ai fait toute ma via, oubliant les pauvres gens qui ne méritaient que des critiques et les laissant mourir de leur belle mort. J'ai en horreur les méchancetés inutiles ; à aucun prix ie ne voudrais dire à un homme; - Vous étes un mauvais comédien, vous éles un mauvais poéle, si à toute force il n'y a pas, à côté de cette cruauté salutaire, quelque moyen de sauver ce meibeureux de sa propre sottise. A aucun prix je ne voudrais dire à une femme : -- Vous êtes laide, vous êtes mal faite, votro voix est aussi rauque que votre main est rougo, si, au bout du compte, il n'y a pas quelque parti possible à tirer de cette femme, comme, par exemple, de faire d'une reine triviale, une confidente passable; de changer une ingénue en mèrenoble , et de prouver victorieusement à Madame la confidente qu'elle serait une très-bonne ouvreuse de loges - et toujours ainsi jusqu'à la fin.

Il faut que la critique ait quelque peu les vertus contraires de la lance d'Achille, qui blessait et qui guérissait en même temps; quand la critique n'a rien à guérir, il faut qu'elle se taise et qu'elle laisse passer les avalanches des comédiens médiocres et des comédiens sinpuissantes. D'ailleurs, le Thédiro-Pranquis n'est pas ouvert pour qu'on s'y amuse tous les jours. Il faut bien que les pelits et les faibles alen le droit, de temps à nutre, d'y vanir essayer leurs premiers roucoulements dramatiques. Les l'pligénies à la fisière, les Achilles en sabots, les Frontina de province, les Célimènes de Vienne en Bauphiné 'et de Saint-Péters-bourg, tous les grands génies en herbe du Conservatoire, ont un môis, chaque année, pour arpetre ces nobles planches.

Allons, onvrons la porte aux enfants; entourons de miel les bords de la coope, mouchetons le polarad, modérons la clarté du lustre, que tout ceci se passe en famille, que le prée, los freres, les sours, les amis, les coreligionnaires soient seuls admis dans ce temple ougate; que la mère d'actrice, ce type éternel de l'enthousiasme à volonté, fasse entendre tout à l'aise ses sanglots et son gros rire; et lui, critquue, ma mie, tu n'es rien à voir dans ces soches d'intérieur, va le promener.

La critique abandonne — et elle fait bien — toutes ees bones perlites geas trasjques ou comqiues à feur prope génie. A Bien perlites que trasjques ou comqiues à feur prope génie. A Bien per le ces Agamemnons et ces Frontins de basard il flaut escore un certain mérile pour qu'un lonume d'unorcetaine valeur vous fasse l'honneur de vous extrainier, de la comme d'unorcetaine valeur vous fasse l'honneur de vous extrainier, de la comme d'or aux talons rouges, de l'éventail au brodequin. N'obtient pas qui veut les sarreasses, c'est-à-dire l'attention de la presse; pour ma part, jo ne sais pas dire que môme. Les artistes dont s'occupe la critique, sient loujours un grand avenir devant eux, témôn un jeune homme qui a très-bien joué le rôle d'Alceste à côté de mademoiselle Mars, et qui a dispare, on ne sait où, ayrès avoir été fêt pt appliad.

Ce débutant portait un nom cher aux beaux-arts, il s'appelait Devéria, et il était un peu le cousin decelui qui a fait la Naissance de Henri IV, et d'Achille Devéria, le père infatigable de cettocharmante et élégante famille de jeunes gens et de jeunes femmes

<sup>4.</sup> Pourquoi Vienne (en Dauphiné) venalt-elle ainsi sons ma plume? Elle ailait, avant peu nous envoyer, lout brillant d'apliquité, de poésie et do bon sons lejeune auteur de Lucrèce, d'Ulyste et de Charlotte Corday!

qui jouest, dans ses compositions faciles, le drame éternel et toujours changeant de la jeunesse et de l'amour. Notro débutant était un jeune homme à tête ronde; il était fort intelligent et ne disait pas mal les vers de Moliéret Mois, grand Dieu! s'écriait lo feuilleton, quel bourgois esé-ce à pour représenter Alcestel

Alceste, le nouveau débarqué de Versailles, ce beau gentilhomme qui est élégant malgré lui , cet homme honnête et sérieux . qui a nour ennemis tous les mauvais poètes, pour rivaux tous les fate de la cour; Alceste représenté par un jeune fourrier de la garde nationale de Marseille I Cela est étrange! Et notez bien que . non content d'être un bon jeune homme sans facon, parlant comme tout le monde, entrant dans un salon comme vous et moi nous v pourrings entrer, vétu à la diable, empêtré dans ses dentelles d'emprunt, gêné dans son habit de louage qui craquait de toutes parts. haut perché et portant une perruque aussi mal peignée que des cheveux naturels, notre débutant, pour mieux entrer dans l'esprit de son rôle, se croyait encure obligé de forcer sa nature bourgeoise, de vulgariser son geste, de se faire bonhomme et brusque plus encore qu'il ne l'est d'ordinaire l'Aussi fe ne crois pas que iamais nous avons pu voir un plus singulier Alceste, M. Deveria avait tout à fait l'air de ces enrichis de la Chaussée-d'Antin qui . une fois gros prepriétoires , se font nommer membres du conseil général ou de la Chambro des députés. Soudain , vous voyez notro homme enflé de sa gloire, faisant le gros dos, suant sang et eau pour nous donner le sentiment de son importance. Resions. chacun dans notre naturel, ne forcons point notre talent. Nous ne sommes que des bourgeois, restons des bourgeois, et surtout ne donnons pas la patte, mai à propos.

e Pour faire un civet de lièvre, prenez un lièvre, a dissit la Cultsintière bourgeoite; a pour faire un gentillionme de la Chambre, prenez un gentilionme! » ajoutait lo roi Louis XVIII; à plus fotte raison, pour représenter Alossée, ne prenez pas un bonhomme, sans façon, commun, valgaire et trivili; un homme en un mont aux antipodes du rôle d'Alcessée, un pareil homme ne sait pas, et comment voulez-rous qu'il le sache dans ce pèle-mèle de touteschosses qu'il y avait, autrefois, deux sociétés bien différentes. Paris et Versailles, la ville et la cour; ces deux sociétés disant bien plus séparées l'une de l'autre, que si elles l'ossesse dés parés en des tagnes et par des villes, elles étaient séparées par les marges et par les maurs. Co n'était, de doux parts, ni la même langue, ni les mêmes façons d'agir, ni la même manière de salure; ce n'était pas le même geste, le même regard, la même fonç de sa hair ou de s'aimer. Cétait, en un mot, tout à fait autre chase que ce que nous sommes, nous sulres bourgoois renforcés, bourgoois constitutionness. Cette société à part dont. Molitre a fait surtout is portrait dans le Ditantrope, est morte pour ne plus revenir; elle a dété égorgée sur l'échafiad, el loi s'est perdue dans le Pitantrope, est morte pour ne plus revenir; elle a dété égorgée sur l'échafiad, el loi s'est perdue dans l'exil; ses derniers représentants out disparu presque tous, el les faibles débris qu'été a laissées se sent perdus, angiouts dans la démocratie enva-hissante. Et voilé, ce qu'un honnête comédien, qui ne songe qu'à se bourrer de prose et de vers, ne peut pas deviour

Et quand bien même vous lui apprendriez toutes ces choese, à quoi bon? Il me semble que je l'entendes déjà qui s'èrrie: — Mais puisque toute cette vieille société françuise est a jamais perdue, et puisque, de votre proper aveu, pas un témoin ne reste du Versaitles de Louis XIV. où voulez-vous que je ch rême mes modieles? Quels grands seigneurs poseront dovant moi? Qui pourra me donner des leçons d'élégance, de politeses, et m'apprendre à jouer convenblement le Misantrope? » Or ce comédien-la seruit dans son droit.

Toujours est-il, cependant, que même en l'absmee de tous les modeles du bon goût et de la bone grâce du dernier siècle, dont M. le prince de Talleyrand était à peu près le dernier représentant parmi nous, il est impossible que le rôle él Access est insia abandonné au premier venu qui se sentira le courage de déclamer ess beaux vers. Les pareille profinations et tout à fait issupportable. Savez-cous bien qu'Aloeste c'est Molière en parsonne ? C'est lui, c'est sa bonté, c'est son esprit, c'est son austérité tant soil peu janschiste, c'est lo ton parfait qu'il n'aui pris, de tres-bonne heure, dans l'antimité du prince de Couil et dans les peuts appartements du roi ; c'est son amour passionné pour cette indigne femme, si joile et si éclaiante, qu'il l'a rendu le plus malheureux des hommes; c'est cette jalousie cachée dont il roujissail en lisiamème commo il eni rougi d'une mauvaise action. Dans cette grande comédie du Milantrope, Molière et tout entier.

On disait, de son temps, qu'Alceste c'était M. de Muntausier,

M. de Montansior répondait que, s'il était vrai, Molière loi avait fait trop d'honneur; M. de Montausier avoit raison. Il y a dans ce caractère si rempti de loyauté et de franchise, quelque chose de plus qu'un grand seigneur honnéte honnume, mécoutent et frondeur; il y a un homme de génie qui souffre, up philosophe qui attend, un cœur blessé et sans respoir; il y a surtout un homme excellent, dévoué, méconeu, plein de bon sens, même dans les écères de la passion la plus légitime et la mieux serdie. Cel homme passionné est un sage qui sait très-blen à quelle folie il est en proje; il sime sa folie; il se ferrit tuer peur elle.

De là tout l'intérêt que vous portez à cette noble misère. S'il no s'acissait, en effet, que d'un malbeureux misantrope, à la facon du Timon de Shakspeare, haïssant ses semblables, parce qu'il fait supportor à tous, les crimes, les mensonges, l'égoïsme et les calomujes de quelques-uns, nous ne pourrions guère nous intéresser à cet homme injuste et cruel. Mais il s'agit d'une nauvre âme en peine toute disposée à l'amour, à l'amitié, aux plus doux sentiments du cœur, et qui se voit forcée de cachor, comme on cacherait un ridicule, tous ces rares trésors dont personne ne veut sa part. De là vient le chagrin qui aigrit cet homme, de la vient cette mauvaise humeur qu'il nous fait subir. Ah! s'il était heureux quelque peu, si sa belle maîtresse était moins coquette, si elle lui souriait d'un sourire moins perfide, si elle lui tendait une main plus tendre, si son regard était moins doux pour les petits ieunes gens qui l'entourent, si ce pauvré Alceste pouvait la voir enfin tête à tête, cette adorable et adorée Célimène, et si elle venait un seul instant à oublier sa moquerie ingénieuse, son art de voir toutes choses, même l'amour d'Alceste, sous leur côté ridicule, soudain vous verriez notre misantrope changer d'humeur et d'allure.

A l'instant même, autour de cet homme heureux, tout prend un autre aspect, un autre cisque, un autre cisque, un autre cisque, il trouve que Philinte est le meilleur et le plus indulgent des hommes; il admire le sonnet d'Oronlo; il i va visiler es se juego pour son procès; il n'y a pas jusqu'à son pauvre valet Dohois qui ne profite do la homne inmeur de son bon maître. Eh! comment donc n'avez-vous pas vu depuis longlemps, que c'est l'umour qui a perveti le caractère de cet homme? Faites qu'il soit amoureux d'Eliante, il sera aussi lacile à vivre que Philinte.

Pour moi, le n'assiste jamais à une représentation du Misantrope sans me figurer que l'entends Moliere lui-mêure nous raconter les secrets les plus intimes et les plus douloureux de su vie. Non content de s'être représenté dans le rôle d'Alceste il a créé le rôle, et avec quelle tristesse et quelle brusquerie il devait le jouer! Célimène, c'est sa femme, Armande Béjart, cette fille si coquette et si fulile, et si charmante, qui n'a jamais compris quel noble cœur elle avait blessé à mort; Arsinoé, c'est mademoiselle Duparc, qui abandenna Melière pour suivre Racine, cet ingrat qui trahit son premier bienfaiteur; Eliante, c'est mademoiselle de Brie. l'amie fidèle, dévouée, discrète, intelligente du pauvre Alceste. la main cachée et medeste qui essuvait ses grosses larmes: Acaste et Clitandre, ces deux héros de l'OEil-de-Rouf. vous représentent M. le duc de Guicho et M. de Lauzun, les galants de mademoiselle Molière ; on sait aussi qu'Oronte s'appelait, a la cour. M. le duc de Saint-Aignan ; qu'il était un des aimables grands seigneurs, aimables si l'on veut, qui croient faire trop d'honneur aux gens d'esprit lorsqu'ils entrent dans leurs domaines tout êneronnés, lo chaneau sur la tête et le fouet à la main, comme le ienne roi Louis XIV entrant au Parlement.

Quant a Philinte, il diait un des amis familiers de Molière, il s'appelait Chapelle, 31 diait un de ces hons vivants à qui il ne fant ilemander que ce qu'its peuvent raisonnablement apperter dans la société de leurs anis, où ils jouent le rôlo facile te despote et de tyra i à savoir, grand'faim, grand'soir, grand dat de rire, et voilà fout! Ces gens-la, dans leurs bons moments, vous empruntent voire argent, voir esprit, vos mileriesses, voire bel habit et voire phis bean chewal; vous les simez comme un hon oncle aime son coquin de nevau, en raison des saoricies qu'il fait pour lei. Plus ils vous sont chers, cur, Dieu mercil le sacrifice est une grande facen d'aimer.

Ainsi était Chapello: il avait tout l'esprit qu'il fallait pour comprendre l'esprit de Molière; il opposait sa gnieté à la tristesse de Molière; il riviatt dans cette maison dont lo maitre était si triste; il arrivatt toujours à temps pour mettre le holà dans les querolles conjugales; il excusait mademosielle Molière quand la galande rentrait trop tard; il était dans les bonnes grâces de la vieille Laforêt, dont il Raisait valoir les foureaux; il faisait les honneurs de lo petite maison d'Auteuil, dont il était le propriétaire plus que Molière. On eti dit, à voir Chapelle, à l'entendre, que l'auteur du Misantrope n'avait pas de meilleur ani. Seul, Molière ne s'y trompait pas; il savait bien jusqu'où pouvait eller l'amitié de Chapelle. L'ami qu'il avait rêvé, i ine l'avait pas plus trouvé que la mattresse qu'il avait aimée. Pauvro Molière l'Toute cette comédie du Misantrope est sa vie. Ce sont tosse mœurs, ses amours, ses amitiés, qu'il a placés là tout exprés pour en tirer la plus edmi-rable comédia du théâtre, la première conédie de mœurs qui eût été entreurise are Molière l

Cette fois, Moifere abandonnait, pour tout de bon, Plaute et Térence, ses premiers maltres; il n'obéissait plus qu'à son génie; il n'avait plus d'autres modèles que lui même et le monde; il nous montrait tout vivants ces mêmes personnages qu'il avait esquissée d'une main si délicate et si hardie dans l'Impromptu de Fersailles. Quelle touche ingénieuse et en même temps quel rare géniel Avec quelle digniei il gournande les dédauts de la personne aimée, et comme il se représente lui même, et qu'il était à son dire: N'es se servont de sa ration que pour méuze connaître sa faiblesse! En même temps, comme chacun de ces personnages parle le langage qu'il doit parier, comme la comédie conserve tous ses dreits d'un bout à l'autre de la pièce, en dépit de Voltairo lui-même qui prétend y retruuver le ton et la forme de la satire !

Chemin faisant, vous assistez à toutes sortes de tours de force. Le chanson du bou Henri: Si le roi m'audi donné, fababilitée à ce point, que Baron faisait plourer d'aise tous ceux qui l'entendaient; le sonnet d'Oronte, applaudi d'abord par le parterre comme un de ces ouverages sans àdjaut, dont l'Art poétique devait parier plus tard, et l'Instant d'après hué à outrance, tians ce même parterre et par l'ordre mêma du poête qui fait rougir son public de son admiration facile; le portrait du comte Guiche, l'amant de mademoiselle Molière avec sa perruque blonde, ses amas de rubans, sa vaste ringrave, son ton de fausset, est d'une critique excellente; et ce devait être charmant a entendre Molière parlant ainsi à sa femme, de ce galant d'ont chacun savait le nom. Quant eu personnage de Célimène, no denandez pas s'il appartient à la cour ou à la ville; il est moitié

l'un, moitié l'autre. En ceci la grande dame ne se montre pas plus que la bourgeoise; Célimène est une exception, dans ce siècle et dans cette comédie, tout comme mademoiselle de Lenclos était une exception. La lutte des deux amants est admirable : tont l'amour est d'un côté de l'autre côté est toute l'estime : l'homme est amoureux, mais il a'est que cela: la femme est bienveillanto, mais elle n'est que cela : elle vondrait aimer ce sévère amant, mais en vain. elle est trop futile et trop mignonne. C'est Molière qui l'a dit quelque part en prose aussi bien qu'il le dit en vers : « Ma ieune « femme est sensible au plaisir de se faire valoir, elle veut jouir a agréablement de la vie, elle va son chemin, elle dédaigne de « s'assujettir aux précautions qu'on lui demande, » Ainsi il parle d'elle, ainsi il se plaint, ainsi il pleure sur cette négliaence qu'il prend pour du mépris; mais elle, elle rit toujours, elle le laisse impitoyablement dans sa passion, elle rit de sa faiblesse; que Dieu lui pardonne à cette femme d'avoir rentiu un pareil homme si malheureur l

Si M. le comto de Giriche est tourné en ridicule, vous aurez remarqué sans peine que M. de Lauun est encore plus maltraité que le conte. Celui-là, Molière no se contente pas d'en tire à propos de ses ajustements, de ses rubans, de sa ringrace, il le traite avec eatuant de mépris qu'est pue faire M. de Saint-Simon lui-même. Il s'étonne, lui, Molière, valet de chambre du roi, de ces gens qui ont pagé de parler à la cour it ne sait comment; il se demande de quel droit ces gens-lui s'introduisent dans tous les entrettens? Il couvre de son mépris ces arquedes brailleires de la centrettens? Il couvre de son mépris ces arquedes brailleires de

Trois ans plus tard, Molère cell moins maltraité M. de Lauzun, M. de Lauzun était à la Bastille, Mais en l'an de grâce 1666, M. de Lauzun était le favori du roi, il était l'homme à la mode; toutes les femmes couraient après le beau cavalier qui les maltraitait toutes; déja, pour lvi, mademoiselle de Montpensier avait refus le main du roi de Portugal, et n'est-ce pas merveilleux, que Molère, avec son inaltérable hon san, si detwiné el étâtri à l'avanner l'époïsame de ce parvenu, l'ingeratitude sans hornes de ce merveilleux, si peu digne de la tendresse infinie de la plus grande dame de France, après la reine! Pauvro femme amoureuse; elle a écrit, d'un doigt tremblant, le nom de Lauzun sor une glace ternie de son soulfie brilant, cat Lauzun la fora do se déclarer ne de son soulfie brilant, cat Lauzun la fora do se déclare elle-mème! Et plus tard, quand cette princesso pour lo tirer de son cachée, «et engagé, aux enfants doublement adultérins de madame de Montespan, tout ce qui restait de la fortune du roi son père, avre quello indignité M. de Lauzun la paya de ces tendresses et de ces bienfaits l'Pen antiente cas planites si tendres et si remplies de résignation que vous pouvez liro dans les Mémoires de Mademoistile de Montpensité de Montpensité.

S'il vous plait aussi, vous remarquerez la belle tirade d'Éliante :

L'amour pour l'ordinaire est peu fait à ces lois.

C'est là tout ce qui nous reste d'une traduction de Lucrèce entreprise par Molièro, comme un fervent disciple de Gassendi qu'il était. Ou'eût dit Lucrèce, s'il eût nu savoir qu'il écrivait ainsi les plus jolis vers qui se pussent placer dans la bouche d'une joune femme? L'instant d'après, toujours à propos de ce malheureux sonnet d'Oronte, Molière amprunte à Despréaux une de ces vives boutades que l'auteur des Satires se permettait devant madame de Maintenon elle-même, à propos de Scarron. - Ca troisième acte est égal aux deux premiers. Alcaste n'y paraît qu'à la dernière scène, et cependant l'action est vive, nette et rapide. Les divers personnages de la comédie s'y montrent enfin dans toute leur vérité. Le poëte, il est vrai, les maltraite à outrance, mais toujours comme un homme de bonne compagnie qui se venge à plaisir des fats qui lui ont déplu. Cette fois encore. M. de Lauzun est entrepris de plus belle, c'est bien le même Lauzun tel que chacun le devait voir plus tard, quand à force d'insolence il fut chassé de la cour. « Bloodin, sans lettres ni aucun ornement dans l'es-« prit, méchant et majin par nature, également insolent, moqueur « et bas! » Un peu plus loin, et pour cempléter sa vengeance, Molière met en présence les deux amants de sa femme. M. de Guiche et M. de Lauzun.

Cette fois les marquis sont voués au plus cruel ridicule; à co point, qu'une jeune fille qui s'allait marier, après avoir assisté à la première représentation du Minantrope, ne Voulet plus être marquise. Quant à ceux qui aiment un peu de coquetterie dans les femmes, qui trouvent qua cela leur va bien et que c'est un utile assaisonnement de l'amour, ils liront avec joie le termour utile assaisonnement de l'amour, ils liront avec joie le termour.

rible portrait de la prude, tracé de main de maître. Avoc un ceure aimant, Molière n dis so demander plus d'une fois, s'il n'avait pas eu tort d'épouser nen femme si jeune, et si parée, et s'il n'eut pas été plus heureux avec un personne moins avenante? A cette question qu'il s'adressait à lui-même, et la mar uir feut to has cette conclision ; Qu'après tout il y avait une certaine compensation ineffable dans les peines les plus cruelles de l'amour. — D'alliers, il est à bon hommet. L'heure orrive où cette bello Célimène va être attaçués de toutes parts; il duu bien qu'au moins elle n'ait pas à rought devant la prude Arsinoé. Seyex tranquilles, Molière connaît le cour himmin; il sait que tant qu'une femme est jeune et belle, an la peut livre sans peur à la vengeance des hommes, et que si elle le veut, elle saurat irre bou noutif de cette venezone.

En un mot, ce troisime acte est un chef-d'œuvre auquei jo ne crois pas que par la grâce, pour l'esprit, pour l'ipfinie variété des détails, on puise jamais rien comparer. Dans le salon de célimien, vous retrouvez, presque aussi bien que dans les faitres de mariame de Sévigoé, le spritutel gazonillement de la plus belle société pariscense au xviv sibele. L'épigramme, la saûre, la médisance, la calonnie, la possion même y parlent clacueur son langge. Le xviv siècle ne nous a pas laissé un plus excellent modèle de cotte dégant et facile causerie, une supériorité plus que littéraire que nous avons perdue \(^1\) comme tant d'autres plaisirs de l'esprit.

A l'acte suivant, vous retrouver l'Alceste des premières scènes, mais déjà plus brusque et plus malheureux; ses amours vont si mal, et même en fennant les yeux, il va découvir, l'infortuell la vanids, la légèreté, la coquetterie, et le néant de la fomme qu'il aimó. Aussi bien ne l'approchez pas ; gadere vous de lai diro — Bonfoer l'Bn co moment, sa misantropie est à son comble à force d'indécision, d'étonnement et de douleur. Célimene ellemème, oui, sa déloyale maltresse, entendez-vous comme il la force d'indécision, s'actennement et de douleur. Célimene ellemème, oui, sa déloyale maltresse, entendez-vous comme il la

<sup>1.</sup> On dit même que le journai n'est pas tout à fait innocent de cet ouisif du grand art de la conversation parisienne. — Alori il faudrait recomaître, en s'inclinant, que se reproche est un des plus sévères qui se puisse adresser à l'établissement du journait lettré et causeur.

traite? Quella verve! quel éclat l quelle colhre la te malheureux, quel grand amour! L'aventure du billet, cette lettre qu'on lui dit adressée à une amie, hélas! c'est une aventure qui est arrivée à Molère. Luit aussi, il a fenu dans ses mains les preuvers de sa misère; lui aussi, il n'à pas voule y croinc. L'abbb de litchelieu, agissant en malbonnéte homme qui se venge mal du mépris d'une coquette, avait fait faint à Molère une lettre de sa femme au comte de Guiche, et aux premières larmes de sa femme, qui nialt que cette lettre flui adressée à un homme, Molière, à deux genoux, demandait pardon de son emportement. Noble et tendre faiblesse! abaissement auguste! Mais la coquette le regarda pleurer, puis elles smit à rire et à rapuelers non amant.

Si vous sevez un trait plus vir que celui de Célimène, coupable, prise sur le fait, pressée de s'excuser, et relavant fêrement la tête en répondant : — Il ne me platt pas , mot / s'il y en a un seul, non pas au théâtre, non pas dans l'illastoire, mais dans vos annales secrétes, dans les histoires particulières de chacun de nous, dans ces pages de l'âmo que nous tenons en réserve pour nous on souvenir, quand nous sommes bian maibeureux, dites-le moi par charité.

Rien n'est plus beau que le duel d'Alcesse et de Célimène, celui-ci, amoureux qui s'emporte et qui pleure; celle-là, indifférente, qui so meque tout bas de tant de faiblesse. L'amour d'un homme pour une femme n'a jamnés été plus ioin. Ni Proporce, ni Tibulle, n'ent trouvé ces charmants retours de la passion. La Fontaine lui-même, qui appartenait à cette école sensualiste, plui qui a sit le conté de la Courtianae monorreuse, n'était pas capable d'imaginer l'adorable faiblesse d'Alceste pour sa mattressa. Cet amour d'Alceste a précédé tous les amours sérieux des héros de Racine je Misantrope est plus vieux d'un an qu'Andromaque, et je ne sais personne qui ressemble plus à notre Alceste, que Pyrrhos.

Vous savez le reste : ce Mismrtrope, qui n'a défendu que son amour, est accablé de toutes parts; son procès est perdu; il passe lui-même pour l'auteur d'un libelle infâme, ce qui est arrivé à Molière. Entendez-vous Molière faisant l'histoire du franc sedéferat qui l'opprime? Boileau n'a pas été plus loin quand il parle da ce coguin au visage essuyé. Savez-vous que l'éloquence n'a

jamais parlé un plus fier langage, que la morale n'a jamais flétri le vice avec plus d'indignation! Cette véhémente colère produit sur l'âme autant d'effrui que l'arrivée de la statue du commandeur cliez don Juan. Tout se tait autour de cette indicaption, vertueuse. Seule, tant elle est sûre de ce grand amour, le père de toute indulgence. Célimène ose affronter cette colère, mais cette fois rien n'y fait; elle y perd sa dernière grâce, son dernier sonrire. le charme est détruit! C'est instement ainsi qu'Armande Béjart avait perdu Molière, pour p'avoir pas voulu renoncer à cette vie de galanteries sans fin. Molière, le cœur brisé , lui offrait son pardon à ce prix : il eût publié tous ses crimes, si elle eût voulu l'aimer un peu, tout seul : elle répondit comme Célimène : - Il ne me platt pas, moi! Et alors, Molière, le cœur brisé. se sépara enfin de cette femme, en l'aimant plus que jamais: il se vengea d'elle en veillant, de loin, sur son bonheur, sur sa fortune, on l'aimant tout bas, en créant tout expres pour elle le grand rôle de Célimène. Hélas! le malheureux , n'était-ce pagpour approcher encore de celle qu'il aimait toujours, pour lui dire encore : Je vous aime! sans lâcheté, pour revoir ce sourire adoré . cette grâce sans égale, toute cette beauté infidèle, qu'il avait composé ce chef-d'œuvre qui devait être le point de départ de la grande comédie?

En effet, et seuloment de ce jour à jamais mémorable, lo 4 juin 4666, la comédie était trouvée.

Le vous laisse à penser si cette comédie du Miantrope devait étre bien jouée, avec quelle verve, quel naturel, quel éclat, quel espril! Mollère, Alceste; La Thorillère, Phillinte, Oronte, Du Croisy; Célimène, Armande Béjart; Éliante, mademoiselle des Brie; Arsioné, mademoiselle Jourac; et pour tout dire en quel-ques mots, à l'auvre de cette comédie étaient appelées les femmes, les amis, les compagnants du Mollère; la maison entière était convoquée à cette fêto; les uns et les autres, racontant à cette grande société française cette histoire intime d'un homme de génie dont is étaient les familiers, les camarades et les étonies.

Rélas! de tous cos comédiens bien élevés, intelligents; animés par la vérité, tout-puissants par la parule, parés commo on l'était à Versailles, imiteteurs studieux, qui allaient à l'Œil-de-Bœuf attendre la comédie, vendant que les courtisans attendaient

11.

Louis XIV, les compagnons de M. de Lauxun et de M. de Guiche et de tous les beaux de la cour, hébre 3, de toutes ces femmes de land de grâce, de verve et d'esprit, Aégants représentants de la plus belle société du monde, passions contenues, amours voilés, coquetterie savante et calme, de tout ce beau monde évanoui comme se sont évanouies boutes les grandeurs et toutes les élégances de ce beau siècle, il nous restait — aux premiers jours de la Révaltute de 1830.

#### ELMIRE. - GÉLIMÈNE. - OTLVIA.

Mademoiselle Mars! Elle était l'âme et l'esprit de Molière, et nour longtemos, pour bien longtemos, elle a emporté avec elle cette âme et cet esprit-là! Elle était tour à tour, au gré de son génie, au gré de notre cœur, Célimène, Henriette, Elmire, et comme elle les jouait ces grands rôles dont elle avait les traits. la conscience et l'accent i Veus rappelez-vous, car de la comédienne, à jamais absente, on se peut parler qu'à ceux qui l'ont vue, avec quelle grâce et quel charme elle jouait ce rôle d'Elmire exposée aux funestes tentatives de ce vil Turtufe? C'était bien là tout à fait l'élégante femme de ce bourgeois vaniteux, entêté et médiacre qu'on appelle M. Organ, C'était bien la femme belle et pleinu d'esprit que le ciel avait faite pour être une grande dame de la cour de Versailles, et que son humble naissance a réduite à n'être touta sa vie qu'une modeste bourgeoise de la ville, honnête femme d'esprit parvenue, à force de bon sens et de sagesse. à se renfermer dans l'étroite sobère de son ménage.

Jo ne crois pas que même, en lai tenant compte de l'Henriette des Femmes auoutes, Molière ait orés une femme plus charmante que cette belle et honnéte Elmire, Que dis-je? Elmire, l'entre l'entre l'entre de un bourgeois sur le retour. M. Orgon a vielli plus vite que sa femme; la chose arrive à tous les honmes d'an esprit subaterne. Elmire a remoncé, en se mariant avec cet homme, au bel ceprit, le plus grand luxe du xvir siècle; muis c'est là tout le sacrifice qu'Elmire a pu faire. A aucun prix elle n'elle consenti à se figoraner aux exigences dévotes de sa belle-mère, madame Pernelle, aux excès regieux de son mari, M. Orgon. Elle a bien souale, par

pitié, ¿dmettro dans sa maison, à sa table, ce vil M. Tartufe, son mari l'ordonne mais c'est la tout, à peine daignet-telle s'inquiéter de ce misérable, dont son instinct de femme tel fisit deviner à l'avance toutes les sales perfidies. Elmire, dans ce drame terrible de l'Imposteur, c'est tout à fait le point lumineux autour duquel se dessinent à morveille le personnages triètes ou gois, sérieux ou burlesques de co magnifique et sombre tables.

Elmire, c'est la providence visible de cette maison attaquée par Tertife. Sans Elmire, toute cette famille va se roudre à ce bandit. Otez la Bourgeoise de cette maison, aussitôt la joyeuse et bonne Dorine, l'aimable soubrette s'en va, loin de ses maitres qu'elle aime et qu'elle défond à sa maière; (L'ânthe, le beau-fère, touve la porte fermée; Damis est baltu par son père; cette douce Marianne, aimable fille sacrifiée à co misérable, en est réduite à épouser Tartufe; une lettre de cachet jette Valère à la Basillie; li n' y a pas jusqu'à Flipotte, la servante de madame Pornelle, à qui Laurect, le valet de M. Tartufe, no fasse un enfont adultérin.

Elmire seule est l'espoir, la force, le fossé, le rempart de cette bourgeoisie. Elle est belle et naturellement élégante ; elle aime la sole et la dentello, et mons Tartufe la voyant si avenante et si parée, a pordu sa prudence accontumée; ainsi cette noble Elnuro est sauvée par la coquetterie, à l'instant même où cet imbécile, M. Orgon, allait être perdu par sa dévotion. Quel génie ! et que ce Tartufe paraît bien plus bideux à côté de cette charmante femmo! Et comme on frémit de dégoût et d'impatience, quand la main de ce misérable effleure seulement cette blanche étamine l Et comme il faut qu'en effet Elmire soit une femme de bon goût et de sincère vertu , pour que, non sculement M. Orgon, son mari, mais encore nous autres, les spectateurs, nous permettions à Elmire d'implorer un rendez-vous de M. Tartufe.! On s'est demandé souvent commeut, de cet abominable et hideux personnage, le plus hideux fripon qui ait jamais été hasardé au théâtre, Molière était parvenu à faire une comédio où l'on rit?

La comédie! Elle n'est pas autour de Tartufe, elle est autour de cette helle et chaste Elmire. L'ombre hideuse de Tartufe s'est trouvée si fort enveloppée dans le reflet de cette aimable et chaste existence, que nos yeux ent pu supporter cette embre

dégoûtante sans dégoût. Voilá selon mon humble critique, tout le grand secret de ce chef-d'œuvre,

Mademoiselle Mars avait merveilleusement compris et rendait à merveille les moindres nuances de ce beau rôle. On voyait cependant qu'elle était plus difficilement Elmire que Célimène, et vraiment, en dépit de sa coquetterie et de sa grâco, il y avait encore chez la femme de M. Orgon trop d'éléments bourgeois pour mademoiselle Mars! Son grand esprit était certes plus à l'aise dans le rôle de Célimène, aussi parlez-moi de mademoiselle Mars dans le Misantrope ! C'est là qu'olle est à l'aise, c'est là vraiment qu'ello vit et qu'elle règne. Cette fois, dans le Misantrope, vous la voyez, non-seulement dégagée des entraves de la vie bourgeoise, mais encore dégagée même des plus simples exigences de cette société si réglée et si correcte du grand siècle, Célimène, en effet, par sa position qu'on n'explique pas, par ces mœurs au moins fort dégagées, par cet affranchissement complet de tout frein et de toute règle, n'appartient pas plus à la cour qu'elle n'appartient à la ville; elle est placée à moitié chemin de Paris et de Versailles. Toute la cour se rend chez elle. Hest vrai, mais je douto fort qu'elle ait un tabouret chez madame la duchesse de Bourgogne. Alceste l'honnête homme, perdu au milieu de ces jeunes fats, aux pieds de cette coquette, se sera trompé de porte. Il allait saluer madame Scarron, il est tombé chez mademoiselle de Lenclos.

Ainsi, uno fois à l'aise avec la moquerie ingénieuse, avec l'abandon pien de décence du grand siècle, dans le rôle de Célimène, madémoissille Mars a Compris le rôle et le life jude, comme il est impossible de le mieux jouer et de le mieux comprendre. Autant elle jouili le rôle d'Elimi dans Tartife, avec travail, avec tremblement, avec une contrainte admirablement dissimulée, autant elle jouist avec abandon, avec sécurité, avec amour, la Célimicée du Minantrope.

De Célimène à Sylvia, — de ce salon disposé pur Molière a voc tant de sévérilé et d'agrément, au boudoir arrangé par Marivaux avec tant de coupetierie, de recherche et de complaisance; du xvir siècle qui se montre chez Célimène au xvir siècle qui se montre chez Célimène au xvir siècle qui coucoule chez Sylvis; de celui qui s'appelle Molière et qui est le plus grand génie du monde, à celui qui s'appelle Marivaux.

et dont le seul défaut, défaut sans reméde, fut d'avoir tout simplement plus d'espiri que Voltaire, c'ests-d'ur d'avoir trout s'espriu, le tracsition n'est pas si facile qu'on le pense. Mademoiselle Mars l'avait trè-bein compris, ce perfilleur, passage du génie à l'espiri, des mours sévères aux mours relàchées. C'est même un des plus grands tours de force de l'iminitable comédienne, non pas d'être descendue, mais de s'être élevée, commo elle l'a fait, de Molière à Marviaux.

L'homme qui a laissé après lui tant des choses qui ne peuvent pas mourir : Marianne . l'un des plus aimables romans de notre langue, et des comédies telles que les Fausses Confidences et les Jeux de l'Amour et du Hosard, est à coup sûr un romancier et un auteur dramatique, digne de tout notre intérêt et de toute notre étude. Si vous lisez les critiques du temps et surtout les correspondances qui étaient tout le journal de son époque, vous trouvez avec étonnement que Mariyaux a été estimé par ses contemporains bien au-dessous de sa juste valeur. Comme il était un maître en fait de style, c'est-à-dire comme il avait trouvé un style à lui, vif. ingénieux, subtil, un langage qui n'était imité de personne, naturellement il avait contre lui les prétendants aux rares honneurs d'un stylo original. Déjà de son temps, on ne disait pas de Marivanx qu'il avait trop d'esprit, mais bien qu'il courait apres l'esprit. Reproche commodo; il a tout d'abord l'avantage de dispenser d'esprit ceux qui accusent les autres d'en trop avoir. --Courcz donc après l'esprit! répondait Mariyaux à ses critiques, je parie pour l'esprit!

Si vous admettez que tout derivain en ce monde, pourve qu'il parle sa langue et qu'il obéses à ce code inviolable, la grammaire, a le droit de créer son propre style, de faire la langue qu'il écrit ou qu'il parle, où trouverez-vous un style plus ingénieux, uno forme plus nouvelle? un ceprit dous d'une vue plus finé et plus déliée? C'est un esprit qui pétille, il est vrai, et qui jette partout en son chamin, mille étincelles, mais sans efforts, mais sans recherche. Cet homme ingénieux, alerte, charmant a adopté, tout d'un coup, et sans perdre son temps en vaines recherches, le goût de son siècle; après quei la marché, droit son chemin, sans s'inquiéter de la vie qu'il allait donner aux œuvres de son esprit. Cet bomme a été sauvé, par la seule chose qui savue les esprit. Cet bomme a été sauvé, par la seule chose qui savue les

écrivains, par l'originalité du style. Il a été lui, nou pas un autre. Il n'a imité personne. Il n'a imité ni l'ingénieux, ni lo fiui, ni le noble d'aucun auteur ancien ou moderne; il comprenait que chaque époque a sa linesse, son génie et sa noblesse qui lui sont propres.

Et comme si c'eût été trop peu de lui avoir reproché de courir après l'esprit, en lui reprochait encore de n'être pas naturel; à quei il répendait, avec beaucoup de finesse et de raisen : « crevez-en la peine que la me denne : écriro naturellement, ce n'est pas ressembler lachement aux gens qui ent écrit avant vous, obéir à des formules toutes faites, et marcher, les youx fermés, dans des sentiers teut tracés; celui-là seulement écrit à la façon des maltres, qui s'empare victorieusament de cette langue rebelle, et qui la fait sienne, à force de câlineries et de violences, car cotte langue française est uno rebelle qu'il faut dempter; elle n'obéit qu'à ceux qui la violentent, et ces violants sont justement les écrivains qui se ressemblent fidèlement à eux-mêmes. » C'est denc avoir beaucoup fait, pour la gloire des lettres, de ne point se départir, ni du tour ni du caractère d'idées, pour lesquelles la nature nous a donné vocation. Penser naturellement c'est rester dans la singularité d'esprit qui neus est échue. Or, qui, plus que Marivaux, est rosté dans la singularité de son esprit?

Singularité curiouse, agréable et charmante. Elle tient l'esprit en éveil, elle l'eccupe, elle lui platt, elle parle une langue à la fois claire et savante, et dont la recherche est de ben goût. Ouo de poëtes, que d'écrivains en prose fleurie, ont peine à franchir les murailles de Paris, semblables en ceci à quelque patois de village; au village il a sa grâce et son parfum, vingt pas plus loin ce patois des campagnes devient une ironie, Au centraire, le Mariyaux franchit, d'un pas leste et sûr, toutes les distances qui séparent un salen de Paris d'un salen de Saint-Pétersbourg; semblable au vin de Bordeaux, il conserve son parfum, son esprit, son bouguet en guelgue endreit qu'en le mêne, pourvn que ce soit dans quelque lieu rempli d'urbanité et d'élégance. Même, il faut dire qu'à l'Étranger, où la langue écrite est en plus grand henneur que la langue parlée, en a conservé - c'est vrai - micux que chez neus le ton , l'accent, l'ornement , la richesse, l'élégance et la politesse du beau langage d'autrefois.

Hélas! ces mœurs d'uno race évanoui et d'uno gréce exquise; ces passions à fiour de pean, cette façon de tout prouver, et surtou! l'impossible, ces petits sentiments qu'un soullle emperte, ce dialogue à demi-voix, cet intérêt, si factiement éconduit quand on vient à 8-m fatiguer par hassard; cetto piquante canserie de gens ainables qui n'out rien à se dire; toutes ces exceptoss brillantes d'un monde qui n'en peut plus revenir, sout dégli loin de nous, à ce point que nous ne pouvons plus dire sì c'est là une comédie qui apparticane à ous seuts.

La comédie de Mariyaux appartient en propre à tous les esprits ingénieux , à toutes les femmes élégantes de l'Europe. Les uns et les autres ils en sont restés la de notre littérature passée. Les princes ont dit aux sujets, en leur montrant la comédie de Marivaux : - Vous n'irez pas plus loin! Et en ceci les sujets ont trèsvolontiers obéi à leurs maîtres. Voità nourquoi vous rencontrerez du vin de Bordeaux sous toutes les latitudes, et voilà pourquoi vous trouverez que la comédie de Mariyaux est jouén, et passablement jouée, nartout, en Eurone. Plus d'una fois nous avous vu revenir de la Russie où elles avaient tout à fait oublié l'accent, le génie et le goût de la comédie de Molièro, des actrices intelligentes qui se retrouvaient, très à l'aise, avec l'esprit de Marivaux; elles le comprennient à merveille; elles le disaient avec beauconn de grâce, et si parfois ces belles danies de la upésie exotique avaient rapporté de leur voyage un certain petit air étranger, ce petit air étranger les servait, loin de leur nuire, et leur donnait je ne sais quelle piquante nouveauté. Figurez-vous une duchesse de Mariyaux qui revient de l'émigration; nous la trouvons taut soit peu étrange, et nous avons tort; c'est elle, au contraire, qui a le droit de trouver que nous avons beaucoup changé.

Voilà comment, et voilà pourquoi, lorsque tant d'euvres qui, dans la forme et dans le fonte, semblaient, pius vinantes et plus françaises, ont disparu de nos thétres, lorsquo le Meichant du poète Gresset n'est plus qu'un chéd-d'auvre à meture en nos musées littéraires, lorsque la Métromante, une merveille, à peine reparatt tous les vingt aus , la comiédie de Mariraux a conservi son charme, en dépt de tant d'estils, de révolution s'en charme, en dépt de tant d'estils, de révolution et son brait d'échafauds. Quand toute cette société que charmait de tou brait d'échafauds. Quand toute cette société que charmait

Marivaux de sa politeses, est emportée et morte au fond de l'abime, sa comédie est vivante secore es porte légèrement cette couronne de roses à peine ternie. Elle ressemble à ces bonnes vioilles toutes ridées, mais non pas déréptites; elles ont des cheveux blanes, dont clles so perca fiformenni, quand toutes les autres femmes so livrent à la tériture au reflet métalfique; elles ont pordu quelques-unes de leurs dents, mais leur bouche est encore fraiche et suffisamment garaie; leur regard est vif encore; ngile est leur main blanche et verinée, où se verait cacrool a trace ardente des baisers d'autrofois; la taille n'est plus droite, elles sont si bien assises dans leur fauteuil et ratueuil :

D'ailleurs, comme cette aimable vieille est bien vêtue, élégante et tirée à quatre épingles ! Que de riches dentelles à son bonnet. que de broderies à sa jupe, et que sa robe feuille-morte a bon air! Ouoi, dites-vous, une jupe brodés? - « Eh! pourquoi pas? On neut reucontrer un insolent, disait cette marquise, » O parfum ! ò tendresses! o folie heureuso! ò souvenirs l ò pastels que le soleil efface, à linceuls doublés de satin rose! Ne sentez-vous pas cette douce odeur d'ambre et de tubéreuses séchées? N'entendez-vous pas cette voix douce et sonore à la fois? La comédie de Marivaux n'est plus dans sa fraicheur première, mais de loin elle est encore si jolie! Elle n'a plus d'amour dans le cœur, mais on com prend si bien que l'amour a passé par là ! Donc aimez-la, pour ses beaux jours remplis de bienveillance et de sources; aimez la pour sa vicillesse élégante et sage, pour son parler, pour son esprit, pour son langage; aimez-la, parce qu'elle a beaucoup aimé! Et voilà justement pourquai nous sommes restés fidèles à Mari-

vaux, à sa comédie, à sa verve un peu hote, à sa railierie animée, intolligente, entre deux sourires. Nous l'aimons aussi, parce que ces beaux rôles de l'ancienne comédie ont été ressuscités par mademoiselle Mars, et parce que, même absente, on la retrouve en ces misvreries. C'est une expérience à coup str, celle-ci. Si vous voulez revoir mademoiselle Mars, vous qu'il avez vue, allez voir jouer, par une untre comédienne, les Paussec confidences, ou bien le Jét de l'Amour et du Hasarrd. Aussitôt l'Ombre évoquée arrive à vos regards charmés; soudain vous retrouvez la magicienne aussi bien dans l'inexpérience de cette petité lille qui débute, que dans la grande habitude du chef d'emploi qui veut toucher, avant de mouir, à ces roles qu'elle appelle des roles de son enploi—les rôtes de l'emploi de made-moiselle Marsi Ainsi nous avons vu par hasard, et pour de rire, comme disent les enfants, une comédienne à coup sêr intelligente, habile et bien posée, aborter le rôls de Sylvia y mademoiselle Anafis était cette comédienne hardie; en vain elle se cachait sous les habits de Sylvia, en vain sous les habits de Lisette, aussitôt la supercherie était évidente: un bout de ruban, un coin du sourire, un accust de la voix, un geste, un mot, que sait-on? et la ruse aussitôt soutait aux youx des spectateurs les mieux prévenus

Co n'est pas là Lisette, se disait-on de touths parts, la Lisette souveraine et qui prote la cornette à la façou des releas leur couronne! Ce n'est pas la fière et fine Sylvia que Marivaux a si bien taillée dans la chair fraiche, tout exprès pour intriguer, désoire et énamorer le beau Dornate; mus avons, tout bonnement, sous les yeux, une petite pensionnaire du Conservatoire qui s'amuse à chantonner ce beau role, nous avons mademoissielle Anaïs dans ses jours d'espièglerie et de malice. Elle a voulu nous tenter, la méchante la t'vove, le danuer.

Si - par hasard - nous nous étions avisés de la trouver tent soit peu supportable dans ce beau rôle, alors comme elle se serait moquée et de nous et d'elle-même! Il me semble que je l'entends d'ici qui rit à gorge déployée, et qui dit à mademoiselle Plessis, sa digne camarade : - « Figure-toi , ma chère (au Théâtre-Français, c'est l'usage, le fraternel toi descend et ne remonte pas, la plus ancienne dit toi à la plus jeune, et la plus jeune lui dit pous), figure-toj, ma chère, qu'ils y ont été pris: ils ne m'ont pas recounue dans le rôle de Sylvia ; ils se sout parfaitement contentés de ma petite personne mignonne, de ma petite voix criarde, de mon petit regard agaçant; ils ont battu des mains; sois done tranquille, puisqu'ils m'ent prise pour Sylvia, toi-même tu peux représenter, demain, la Célimène du Misantrope. Je t'ai fait là un beau pont, ma chère, » Elle ent parlé ainsi, et se fût moquée à son aise, et mademoische Plessis en eût été bien contente; malheureusement, le public, qui n'est pas teujours si bête qu'il en a l'air, découvrit la supercherie : il reconnut tout de suite mademoiselle Anaïs, sous ses habits d'emprunt, et laissant là mademoisello Ataïs et sa camarade, il se mit à regretter, tout baut, la vraie, la seule vivante et la seule élégante Sylvia, la charmante fille, quand elle était à la fois la Sylvia de Marivaux et de mademoiselle Mars i

Un pau plus loin, à deux chapitres d'ici, vous ratrouverez Marivaux; il a édà pour le feuilleton un texte inépuisable et le sujet d'une profonde étude. Le feuilleton devait tonir à catte gloire, elle étajt un peu en famille chez nous; M. Duviquet, non prédécesseur et mon mattre, l'avait adoptée avec la bonhomie et le zide qu'il portait dans toutes les choses qu'il aimait. Il a publié une bonne édition des Œuvere de Marivaux, avec des notes et des commentaires; où se roncontre, au plus haut degré, le calme bon sens et l'incligence du critique.

A ce propos, M. Duviquet me disait souvent : - « Ayez soin de Mariyaux, continuez mon œuvre, et votre piété filiale aura sa récompense | Il faut cultiver, croyez-moi, ces esprits ingénieux et féconds, ils sont d'un grand profit à la critique, et bientôt elle finit par v déconvrir toutes sortes d'aspects inattendus. Oui veut parler longtemps au public doit s'habituer à tirer le meilleur, et lo plus grand parti possiblo d'une idée heureuse, et c'est en ceci que Marivaux excellait. Parlez-moi, pour fairo un journal qui soit durable, d'un écrivain habile à faire uno lieue ou même deux licues, sur une feuille de parquet. Les uns et les autres, nous avons un certain espace à remplir, et puisque chaque année apporte au journal une dimension apuvelle, il faut nous préparer de bonne heure à remplir ces espacas inattendus. De notre temps, le journal était de moitié moins grand que du vôtre, et du temps de Geoffroy tout le feuilleton d'aujourd'hui ne serait pas entré dans la feuille entière. Il faut prendre son temps, il faut obéir à l'heure présente, il faut étudier les écrivains les plus habiles à hous fournir les développements du style et de la passion. La colère d'Achille babilement ménagée

## Bemplit abendamment une Hiade entière.

« De Marianne, disait-il encore, on pouvait faire une agréable nouvelle; Marivaux a fait, de l'histoire de Marianne, un livre en deux tomes. C'est à l'écrivain qui écrit, chaque jour, qu'il convient (la langue étant saine et sauve) de ménager son sujet. La belle avance, si M. de La Rochefoucauld écrivait ses Maximes pour remplir les pages dévorantes d'un journal; dans un journal convenablement rempli , Candide et la Chaumière indienne feralent à peine un déleuper de soleil l En un mot, c'est une grande habileté, pour pous autres, les journalistes de ce siècle exposé aux tempêtes, d'arriver au cherché, au rare, au curieux, au précieux. - Un journal bien fait aurait à choisir aujourd'hui entre l'Oraison funébre de Henriette d'Analeterre et le Douen de Killerine, il prendrait le Douen de Killerine. Le génie à sa place est une grande chose; en revanche, l'esprit à sa place est une chose utile et de bon aloi. On ne fait pas un paysage, on ne fait pas un journal avec un éclair : l'éloquence, an milieu de nos grands papiers, ressemblerait à cette dame patricienne obligée. un jour de fête, de danser avec des affranchis. Laissons l'éloquence au fond du nuage qu'elle éclaire , et contentons-nous de l'esprit, des belles grâces et des charmants remulissages, qui en sont la menue et courante monnaie, sans nous éponyanter du reproche quo les niais adressent aux honnètes gens : Bon! disait-il, c'est si facile de courir après l'esprit, »

« Courir après l'esprit! N'être pas naturel! dissit aussi M. Duvinuet, laissez dire les envieux : ceux-là ne courent pas après l'esprit, ils savent très-bien que l'esprit a sur eux de grap, es avances, et qu'il ne se laisse quère attraper par le premier veuu. Les gens qui se vantent d'écrire sans peine, et qui se félicitent de en style naturel, no voient has ou'll n'y a guere de auoi se nonter, comme on dit, et que ce beau style si peu coûteux, leur arrive de ce qu'ils ignorent absolument les rares et difficiles conditions de l'art et du talent; ils sont naturellement et tres-naturellement absurdes, vulgaires, plats, ennuveux et ennuvés, M. Jourdain et sa prose appartiennent à cette catégorie, ainsi que les faiseurs de bouts rimés. Méfiez-vous de cette abondance stérile et de ce naturel du terre à terre, et songez, quand vous écrivez, non nas au lecteur de rencontre, qui vous lit au liasard, en attendant sa Bello ou l'ouverture de la Bourse, mais au lecteur honnète homme, amoureux de la forme et bon inge du style; à cet homme dont la voix compte, et dont le jugement est un arrêt, il faut plaire uvant de plaire à tout autre : il faut qu'il vous estime et qu'il vous aime : il faut qu'il croie en votre esprit, i u'il se fie à votre goût et qu'il

Ainsi parlait mon maltre, au nom même de la nature l La nature l voilà encore le grand cri des écrivains de paccoille. On a écrit et débit de grandes sottiess au nom de la nature. Va donc pour la nature, et copendant respectons l'art, îl a ses droits et ne peut rieu gater. Quand donc un écrivain nous charme et nous attire, maltons pas faire comme cet annat dent parle Mavieux:

Un jeune homme à l'humeur douce, aux tendres manières, aintru une jeune demoiselle pour sa bauté, pour sa sagesse; surtout ce qui charmait notre amoureux, c'étaient l'habadon et la naïvet de cette belle fille. Elle n'avait aucun souci de plaire, elle était belle sans y prendre garde; assise ou debout, elle était charmante et sembloit n'y entendre aucune finesse. Notre jeune hemme s'estimait bienheureux d'être aimé d'un objet si innocent et si aimable.

Malhoureusement, un jour, le galant venant de quitter as belle, s'aperçut qu'il avait oublié son gant, et il rovint sur ses pas. O surprisol L'inocenie fille déalt occupée à se regarder dans un miroir, et elle s'y représentait elle-même, pà elle-même; parlant et souvaint à sa presonne, dans les mêmes postures tendres et naives qu'elle avait tout à l'heure avec son amant. Dans ces airs étudies avec tant de soin, la dame en adoptait quelques-uns, en rejeait quelques autres : c'étaient de petites fagors qu'on aurait pun noter, et apprendre comme en apprend un air de musique. Que fit notre galant? Il s'en tire comme un sot, par la fuite; il ne vit dans cette perfection qu'un tour de gibecière, et il cut peur d'être une dupe. Est malheureux ! c'était ette aimable fille qui était une dupe de se donner tant de peine, pour te retenir dans ses lines!

## CHAPITRE 11

Le Feuillelon de 1830 et années suivantes parlait souvent de la comédienne unique et charmante, mademoissello Mars; c'est qu'a entendre parler de cette femme adorée, le public, inconstant d'habitude, ne se lassait pas! Elle, expendant, à mesure qu'elle avançait vers la borne fatule, elle rédoublait de 2de let d'ardeu. Qui le crisriai! elle était exposée à des outrages sans pitié! Ce sera l'honeure de la cristique d'avoir protégée à défende, obstinéement, cette illustre artiste; tant sur la fin de sa vie elle avait peine à se défendre contre les impatients qui se fatiguent d'entendre dire :— « Aristide est juste, »— ou bien: « Mademoiselle Mars est la plus grande artiste de son temps! » A propos d'une insolte sans nom qui fut faite à notre chère artiste, le feuilletten parlait ainsi .

#### LA COURONNE FUNÈBRE, - MOLÉ, - FLEURI. - MENJAUD.

« Est-il besoin de vous rappeler que nous touchons aux dernières représentations de mademoiselle Mars? Le sort en est jeté; elle a déclaré, il y a dix mois, que dans un an elle prondrait congé de ce parterre qui l'a tant aimée, et comme elle a dit, elle fera. Bien plus, elle consentirait à rester (hélas l ces pauvres grands artistes sont si peu surs d'eux-mêmes), que ses amis ne le voudraient pas, moi à leur tête. C'est donc, à tout prendre, encore deux mois de résignation et de patienco pour les malheureux quo ce grand règne inquiète. Deux mois, c'est bien peu pour les rivalités baineuses; cela passe si vite, en effet! Rien qu'un soir, par semaine, rien que trois à quatre houres pour chaque soir! Elle, cependant - tant elle a poussé loin l'admirable et inéquisable coquetterie de son talent-elle redouble de grâce, d'esprit, de vivacité, de jennesse; ello accable ses amis et ses ennemis de toutes ses qualités charmantes; elle ranime d'un souffle puissant les vieux chefs-d'œuvre qui vont disparaître avec elle! Jamais, non, jamais, vous ne l'avez vne, vous qui l'avez bien vue, plus correcte, plus ingénieuse et plus fanchement aimable; ainsi, toute seule, elle se défond à outrance; elle comprend qu'elle va succomber, mais elle succombera, comme le gladiateur, dans touto l'énergie de la victoire : seulement, en tombant dans cette noble arène, illustrée par elle, elle pourra dire, elle aussi, son : - Reminiscitur Argos!

Oui, en effet, elle se souviont, ainsi valucue per une forco irrésistible, de ses jours tout-puissants de triomphe et de victoire : elle so souvient do l'enthousiasme universel, elle se souvient de ses créations splendides, quand elle faisait, de rien quelque chose : une comédie d'un vaudeville, un membre de l'Institut de quelque faiseur de mauvais vers ; elle se souvient de la joie , de la bonne humeur, de l'applaudissement du parterre; elle se rappelle tous les triomphes entassés là, à ses pieds; ce théâtre glorifié, cotte scène agrandie, et les vrais Dieux venant au-devant d'elle, les mains chargées de couronnes. Voici l'heure pourtant, où il faut renoncer à toutes ces conquêtes; il faut abandonner ce vaste royaumo! Il est venu enfin le dernier jour! - Et cependant voyez-la sourire encore, entendez-la parler, de cette voix divine qui sait le chemin de tous les cœurs ; voyez la se parer avec cette science naturelle que tant de femmes ont rêvée! Pauvre femme! Quel courage | quelle résignation | quelle abnégation | Et pour quoi. et pour qui?

Mais aussi; dans cette foule attentive et studieuse du Thèâtre-Français venue, chaque soir pour l'entendre, quand elle paralt, ceute formme illustre entro toutes les fommes qui appartiennent aux heaux-arts, l'émotion est générale, le silence est profond, l'attention est unanime. Chacun se dit tout bas: C'est peut-être a dernière fois que je vais l'ontendre! Rappelex-rous le dernier ami que vous avez quité. Yous l'avez accompagné en silence ser le bord de la mer: l'heure du départ est arrivée, le ciel est noir, la mer rugit au loin, le freile esquit se balance d'une façon forni-dable, votre ami reste calme, il vous tient la main dans les siennes, il vous la serre, il vous regarde avez assurance, il vous sourit une derether fois; vous, cependant, vous avez la mort dans le cour. Tels sont les derniers et limpides sourires de mademoisselle Mars.

Co soir-là, le jour du crime, olle avait donc joué son rôle de Célimène dans le Misantrope. C'est le rôle de la grande comédie qu'elle aime le plus et qu'elle joue le mieux , pent-être. Elle a en elle-même tous les instincts de la vigille société française, depuis longtemps éteinte, et qu'elle n'a pu deviner qu'à force de goût, d'éléganco et de génie. Ce rôle de Célimène est fait d'ailleurs à la taille de mademoiselle Mars. Ironie, malice, gaieté, causerie vivante, parole animée, bonne grâce parfaite, tout est là. Dans ce beau, drame de la coquotterie aux prises avec l'honneur d'un galant homme. Célimène est soule, sans autre défense que son esprit, sans autre protection que sa beauté. Autour de cotte jeune femme se sont douné rendez-vous tous les oisifs de la cour. On vient, tout exprès chez cette beauté à la Mode, pour la voir, tout exprès pour l'entendre; elle, de son côté, elle ne songe qu'à montrer beaucoup d'esprit et un charmant visage; quant au cœur, peu lul importe! Ces beaux jeunes messieurs s'inquiètent bien du cœur de Célimène ! Ils en voulent à l'éclat que cette joune femmo peut leur donner dans le monde, et non pas à son amour. Ni les uns ni les autres ne songent même à posséder cette belle; ce qu'ils venient avant tout, c'est une bonne parote et devant témoins; c'est un tendre regard, en public; ce sont des lottres qu'ils puissent montrer à tout venant; et quant au reste, le reste viendra, si veut Célimène. - Et justement voilà pourquoi Celimène, fidèle au rôle qu'elle s'est imposée, est si prodigue envers les uns et les autres de bonnes parolos, de tendres rogards, de billets doux; là est sa force, et elle a besoin d'être forte pour so défendro.



C'est à proprement dire l'histoire de mademoiselle Mars, avec le parterre de ce temps-ci.

Seulement, dans cette foule brodée de l'OEil de Bœuf qui bourdonne incessamment à son oreille, parmi ces leunes et galants oisifs qui font l'amour pour s'en vanter, et qui se parent d'une maltresse nouvelle, comme d'un justeucorps à brevet. Célimène finit par découvrir le plus honnête des gentilshommes, le plus vrei des amoureux. Rare esprit, âme plus rare encore; âme tendre et forte qui n'a peur de rien, pas même du ridicule; dévouement sincère, amour passionné, bonne foi complète, Alceste. en un mot. Que n'a-t on pas dit d'Alceste l On ferait des volumes rien qu'avec les conjectures dont il a été l'objet. Ni le roman intime (fen le romen intinuo, faudrait-il dire), ni fen le drame moderne, toujours escortés de quelques héros mystérieux sans explication et sans nom, et tout noir, n'ont jamais préoccupé la curiosité et la sagacité du lecteur, autant que l'a fait ce bel Alceste, créé tout exprès et mis au monde par Molière, quend Molière voulut dire à tous et à chacun, enfin, les plus secrètes pensées de son esprit et de son cœur. Ajoutez cette différence entre les mystères solennels de Molière et les futiles mystères du drame et du romen, comme on les fait de nos jours ; une fois que vous avez soulevé le sombre manteau du romencier ou du dramaturge. vous êtes eu fait de son œuvre :

« N'est-ce que cela "à « dites-rous avec dédain et pité, en rejetant le manteau sur le ordaure du hiero; au contraire l'énigme transparente de Molière, après tant d'explications de lout gonre, reste encore inexpliquée. Quelle est, le vous prie, votre opinion sur Alceste? D'où vient-il, ce gentilhomme qui ne sait ni flotter, ni mentir, in rien céder à pas une des nomhreuses exigences de la vied chaquejour? Que vient-il chercher dans ce monde de courrisans, de flatteurs, do beaux espris, de grandes coquettes, de fottles amours, d'utilegres folles, et pourquoi donc et amoureus s'est-il épris de cette coquette? Dans ce grand xvir sibele, où tout téoit à sa plece, les hommes et les choses, comments efait-il qu'Alceste soul ne soit pas à la sienne? Et si, on effet, ca n'est là qu'un gentilhomme dans sa spière vérifaite, s'ill est habitie, dépuis long-temps, à vivre ainsi au milieu des élégants mensonges de la cour, d'ob lui vient cet emportement subti? Pourquoi tant de colère à d'ob lui vient cet emportement subti? Pourquoi tant de colère à d'ob lui vient cet emportement subti? Pourquoi tant de colère à d'ob lui vient cet emportement subti? Pourquoi tant de colère à d'ob lui vient cet emportement subti? Pourquoi tant de colère à d'ob lui vient cet emportement subti? Pourquoi tant de colère à

tout propos, et justement, ce jour-ci, où il est en cause devant le Parlement et chez Célimène?

Au contraire, Alcesto, s'il n'est entré dans le salon de Célimêne qu'en passant et par hasard, de quel droit, je vous prie, vient-il dire à chacun ces vérités mattendues? De quel droit adresse-t-il, à ces futiles gentilshommes, des lecons que pas un ne lui demande? Et cependant l'acteur, placé entre ces deux extrêmes, redoutant également d'être trop brusque, c'est-à-dire de paraîtro mal élevé, ou de puraltre trop facile à vivre, c'est-àdire de rien retrancher de la rudesse et de l'indignation de son personnage. l'acteur, entre ces deux excès, resto bien empêché. Il hésite, il se trouble, et pour trop approfondir ce grand rôle, il va tantot trop loin, tantot il s'arrête en chemin; c'est véritablement là un grand malaise. Après quoi, s'il demande à ceux qui peuvent le savoir : ce qu'en faisuit avant lui et comment cela se jouait? les plus babiles lui répondent qu'ils n'en savent rien ; qu'en ceri chaque comédien est resté le maître de se montrer tout à fait comme un grand seigneur qui fronde, et de très-hout, les vices de l'espèce humaine, ou tout à fait comme un philosophe qui s'en attriste. Ainsi, le comédieu Molé se montrait dans ce rôle commo le représentant des vieilles mœurs, desvieux usages, de l'obéissance et du respect depuis longtemps établis. Il était avant tout le philosophe qui gourmande ses disciples; chez lui le dédain venait de la vertu. Fleury, au contraire, était avant tout un gentilhomme : en Fleury, même sous l'habit et le cordon bleu de duc et pair, on reconnaissait le marquis; il était railleur, malin, fat admirable, et c'est lustement pourquoi il n'a jamais été grand dans le rôle d'Alceste, Alcesto dédaigne l'esprit et l'ironie, et c'est bien muleré lui si narfois il s'en sert.

Vorla co que disent nos maltres, les critiques qui ont va, qui se souvemente t qui regardent, à la fois, dans le passé. Pour nous, nois ne pouvons que parler de ce que nous avons vu et entendu. Fleury lui même, le detroir des marquis, depais longiemps, érait mort quand notre tour est arrivé de faire de la critique. Il But donc que nous et notec ritique nous nos contentions de Menjand, de Firmin. Firmin, à tout prendre, con-prenait le rôle d'Alceste. Il y avait mis tous ses soins, toute sa patience et tout son bon sens. Il portait à merveille l'habit hebitlé

que personne ne porte plus guère, depuis que nous sommes tous devenus les égaux de nos supérieurs. Il indiquait toujours, et trèsfidèlement, ce qu'il faudrait faire : il ne le faisait pas toujours. Notez bien que ce n'était pas la force qui manquait à Moniaud. c'était la patience. Il avait tant de hâte d'arriver au but, qu'il l'outre-passait, alors notre homme, comprenant sa faute, s'impatiente outre mesure. Sa mémoire s'arrêto et aussi sen regard. Il prend un air malhoureux qui fait peine à voir; il se trouble, il hésite, il est prêt à vous dire en frappant du pied, comme cet amateur homme d'esprit qui, jouant le rôle d'Alceste, prit la fuite au bean milieu du rôlo en s'écriant : -- Ce n'est pas ca!

Quant à mademoiselle Mars, est-il besoin de vous dire... oui. certes , il est besoin de répéter quo, d'un bout à l'autre de son rôle, mademoiselle Mars était charmante, alerte, animéo, agazante, éloquente; c'était mervellle de l'entendre, et mervoille de la voir attentive à toutes choses, vive à la repartie, hardie à l'attaque, railleuse toujours, passionnée quelquelois, forte contre tous, faible seulement contre Alceste : jamais la comédie n'a été jouée avec cette inimitable et incrovable perfection.

La dernière fols qu'elle joua ce grand rôle avantson départ, elle obéissait à une demande collective que les colléges de Paris Iui adressaient, chaque année, le jour de Saint-Charlemagne, et jamais elle ni Talma, n'avaient rien refusé à la pétition qui commencait assez souvent, par cette phrase à grand orchostre. -« Madame (ou Monsieur) vous qui avez vu, à vos pieds, un parterro do rois! » Donc ce jour là le parterre se composait, en grando partie, de la génération naissante qui célébrait la Saint-Charlemagne, la fête des écoliers. Ils venaient, eux aussi, saluer la grande comédienne. De la, grand tapage dans les eutr'actes, bruvantes clameurs, interjections puissantes, restes éloqueuts du délouner solennel : mais, une fois l'actrice en scène . pas un souffle. Ces beaux jeunes regards s'arrétaient, tout émus, sur cette femmo qu'ils ne devaient plus revoir. O la ieunesse! la jennesse! il n'y a qu'elle pour comprendre les grands artistes, paur les aimer, pour les applaudir, pour se prosterner aux pieds des chefs-d'œuvre! O la jeunesse! sans haine, sans envie, et sans colère, et sans menace, au contraire, toute remplie d'enthousiasme et d'honnête passion!

Ains animée, ainsi rajeonie par les puissantes émanations de coparterne do di-huit nas, fiais applaudie par ces grandes mais honneltes et a figoureuses qui sortaient de ces babits bleus, trop diroits pour contenir toute etta fougue, nuedemoissel bans s'est surpassée elle-même. Do Misantrope, elle a passé, sans trop d'efforts, à la comédié de mudame de lawr, la Suite d'un Bal, aimbble pett acte qui ett pu têtre signé Marianux, et que made-moisselle Mars emportait avec elle, comme un tout petit diamant de son étris | lè encore elle a été chermante. Missi aussi quelle physionomie éfoquentel que d'esprit même dans son silencel quel son de vivix enchanteur quelle mesure l'étotier à mademoisselle Mars! C'est bien celle-là qui pet utifre, et à lepis juste l'ître que cet empereur de Rome qui allait se tuer de ses mains:— Qualis artifez perced une armad missite de moins!

Eh bien! ce fut justement à ce moment-la de son triompha (derniers moments du bonheur poétique, moments sacrés de cette pure jois des beaux-arts; pour ces moments-la le dernier bandit des Abruzzes avenit de l'enthousisame et du respect), qu'un homme ceché, perud dans la foule, attendatt mademoiselle Mars, le poignard à la main. Que dis-jo, lo poignard à la main? Il s'agit bien do poignard à la main. Que dis-jo, lo poignard à la main? Il s'agit bien do poignard îl la s'agit d'on guet-spens, plos funces et plus cruel mille fois. Ah! vous ne devinez pasi Mais qui le pourrait deviner? qui pourrait croire que cela se passe sinsi dans la France policée, en plein 'Théthro-Français, qui pourrait croire qu'une lemme pareille, a qui nous devions tant de reconnaissance pour tant de belles heures du plus calme et du plus bondete plaisir qui soit au monde, serait exposée à des lâchetés de cetto force? Mais avoile lâcheté l'a voici :

Une contime s'ost introduite dans les théâtres de Paris, qui nous paralt une coutome stopide. Nous voulons parlor des concronnes et des bouquots qui se jettent à la fin d'un opéra, d'un builet ou d'une comédie, aux pieds, souvent assez laids et assez plats, de la divinité à la mode. A notre sens, rien ne ressemble moins à l'enthousissme véritable, que ce jet de bouquets et de fleurs. Le rire et les larraes, la doubeur et la jele, et le brazor spontant de l'auditoire, à la bonne houre, cela se fait vito et bien et tout d'une copp, cela va droit a but. Mels arriver à un pectede te

avec l'intention formelle de lancer à t'itide, sa petite couroone; teuir cette courone honteusement cachée au fond de son chapeau, et puis, quand la reine en question a fait sa dernière pirouette on déclame son dernier vers, lui jeter obscurément la servile guirlande, c'est la tout à fait le métier d'un laquisi, 'Ouen emman, ou d'un amoureux de bas étage. Avouezensuite que c'est là vérilablement insulter les fleurs au bon pleu que de les jeter sans respect, et sans pités, sur les planches huiteuses d'un théâtre; cofin, ajou-tez, pour tout dire, que la plupart du temps ces couronnes maladroites tombent sur la tête mul peignée de quedque brave claqueur. Par exemple, je me rappelle ces propres paroles de deux demoiselles errantes qui se promenaient sur le boulevart de Gand, à dix heures du soir: -- « l'iens, disait l'une, Polyte nous rapporters des fleurs. La Talzioni danse ce soiri -> « l'iens, disait l'une, Polyte nous rapporters des fleurs. La Talzioni danse ce soiri -> «

Donc, à la fin de la petite comédie, plusieurs couronnes ont été jetées à mademoisolle Mars.

Et parmi ces couronnes, il y en avait une qui avait dé votée lo matin même, dans un cinetière, sur uno tombe profanés y votée on ne sait par qui, par la mêmo nanio invisiblo qui espérait ainsi attrister le dernier triomphe de Célimèno! Voilà où nous en sommes: les morts sont dépouillés pour faire insulte aux vivants. Du fond de son cercueil le mort doit défendre sa couronne funèbre, s'il ne veut pas que cette couronne devienne un outrage à quedque célôchité vivante. La fatale couronne était done, moitié noire et motifé blanche, aux pieds de mademoiselle blars, et, per un grand malheur, c'est celle-lá que l'acteur a ramassée et qu'il a présente. La fatale souronne était done, moitié noire et motifé blanche, aux pieds de mademoiselle blars, et, per un grand malheur, c'est celle-lá que l'acteur a ramassée et qu'il a présente. La fatale souronne était denne qu'elle peut de toucher à ces fleurs sacriléges, volées par un païen sur un fambeau i

Voilà cette funcste histoirel Ei puis l'on s'étonne que la critique protége jusqu'à la fin une pareille femme! On nous reproche notre admiration, notre dévouement, notre sincère enthousissme ! On no vent pas que nous soyoos là toujours pour la protéger, pour ni dire: Courage! pour l'abritire contre ces insolences abominables! Mais si quelques gens do cœur n'avaient pas été, pour ainsi dire, les gardes de mademoiselle Mars, il y a longtemps que D Thétire-Français l'ebt perdue: et comptez done combien do grands hommes, combien de grands drames qui n'auraient pas vu le jour!

Il v avait, à ce qu'on rapporte, sur cette même scène francaise, un grand comédien nommé Baron, que Molière avait élevé lui-méme. Le parterre s'était mis à adopter ce Baron comme le dernier confident des pensées du maître, et jusqu'à la fin de sa vie il l'entoura d'attentions et de respects, Lui, capendant, Baron. fidèle à ses rôles, et sachant très-bien qu'en fin de compte le parterre ne s'intéresse qu'à la passion dans la comédie et dans lo drame, il jouait, jusqu'à la fin, le rôle des beaux jeunes gens amoureux que Molière avait écrit tout exprès, il y avait soixante ans, pour ce jeune Baron. Or, le parterre de ce temps là, sage et plein de réserve, trouvait très-paturelle cette héroïque persevérance : il applaudissait, de la facon la plus lovale et la plus sincère son unique comédien : seulement . un jour que ce jeune homme de quatre-vinets ans était aux pieds de sa maltresse, et comme ses deux laquais tardaient à le venir relever, quelques étourdis du parterre se mirent à rire un peu trop baut. Alors Baron s'avancant tout au bord du théatre, et regardant dans cette foule, comme s'il eut pu découvrir les insulteurs: - Ingrat public que i'ai formé! dit-il en les montraut du doigt : et depuis ce jour-là. on eut beau le prier et le supplier de reparaître, il ne reparut nlus.

Oui, ingrat public, qui ne voit pas ces insultes cachées! Ingrat public, qui ne morprot que sotte a qu'il va perdre l'ingrat public, qui ne compretd pas sotte a qu'il va perdre l'ingrat public, qui a s'hebilter, à salter, à vivre, enfin, que disons-nous, les moindres choses de la vie ordinaire, cette aimable femme les a apprises à cette génération; elle leur a appris à entrer dans un salon, à tenir un éventail, à pernodre un fauetuit, et les moindres détails de la vie dégante! — A elle soule, cette femme, ce grâce à cet instinct merveilleurs qui on l'ajamais trompée, elle a étà! Penseignement universel de ce temps-ci; elle a remplacé cette vieille société française que la révolution avait emportée dans un pan de sa robe sanglante; elle a retorour l'étégance, la politisse, le bon goût, l'jusisement; que dis-je? elle a retorour l'urbanillé français, qui s'étuit perchuo dans les tempées, et voilà par quelles couronnes nous la récommesons la récommesons.

n.

Au Misantrope, un bonheur assez rare est arrivé; le Misantrope devalt avoir une suite (lei n'est pas le miracle; on a la suite de Don Quichotte, on a la suite de Mason Lescauel. Le miracle c'est que la suite du Misantrope est une œuvre illustre ot grande, et c'est pourqué on use denandons la permission d'en parler à cette place même; il sera plus facile au locteur de comparer entre elles ces deux grandes œuvres: Le Misantrope de Molères et le Philimte de Fabro d'Éghatine.

# LE PHILINTE DE MOLIÈRE. — FABRE D'ÉGLANTINE. 1.-J. ROUSSEAU.

« Ce Philinte est le sago de la pièce, un de ces bonnêtes gens et u grand monde, dont les maximes ressemblent beaucoup à celles des fripons; de ces gens is doux, si modrés, qui troue vent toujours que tout va bien, parce qu'ils ont indrêt que rien e n'aillie mieux; qui sont toujours contents de tout le monde, e parce qu'ils no se soucient de personne; qui, autour d'une e benue table, soutiennent qu'il n'est pav vriq que le peuple sit fainn; qui, le gousset bien garni, trouvent fort mauvais qu'on déclame en faveur des pauvres; qui, de leur maison bien fermée, verraient voler, piller, égorger, masserer tout le genre humain sans se plainfare, attendu que Dieu les à doués d'une douceur très emirliers à suporter les mailleurs d'autrui .

Vous croyez pont-être que 'nous parlons du Philinte de l'abre de Ciglantief non, c'est Jean-leques Rousseau qui se trompe et qui charge, de ces noires couleurs, le Philinte de Molière. La diasertation de Jean-Jacques Rousseau sur le Misantrope, est cruelle, violente, injuste; on dirait le Timon de Sinkspener insultant l'Alceste français. C'est qu'en fuit de misantropie, Jean-Jacques Rousseau était passé mafite; lui aussi, bien mieux qu'Alceste, il avait vu la nature bumaine sous son côté défévorable. Que dis-je? Quelle boulliante coère devait fermenter dans le œun de cet éloquent proscrit de l'univers civilisé, quand il se comparait à Alceste, lui, l'ardem génie et le sophiste convaîncu, lui le persécaté de la fuole, le calonnié des philosphes, l'homme sans poin, l'amoureux tremblant de tont de belles dames qui n'avatient pour sa mours n'un regard, ni un sourire; lui, i de

mari ou plutôt le domestique d'une ignoble servante, à quel point la rage le dévait prendre, ce mismitrope, obligé de vivre du travail de ses mains. comparé à cet hereurs. Mismitrope de Molièro, estimé de tous, noble et beau, si brave et si richo, si regretté par cette belle Célimène qui l'abandonno, si auné par cette douce Étine un'il dédaine!

« Voilé donc, s'est écrié Jean-Jacques, l'homme que Molière appelle un misantrope l'Et de gud éroit et al. Alesste a-til pris l'espèce humaine en horreur? On l'aime, on l'écoule, on l'entoure; il dit à cheare notes ess éviriés, tant qu'il vent et comme il veut l'et moi morbleu! Et moi Jean-Jacques El Zi moi, pour saivi, déretés, h'olié dans mes œuvres por la main du bourreau! Moi qui ai renouce à la société des hommes, à leurs amités, à leur protection, à leurs secours; moi qui ai même abdiqué leurs vétements, moi le véritablo et les soul misantrope, joi n'élèverais pas la voix pour reprendre mon thre usurpé par en trop beureux Alceste ? Tel fut sans doute le monologou, mais plus éloquent et plus indigiés, que l'ut Jean-Jacques Rousseus avec lui-même, quand il ext à rarder du Misantrope de Molière.

Pauvre Jeon-Jorques I Certes, si quelqu'in fat jamais dans une position defiorozable à juger coavenablemont le ginie de Molière, ce fat Isen-Jengues Hous-sen la la-ndron. En offet, jamais deux grands génies ne farent séparés l'un de l'autre par plus d'antipathies. Grands moralistes tous les deux, Molière et Rous-seau, ils out vu tous les deux ic cerur humaila, sous na aspect bien différent. Mollère a vu de l'homane, ses richeus piutol que ses vices. Rous-seau n'a foit la gaerre qu'aux vices de l'homane, it a laisse de côt des artifectus, comme indignae des accider. Molière, cette observation mélancolique et bienveillante, avait fort bien deviné que le rive est en deriner résultat, la plus grande, la plus utile, mais aussi la plus différile leçon qui se puisse donner aux homnes assembles; son rire sortiut des ac onvicion et de sa conscionce, et certes, il falluit être un hardi courage pour ouer rire devant Tartufe, et un grand podre pour faire rie de Tartufe.

J.-J. Rousseau, tout au rebours; — il ne rit jamais, — il va droit a son but par la colère, par l'indignation, par le sarcasme, par les mouvements les plus impétueux do l'orateur. Il n'a jamais su rire, de sa viu, et toute sa vie il a été colère et fantasque; — il

avait remplacé le riro par l'emportement, la moquerie par lo sarcasme, la ridicule par la satire, le coup d'ôpingle par lo coup de poignard; cète bie de celui-là qu'on pourrait dire ce que mudame de Sévigné disait de Bourdaloue : Le Bourdaloue froppe comme un sourd, à droite, à gauche, et savve qui ment!

Mais, tout ce grand bruit do l'oratour se peut-il comparer à l'esprit, à la grâce, à l'innoceute épigramme, à la douce railerie du poête consigne? et parce que Jean-Jacques Rousseau diait es effet un homme de génie malbeureux, malbeureux par sa faute, plus que par celle d'autrui, set-ce d'aire qu'il el the d'roit de ne pas reconnaître tout ce qu'il y avait de bon goût et de bon ton, d'orat de la comment de la commentation de la

Au contraire, dans tout le cours de la pièce, acteurs et spectateurs rendent homansp à cette grande loyauté, à cet l'haltérabbé dévouement, à ces vives sympathies pour tout ce qui est noble et généreux; le plus vertueux seigneur de la cour de Louis XIV, le duc de Montanisser, 'évierie avec orguel en parlant d'Alocate: — Plát à Dieu que ce fût moi que Molière cât désigné! Non, encore une fois, Molière à jamais en l'intention de vouer au ridicale la veru d'Alessel, pas plus qu'il n'a eu l'intention de rendre ridicule la probité commerciale de M. Jourdain.

M. Jourdain, cet homette garctithomme, a voulu être un gontil-homme; Alceste, cet homette gretithomme, a donné à sa vertu je ne sais quelle âpreté qui lui de de ses agriments et de son urbanité, sans ajouter à sa toute-puissance. En bien! Molière a donné sa leçon à l'homette M. Jourdain, il l'a renvoyé, en riant, à sa femme légitime, à sa furtune bien acquise, à sa tranquillité bourgeoine, à l'estime de ses voisins; quant à alceste, quant à cette vertu si sauvrage qu'elle en est presquo insolente, Molière n'a pas recuité devant elle. Cette vertu farouche avait besoin d'une leçon de modération et de réserve, Molière la lui a donnée, avec tous les ménagements et tous les respects dont un homme comme Alceste était diene. No dites donc aux citivem ed Genéve, ou Molière a distilier de la distilier en voites de facelye, qui Molière de l'adition de l'obite solur aux citivem ed Genéve, qui Molière al distilier.

volut irie de la verta: Molière no s'est atlaqué qu'aux excès de cette vertu; il a déclard une guerre générouse à cette mauvaise humeur insociable, à cette inflexible analyse, à cet orbit continuel de ces innocentes formules que le monde appelle la politiese, et qui rendent la via de ce point complissante et facile, qu'il faut être vraiment un missatrope, c'est-àdric un homme presque mai élevé, pour laire taut de bruit contre cette monaine curaraite de saluts, de sourires et de baise-main, sans laquelle il n'y a pas de société possible. Or, voilà tont ce que Molière a voulu prouver contre Alceste, Quant à insulter la vertul dans la presonne d'Al-ceste, nous respectons trop Molière pour le défendre contre cette iniuste accussion du grand r'héteur.

Or, yous avouerez, sans neme, que cette indignation de Jean-Jacques Bousseau contre l'Alceste et contre le Philinte de Molière. indignation qui n'était pas même permise à Jean-Jacques Rousseau, malade, ruine et proscrit, était encore moins permise à Fabre d'Églantine, ce senglant niveleur qui porta la déclamation sur le théâtre, avant de la portor à la tribune, où il fut un si médiocre et si atroce déclamateur. Au moins, Rousseau, lorsqu'il donnait cet élougent et éclatant démenti à Molière , était-il dans le droit de son sophisme et de sa colère : mais Fabre d'Églantine, en s'emparant, nour les dégrader, d'Alceste et de Philinte. que faisait il autre chose, sinon mettre en scène le Misantroue de Jean-Jacques Rousseau et son Philinte, c'est à dire le Misantrope déclamateur, colère, furibond, emporté, impitovable, le Misantrope comme le comprenait Rousseau quand il descendait en luimêmo; en même temps qu'il nous montrait, à notre immense étonuement, le Philipte égoiste, honnéte homme du arand monde. fuurbe jusqu'au crime, indulgent jusqu'à la perversité. comme ne l'avait jamais compris Molière.

Et pourtant Fabre appelative Philinie: le Philinie de Molière. Le Philinie de Molière, juste ciel I Cet bomme si faible, qu'il en est lâche! Si égoîste, qu'il en est viil Le Philinte de Molière, faut-il le dire, puisque aussi bien vous l'ignorex, habile sophiste, est aussi honnel bomme qu'il deste lui-mène; il ne loi c'éde rien, en amour, en généro-ité, en courage. Seulement, il a sur Alceste cet avantage, il sait vurce avec les hommes, il sait comme on parle aux femnes du graud monde, et comment on juge les vers

de ses amis de la cour. Philinte pense, tout has, du sonuet d'Oronte. ce qu'Alceste en nense tout haut : mais Philinte n'a guère envie. pour de méchants vers, de désobliger cet excellent Oronte qui, poésie à part, a toutes les bonnes qualités d'un homme hien élevé. Philinte sait, aussi bien qu'Alceste, que tous ceux qui, dans le monde, your disent : mon amil ne sont pas toujours you amis : mais il ne voit pas la nécessité de repousser brutalement la main qui vous est tendue, de répondre à une politesse par un outrage. Philinte sait très-bien quo, dans une conversation de jeunes cens et de jeunes femmes, dans ces médisances de vingt ans, les absents auront grand tort, et qu'ils feront tous les frais de cette causerie do salon qui s'attache où elle peut; mais, nu fait, où est le grand mal? Et crovez vous aussi que Philinto soit d'assez mauvais gout pour se brouiller avec sa mattresse parce qu'elle aura plaisanté le petit vicomte qui s'amuse à cracher dans un vuits pour faire des ronds ? Philinte ne suit pas so gendarmer à tout propos. Il n'a pas l'esprit chanrin d'Alceste. Philipte ne dit nas à sa maitresse :

# Yous avez des plaisirs que je ne puis souffrir i

Au contraire, il aime tous les plaisirs de sa maîtresse; il eas heureux de toutes les complaisances qu'îl a pour elle, et il ne s'inquiète pas si ce sont là de moîtes cemplaisances. Voilà pour ce qui est de l'humeur sociable, indulgente et polie de Philinte; mais pour la fidiétic, pour la probité, pour la dévoicement, pour tout ce qui sit les honnétes gens dans tous les siècles, sopre bien convainces, encore une fois, que Philinte vaut Alceste; si Philinte n'était pas en probité et en loyauté l'égal d'Alceste, la cométic de Moîtère serait manquée, le Misantrope ne serait pas le chef-d'avarre de Moîtère.

Ne disons donc pas de cette comédie : le Philinte de Molière ; no disons mêmo pas: le Philinte de Fabre d' Églantine, disons: le Philinte de Fean Jacques Rousseau; car Jean-Jacques Rousseau cat le véritable père de cette comédie; il en a tracé lui-même, avec du fiel, le principal caractère. Fabre a trouvé les personnages de sa comédie dans les indignations de Jean-Jacques; mais commo Fabre était, lui aussi, de son obté, quoique dans une sphère moins de levée, une imagination active, un seprir adreut,

un sophiste puissant, il s'est trouvé que cette idée du citoyen de Genéve, jetéo un hasard, dans un moment de reprice et de mauvaise humeur, s'est férondée dans la téte de Fabre, qui a flui par faire une admirable comédie de ces quelques lignes que je vous ai citées pius haut.

Je dis admirable comédie, et je n'ai pas d'eutre mot pour cette œuvre toute puissante, le Philinte, qui, venant nprès un chefd'œuvre de Molière, dont elle est la continuation, n'a pes été écrasée par cette rivalité folle. Admirable, en effet ! cer c'était là une difficulté très-grande ; ajouter cinq actes à une comédie de Molière. à son chef-d'œuvre t Parler en vers, et scander son vers éloquent sur le patron même des vers de Mojjère ! Défigurer traffreusement et à plaisir le Philinte de la révolution qui s'avance, et à force do sophismes et de véhémence, en venir à nous faire penser que c'est pent-être, en effet , le Philinte de Molière devenu vieux : transporter une comedie et des personnages du xvue siècle en plein xvius siècle; que dis jes les conduire avec un sang-froid imperturbable, jusqu'à la limite fetale où la vieille monarchie et la vieille société vont finir, pour faire place au peuple de 89, en nn mot, faire le premier, et tout d'un coup, dans ce monde nouveau qui va s'ouvrir, sur les débris de l'ancien monde, la comedie de mœurs . In comédie déclamatoire, furibonde, pédante , mais entin, malgré tout, une véritable comédie, voità pourtant ce qui a été accompli avec une audace peu commune, avec une verve intarissable, avec une éloquence souvent triviale, mais moqueuso et puissante, par co comédien manqué, par ce tribun manqué, par ce législateur sons pitié, par ce furibond déclamateur, qu'on appela Fabre d'Églanting, meuvais comédien comme Collot d'Herbois, et, pour tout dire en un seul mot rempli de toute exécration. le digne secrétaire de Danton t

Pourtant, est homme sans œur et qui s'est taché de seng, la première honne action de sa comédie, c'est de nous rendre Éliante, la belle et douce Éliante da Molière, éparquée per Jean-Jacques Rousseau lui-méme. C'est un grand éloge pour vous, ma belle Éliante. d'avaic échappé à la mauvaise hument du ciloren de Genère, et d'avoir été respectée par Fabre d'Églantine! Éliante a donc épousé Philinte, et pondant que Philinte est dovenu ce lâche égoist que vous allex voir, elle ost rostée la meilleure des

femmes, la plus intelligente, la plus réservée, et la plus modeste, une véritable enfant de Molière et du xvut sicolo, ce beau siècle dont les derniers vostigos vont s'abimer tout à l'heure sous les coups redoublés de Fabre et de ses compagnons politiques.

Cependant l'oncle d'Éliante est au ministère, et voilà déià que le pouvoir est cité à comparaître dans la comédie: le ministère. c'est-à-dire l'autorité, en verra bien d'autres, plus tard. Tont à coup voici venir Dubois, le valet que Molière a donné à Alceste, et vous pensez si Alceste tient à ce valet que lui a donné Molière! Dubois annonce son maitro, son maître arrive. Comme il est changé, le malheureux! Est-ce la solitude qui a porté sur ses nerfs? Est-ce le chagrin qui a si fort irrité son cœur? Son âme pleure-t-elle encore Célimène, cette belle adorée? Célimène, dont il ne prononce pas le nom , une soule fois dans toute la pièce , comme si la chose était possible! Co n'est plus déjà le Misantrope de Molière. Ce n'est plus le même gentilhomme, brusque, mais illégant, emporté, mais bien élevé, homme du grand monde, mêmo dans ses plus grandes colères ; c'est un furieux qui ne se donne à lui-même ni repos ni trève, à force de vertus et de dévouement à tous les malheurs.

- Plaignons son système, dit Philinte; son système est un mot aussi nouveau dans la comédie, que le mot : ministère. Il est au ministère, plaignons son système, deux mots du temps philosophique. Du temps de Molière, Philinte obéissait à sou caractère : au temps de Fabre, il obéit à son sustème : le Philinte do I lolière s'abandonne à sa bonne et austère nature : le Philinte de Fabre raisonne jusqu'à sa bonté: Philinte recoit Alceste avec mille protestations mensongères d'amitié et de dévouement; Miante, plus vraie, le reçoit simplement et avec une grâce toute unie. A neine arrivé, Alceste n'a rien de plus pressé que de s'emporter contre les hommes et contre les lois; c'est à peu près la même scène due la première scène du Misantrope, avec cette différence, cenendant, qu'Alceste, dans la comédie de Fabre, se i jet en fureur, à peine arrivé, et sans se donner le temps de dire l oniour à son amie Éliante. Puis, tout d'un coup. Alceste crie à son valet:

> . . . . Va me chercher sur l'heure Un avocal ;

et la belle Élianto qui sait à quel point le Misantrope déteste les procès ', doit penser qu'Alceste est devenu fou.

L'instant d'après, l'avocat arrive. C'est là une scène d'un prissout effet. - Va me chercher un avocat! Autro phrase toute nouvelle nour la comédie. Jusqu'à présent - à dater de l'avocat Patelin, l'avocat ne paraissait dans la comédie que pour servir à l'ansusement et à l'éclat de rire : cette fois enfin vous aurez, sous les yeux, un être sérieux. Autrefois, l'avocat tenait sa place dans la comédie à côté du notaire, du médecin ou de l'apothicaire: il va dominer la comédie révolutionnaire. En effet, toutes les ouissances ont changé de place. La puissance revale, oui était la première et presque la seule, s'est effacée devant quelques rhéteurs élocuents et convaincus: la namle a remplacé l'énée : cet avocat que Fabre introduit en sa comédie, bientôt il va prendre sa place dans l'histoire ; car, ne l'oubliez pas, cette comédie est jouée, pour la première fois en 4790, et nous n'étions pas loin des avocats du Jeu de Paume. Va me chercher un avocat / Cette parole ictée à son valet par un homme en fureur, à ce moment de l'histoire de France, est plus dramatique, selon moi, que le coup de canon dans le Vendome de Voltaire. - Alors arrivo l'avocat, on est allé le chercher au hasard, comme on les cherchait tous afors, nour en faire des hommes d'État, des orateurs, des déclamateurs, des furieux, des représentants, des puissances \* L'avocat de ce temps-

 Et pour votre procès, dont vous pouvez vous plaindre, Il vous est en justice, aisé d'y revelur, Et contre est arrêt.

#### ALCESTS.

Non, je veux m'y tenir. Quelque sensible tort qu'un lel arrêt me fasse, Je me garderai bien de vouloir qu'on le casse, On y voit trop en piein le bon droit maîtraité, Et le veux qu'il demeure à la postérilé.

9. Non pas que les avocate cétèbres fusient ratra en ce temps-là, volci même quelques-uns de ses contemporains que Fabre d'Égiantifice aurait fort bien pu désigner : M. Target, M. Le Gouvé, M. Le Prêtre, M. Martineau, M. de Bounière, M. Fatoonnoi, M. de la Crotx, M. Gauthier. - on lui appliqualt e verse de Virgile qui se pourroit appliquer à laut de comédiens ;

Cerberus hæc ingens lairatu regna iriformi. Personal.....

Et parmi ces illustres, n'oublions pos les deux avocats , les deux héros qui

In règne et gouverne, depuis que la comédio a cessé de faire sa patura des gons de robe, cet avocat a relevé on ceur et sas tète. Il est pauvre, il est fier. Il n'a plus besoin ile fortune à présent, pour être considéré. La parolo est plus qu'inne fortune, c'est une royauté. Dels, il compereu doutsément qu'un elestinée s'ourre devant lui, une destinée politique; on dirait un nouveau flétarqué de la Gronde, tant il est calmo et sôr de son fist. C'est non section magnifique. Alcesto et cet avocat sont en présence, et la s'étoment de se trouver, si convenables l'un à l'autre, est shoinâtes genst A l'instant même, ces deux hommes, l'un roturier de l'ancienno Cour, l'autre gendithomme du Ties-Fatt, s'entendent et se comprenent. Déjà, il ne s'agit plus entre l'avocat et son client de l'adira d'Alceste; il s'agit d'une affaire bien plus grave pour l'un et pour l'autre, il s'agit d'une faite ibe in plus grave pour l'un et pour l'autre, il s'agit d'une faite ibe in plus grave jumnaequable, s'il non nevient pas son secours.

Mais cet homme, menacé par un fripon, où le prendre, où le trouver? qui est-il? Il y a péril en la demeure? La scène est si belle, quo Fabre d'Églantino oublie, an instant, sa déclamation et son emphase habituelles.

Il faut alors qu'Alceste ait recours à Philinte : il v a recours en effet, avec l'abandon des belles âmes. C'est à ce moment une se montre Philinto dans tout son horrible ego'ismo. Comment! lui, Philinte, venir au secours d'un inconnu, d'un imbécile qui s'est laissé voier six cent mille francs ! D'ailleurs un philosophe n'a-t-il pas soutenu que tout était bien, et Philinte n'est il pas un grand philosophe? Philinto est bien triste à entendre parler ainsi, mais vous savez que ce n'est pas le Philinte de Molière, que c'est le Philinte de Jean-Jacques Rousseau et de Pabre d'Églantine. Une fois accepté. le caractère de ce nouveau Philinte est admirablement tracé. Pas un mot qui ne porte une honte: pas un seutiment qui ne soit une bassesse, et pas que opinion qui ne soit l'opinion d'un intrigant. Phis ce Philinte est un homme vil, et plus Alceste s'emporte et se conrrouce, et plus il prend en pitié le malheurenx inconnu que monacent, de toutes parts, la sensibilité, l'humanité, la tolérance et les raisonnements de tant d'égo'istes. Mais soudain. et par une péripétie très-naturelle, très-vraisemblable et très-

auront bientôt pour citents le roi et la reine de France, M. de Sèze et M. Chauveau-Lagarde,

inditendue, la scine change. O surprisel ce Philinte, cet égoisto, cet homme si tranqu'ille et si calme, qui a réduit en système lo nit admirart da pête, cet homme qui s'intrique et se ménage, comme dit Bulleur, le voilà qui sort de son repos, il éclaire, il est hors de lui même. Q'uest il donc arrivé;

Mojas que froi : notro homme, notro quiétiste vient do déceuvrir que cet homme ruiné, dont la ruine le faisait rire, c'est luiméme! Cet homme voité, c'est lui! cet homme que défindait Alcaste, et qu'il n'à so voitu secourir, c'est lui, Philinte, conte de Vajencey! Voità une belle secene et bien amende, et bion imprévue, et bien entière, et vivenment rendue. On ett offert cette scène à Mulère, que Moière et répondu. 'Jaccèpie!

« Åu resta, s'était écrié Jean-Jacquès Bousseau avant Fabre « d'Eglantine, lès sont tous ains faits, ces gens si paisibles un tes « injustices publiques! — Ils ressemblent à cet triandais qui ne « vouluit pas sortir de son lit, quoire le feu fût à la maision. — La maison braile lui criaiton. — Que m'importel répondai-lit, je « n'en suis que le locataire. A la fin, le feu pénétra jusqu'à lui. « Aussitht, il s'émeut, il court, il s'agire, il commence à comprendre qu'il faut qu'elquérois prendre intérêt à la maisort qu'on « habite, quoiur elle ne nous annactione une

Mais cetto fois encore, le noble caractère d'Alceste ne se dément pas. Philinte est malheureux, Alceste l'embrasse. Philinte sora jeté en prison s'il no donne caudon'; — Alceste répond pour Philinte, en présence d'un agent et cet agent l'arrête, quand il entend la som d'Alceste. Alceste, à foron de verte inquêtie et turbulente, est brouillé avec toutes les justices. Cette scène de l'huissier qui signifie l'exploit à Philinte est tout à fait a scène de Tatude, c'est l'huissier Loyal de Molièrer; seulement Molière, ce grand mattre, a foit vonir l'huissier Loyal à la dernière seène du dernier acte; l'abre d'Églandine introduit son huissier au quatrième acte; mois l'admirable péripitéle de l'acte précédent a été si grande qu'en ne s'appropti pas de ce lenteurs.

Vons savez lo resto. Philinte au désespoir monte en carrosso pour allos supplier le ministre à Versuilles. Mais que peut faire le ministre? Dút la comédie, (même la comédie !) ne reconnaît plus au peuvoir le droit de lier ou de délier à eon gré; le pouvoir est soumis a la justico, Nous sommes sous le rêgue, non plus des ministres, mais des avocats; il n'est plus à le prince ensami de la frande, assex puissant, pour briser de sa volopet souveraiso, le contrat inique qui donne les biens de M. Orgon à Traitue, ai faut maintonant que la victime se provége et sa décident d'in-mene, dans les formes : le ministre n'y pout rien Beurengement, Accelo nu cour; il est doquent comme Mirabeau; il partir qui vigessi il est écoule; il arrache à ce vil faussaire le billet qui ruinhi Philinte; il sauve Philinte de sa ruine, et lui-mène il se suuve de la prison. Alors, une fois vainqueur, et quand son ancien uni est drif du d'anger, Alceste commence as harrongue; il accelo de son mégias et de ses reproches ce vil Philinte, l'indigne mari de coste noible Éliante, ce mauvais homme qu'il a suave do sa ruine et qui, pendant toute la pièco, n'a pas une bonne pensée dans le cemer!

· Oni, c'est là, sinon une belle comédie, au moins un beau drame. Oni, c'est là une vive colère, un généreux enthousiasme, une violente et intéressante déclamation. La tête qui a concu cette lutte de l'égoïste et de l'homme dévoué, n'était pas une tête vulgaire. On a répété, bien souvent, que la pièce est mal écrite, et le trouve qu'on a été sévère. Sans doute, ce n'est point le style de Molière; mais quel poète comique a écrit comme Molière? Ce n'est pas non plus le vers étincelant, pétillant et facile de Regnard ; mais le style du Philinte réussit par d'autres qualités. Il entraîne, il est chaleuroux, il est abondant, il est remoli des défauts et des qualités de son époque; on comprend que l'homme qui écrivait ainsi avait, à un haut degré, la conscience de sa force et de son importance; or, ce sont là des qualités trop rares, surtout dans la comédie moderne, pour qu'on soit le bienvenu à s'armer de la Grammaire et du Dictionnaire de l'Académie centre un philosonhe tel que Fabre d'Égiantine.

# CHAPITRE III.

Voilà comment tiennent, l'une à l'autra, ces œuvres finneues de la condélio; un lien secret réquit à Molière, au mattre absoin de ce grand art, toutes les consédies qui ont été finies après ini, et de même que Longin appeint le thétète d'Eschyle, d'Eurépide et de Sophoele: le Relief des Festius d'Homère, on pourrait appeier les comédies qui on suivi l'Ameri, les Femmes sanattes, le Misantrope et l'École des Pertius d'Homère, on pourrait en Misantrope et l'École des Pertius d'Homère, on pourrait appeier les commes et l'École des Temmes, le relief des soupres de la petite maison d'Auteuil. De cette comparaison entre les œuvres de la même famille, un grand intérêt pous augri, celle-i édairant celle-là, on nome temps que les unes et les autres obéisent aux mêmes lois du goût, de l'esprit et du bon sens.

Plus vons étudierez les maîtres et les disciples venus après eux, — pater et juvenes patre digni, et plus vous trouverez qu'ils abbisseut au même art poètique, où il est enseigné quo la poésie est une imitation des actions, des paroles et des mœurs de nos semblables que cette initation, pour être exacte et fidéle dit être conforme aux mœurs et aux usages des temps dont on perle, et que c'est justement dans la juste expression des caracteres que les poètes font paraître cet art de l'imitation qui est un art si charmant, loraçul est il déle et complet; même le mensonge est agréable s'il a les apparences de la vérion.

Que disons-nous? l'intérêt et la pitié du spectateur, si telle est la

volontó d'un polite tout-puissant, vont se porter mêmo sur le visce et même sur levrime, à condition qu'ils seront mângés d'une certaine desse d'honnéteté et de vertu. Ajoutez à ces habiletés merveilleuses, l'harmonie et l'éclat de la parole, la grâce et la forre du langue, la vehémence de la passion, l'indérêt de l'action coupée avec art, et cette heureuse façon d'amonceler, sur un point donné, teus les mérites du héros de la connédie ou de d'arme, à condition que tous ces mérites si divers, se front sentir, en même temps et tout à la fois. Pris déclectant ormita ganan tingula, ai possitut sentiri omnia! C'est une remarque logénieuse et vraio à coup sur, d'un très-habile élève des écoles d'Athènes, qui s'appelle saint Angustin. Quant aux diverses parties do l'œuvre podtique, il vous sera facile de les reconnaître, à asovir: la proposition, lo nœud, le dénouement, l'impérvi, la difficulté, le retard, a périnétie au moment où tout est servie.

Cette dernière action de l'action, pour ainsi dire, a fait dans le théditre moderne, un pas immense, un trop grand pas, puisque aussi blien il n'y a plus, au delà, que l'abime. Besnyez, par exemple, en fait d'étonnements et de surprises, d'aller plus loin que la Tour de Neste et les drames de M. Bouchardy.

Les anciens, nos maîtres en toutes choses, étaient des enfants, comparés à ce M. Bouchardy, qui est dans son genre un géant aux pieds d'argile, et l'on se demande comment il a fait pour reconnaître, lui-même, au fond des cinq actes où ils s'agitent et se débattent en poussant leurs gloussements, les divers personnages de Christophe le Suedois? Les poëtes grecs, en pareille occasion, et lorsqu'ils voulaient se reconnaître au milieu des divers membres de plusieurs familles, avaient soin de marquer d'un certain signo le genre et l'espèce : ainsi tous les Séleucides étaient marqués d'une ancre, imprimée sur la cuisse gauche, -On rirait bien , de nos jours, de cette précaution dramatique des Séleucides, et comme on se moquerait de cotte loi du drame antique qui exigeait que l'on fit grâce au spectateur de certaines actions désbonnètes ou criminelles, également offensantes à la conscience et à l'honnêteté publiques. « Nec pueros coram populo Mædea trucidet v

De ces changements divers dans la comédie et dans le drame, la critique aura grand soin de tenir compte et d'en signalor les effets. Les Romains, qui savaient merveilleussement désigner les ittiverses œuvres de l'esprit, et re fut un grand avantage de lour critique sur la nôtre, avaient des noms pour distinguer entre elles, les diverses comédies représentées sur leurs thétires : autyrez, drames, comédies prépésentées sur leurs thétires : sutyrez, drames, comédies projet par les produits de produits promières à la grecque, à la façon des nobles; vêtues à la romaine, à la façon du perple. Menc cas piecos diverses portaient les nome des villes et des hourgs où elles avvient dés représentées pour la première lois : Metlanux fabuta, les atellanes, du nom d'une ville dégante : Metlanux fabuta, les atellanes du nom d'une ville des délices romaines. — Poètes fascéniennes, du nom d'une ville de la Toscane savante. On appelait des mines, certaines pières désponnètes dans lesquelles les comédiens, sans verçones et sans houte, initiatient certaines poères indécentes.

Ainal, rien que par le titre de la closes représentée, on savait si l'en dilatt voir des gens du monde on des gens du peuple, des bouffons ou des sénateurs, des élégances chastes, on des salvres plaines de vin et de licences. Conédie, au reste, cela vouisit dire (on ne le sait pas tioquiers) yaées hourgade, et adés chant, destia-dire chant des faubourgs, le chant de la joie et de la liberté quelque peu avinde, la chansop joveus de la vie grenate ;

#### Vie errante Est chose enivrante !

La chanson de la jeunesse et du printemps.

Comessantes, dissient les Romains en parlant des héros du premier roman comigno. Dès gourmands, des oisiés, des buvens, des amis de la joie et de la bombance, les flut le nom d'es premiers comédiens. Ainsi, le dieu de la bombance, les flut le nom d'es premiers comédiens. Ainsi, le dieu de la bombance, les flut les meurs d'avoir présidé à l'invention de la comédie, afin d'être en règle avec Baclus, son compagnon, qui présidait cas denut du boure, d'est-ddrie à l'invention de la tragécia. et l'essemblist, ce dieu Comus, à Mercure et à Vénus; on l'est pris pour lu heau jeune bonnue sous les habits d'une jeune femme. Son front, ob trillait expendant la majesté d'un dieu, portait une courronne de rubis cachés dans les flours, et si jeune, il ruvait déjà la teiter misicande des buveurs. A sa soite heureuse, il entrainait les grâces, les éldgances, les beautés, les jeuve il les fêtes, mélés aux plus doorest odeurs. — Voilà un des tyrans de la jeunesse, et pronez garde, il enchante l'esprit pour le corrompre. « Comus tiste bonne attaits tyransus est; delteits capit antimos ut encret : » Cette définition de la comédie est plus vraie et plus sincère que la fameus définition de Santeuit : « Elle corrège les mœurs en riant. » Or, la comédie at-elle jamais corrigé personne? Est-ce que jamais la comédie a pu remplacer la philosophie et la sagesse, c'est-à-dire la goire et la liberté?

"Virtus est vitium fugere et sapientia prima Stuttitia caruisse. —

De la comédie et de ses plaisirs profanes, de ses licences et de sa joie, on a voulu faire un cours de bonne et pratique morale; on a prétendu que rien ne résistait à ses enseignements... elle s'est toujours ressentie et toujours elle se ressentira de son origine errante. En vain Ménandre, en vain Térence et Molière ont apporté à cette œuvre brutale, les élégances de leur génie et la politesse de leur esprit. l'œuvre en elle-même est restée une œuvre un neu au-dessous de la philosophie et de la morale la plus facile, c'est-à-dire une œuvre ouverte aux plus violentes et aux plus irrésistibles passions. Entrez à cette fête heureuse des yeux enchantés et des oreilles charmées, vous n'entendrez parler que de l'amour, vous n'avez sous les veux que des faces amoureuses et tout au moins des galanteries à brûle-pourpoint! lei l'ironle est impitoyable; elle tue, elle brise, elle insulte, elle livre à la haine et au mépris l'homme auquel elle s'attaque, et elle le livre tout entier, sans lui tenir compte de quelques bonnes qualités qui se seront mèlées à ses défauts. Ainsi l'avare au compte de la comédie, est également indigne et incapable d'être un bon père de famille ; on nous le montre en haine à sa fille, en ménris à son fils, Ainsi don Juan pourrait avoir les qualités d'un geutilhomme, on en fait un bandit de grand chemin. Le Malade imoginaire est complétement un imbécile, sans une ombre de goût et d'esprit, en dehors de sa maladie; le Bourgeois gentilhomme, autre victime; on ne lui laisse pas même assez de bon sens pour se conduire, au delà de sa passion d'être et de parattre. - Tout ou rien , voilà la comédie ;

1. Comus , sive Phogesiposia Cimmeria. - Lugduni Batavorum , 1630.

ou la honte absolue, ou la gloire sans tache l' Encore une fois, e'est un mensonge, cette morale en plêne bouffonnerie, en plêne licence, en pleine licence, en pleine ilcence, en pleine ilcence, en pleine ilcence, en pleine service de la gournandisse et des plus mauvais instincts du cœur humain. On sous dit: Alsia vièce et rein la contemplation du spectacle de vos propres miséres? A quoi un père do l'Eglise vous répond, à la façon antique: — e On s'accouteme ainsi à jouer avec son mal, et ton pas à le guérie: Satisfaction mor hon tiberatio. »

Les naïens eux-mêmes, ces grands hommes, insultés naguère dans nos écoles de morale étroite et do rhétorique mesquino, ils recommandaient, et de toutes leurs forces, que l'on ne menat les jeunes gens au théâtre que lorsqu'ils sergient assez forts nour contempler, sans danger nour eux-mêmes, le spectacio de ces désordres: Cum res fuerint in tuto! Le beau remède, en effet aux fètes de l'amour et aux charmantes folies de la jeunesse, que de se mettre à se moquer et à rire, « Pour moi, disait saint Jérôme, je tiens l'adultère en plus grande estimo que ces prétendus moralistes, et le soutiens que, rien qu'à le voir, on apprend à le commettre : Discitur adulterium dam videtur! Est-ce qu'un poëte a jamais préféré le vice honteux au vice aimable? Ils savent trop bien leur métier, les poëtes dramatiques surtout, qui sont oblicés de plaire aux instincts, aux passions, aux nenchants de la multitude, et qui savent que , surtout dans l'art de la comédie . il arrive souvent que celui-là ne prouve rien, qui veut trop prouver.

Complez aussi, et pour heaucoup, pour ces mauvais résultats (en honne comédie et en bonne morale) de l'art dramatique, l'intervention directe de la comédienne et du comédien, dans ces fables et dans ces histoires qui enseignent à pécher.

Une fois estée intervention accoptée, on ne sait plus où s'arrête cette contagion de l'esprit, de l'amour et du hasard... \* Enervis histrio, dum amorem fingit infligit! Vous voyez bien cet histrion qui foue la fomme, il copie à ravir les passions impudiques, et ce mensange aussitut devient un feu terrible dans l'âme de l'auditiore. » Ainsi paraiet un paren converti, un avocat de Rome devenu chrètien, Minutius Félix!— Avant lui, Sénèque avait dit: « Point de million, il faut hoir ce qui se passe dans la comédie ou

<sup>4.</sup> Historias peccare docentes. '(Ovida)

il faut l'imiter : » Accesar est orbris aut initeris. Alors, commo ne cel l'imitation est plus agréable et plus farité que la censure, on ouvre assex volontiurs son âure à ces corruptions dévenantes, est lo rire même est une introduction à ces plaintes corruptions. Le la lorire même est une introduction à ces plaintes corruptions. L'est est lo rire même est une introduction à ces plaintes corruptions. L'est est ma fait plus parties par soluption, partilla suite surrepunt. L'est ence de la best des plaintes qu'il noya in est de plus dungereux pour les honnes mours qui l'habitude et l'abus des societales.

Lai-même, il l'avone, et il raconte qu'au sortir de ces fêtes de dommage, il rentrait dans sa maison, plus disposé à aimer l'argent, l'ambition, la luxine, qu'il no l'était au moment ti'en sortir, — a Eth' que disje' il me semble que je deviens plus cruel et moins accessible aux bons semiments de l'Immanité \*9 »

Tels sont les obstacles, voilà les objections, et il nons ent semblé que nous trahissions un devoir en acceptant ces définitions complaisantes qui font de la comédie un utile cuseignement, une lecon éclairée, une morale phondante, en dénit de ses origines : le vice, l'insolence, la violence et le besoin de puire | De grands poëtes sont venus qui ont corrigé ces excès, je le venx bien, mais ils out remplacé ces grossièretés, renoussantes à la longue, par un charme irrésistible à ce point que la comédie est devenue une force. Elle donne un choc à l'esprit, et de ce choc dangeroux, l'esprit a peine à se remettre; il se souvient tongtemps du spectacle anime de ces licences; il y revient complaisanment, il les médite, et c'est pourquoi Tertultien appelle le théâtre : l'Eglise du diable : Ecclesía diaboli? » On v va pour voir, on y va pour être vu; chacun s'y montre en ses plus exquises magnificences. Comment donc, en ces luttes de l'esperance et du désir, se défendre de ces sensualités corruptrices, de ces liens du cœur, plus durs qué la plus dure des prisons? Omni custodià serva cor tuum!

Oui, mais plus grand et plus rare est le danger, plus rare unest et plus charmante est la poésie habile à produire ce danger dos esprits éclairés, des âmes impatientes, des imaginations avides de tout savoir. C'est un art exquis, savez-vous, cet art qui souleve

<sup>4.</sup> Nilili vero est tum damnosum bools moribus, quam in aliquo spectacuto dissidere:

Avaritior redes, ambillosler, luxurlesier, imo vere crudeller et immanier:

lant de médiances, et depuis lant de sécles; cet art également cultiment un plintisesphes paires et aux sages christines; célerus à Tertulinen, à Sénèque, à saint Jérôme, à Bossuet. Ces dangers mue et cès excommunications frequentes se tournant en tourage pour ceix qui mettent la poèse avant tottes choeses, et qui placent l'art soprème, au suprème bonneuri — Il fant donc, se ditton, que cet art dramatique oit ne lui-même une puissance énorme, pour agiter à cu point les philosophes, les meralleires, lus législateurs, es speciateurs et la critique? Alors, et molgré soi, l'on s'incline on présence de ces grandes œuvres, justement jurce qu'elles sont les œuvres les plus dangereuses de l'equit liminail cultimes.

qu'elles sont les œuvres les plus dangereuses de l'equiri lumnairi. Revenons au maitre, à Moilère, et pardonnez moi ces disseriations par lesquelles ja déche de réminir les diverses parties de ce travail que je vendrais rendre utiles aux érivains à venir, a fin de compense le peu de renomaire que j'en espène pour mênnême.

« Il ne faut pas dédaugner les rhétoriques, disait l'archevèque de Cambrait; une honne rhétorique serait bien an-dessus d'une a grummaire, ret de tous les travaux bornés à perfectionner une langue. Celui qui entreprendrait cet ouvrage y rassembleroit otus les beaux préreptes d'Aristots, de Ciciren, de Quintilleu, ai le Lunien, de Longin et des nutres célèbres autours. Leurs extexies qu'il ciercit, serainel ules ornoments des onlivre. En ne prenant que la faite de la plus puro antiquité, il ferait un ouvrage « aquis et dificienx »

# LE JOUR DU FRUILLETON. L'ÉCOLE DES FEMMES. L'ÉPHEUVE NOUVELLE. MADEMOISELLE DOZE

Nons étions donc réunis tons les trois, chacun de nous révant à quelque tristesse cachée; dans la cheminde le feu était vif, au ciel le soleil était pâle; le dimanche jetait son froid et son silence dans la ville. — Allons, leur dis-je, vous étes beurenx; vous autres, chantec ou révez à votre nies; moi, il faut que je raconte mon histoire de chaque semaine. A l'instant même je me mis à l'œuvre, et sur la page blanche j'écrivis le titre de mon nouveau chapitre. C'est une fort bonne précaution que j'indique à tous les écrivains de feuilleton à venir; pondant que vous écrivez loutement ets formules bauales, vous avez le tenus, d'arranger dans

votre tête la forme de votre chapitro; vous voyez tout d'un coup le commencement, le milieu et la fin de cette œuvre qui, pour bien faire, doit être également traitée dans toutes ses parties. Mon titre écrit, j'allais bravement commencer, quand tout à coup je soulis comme un regard animé et mélancolique à la fois qui se possait sur mon épaule : c'était le regard de ce brave Henri, qui est bien l'homme le plus naturellement mécontent qui se soit jamais rencontré en mon chemin.

- Oue vas-tu faire, me dit-il, et que vas-tu dire? J'espère bien que cette fois tu ne vas pas coucher par écrit tes éternelles dissertations sur Molière. Cela est fatigant, plus que quo je ne saurais dire, de vous entendre crier sans fin et sans cesso, les uns et les autres: -- « Molière ! et Molière ! » de vous voir chercher des beautés nouvelles dans ces chefs-d'œuyre, aussi comus oue le Pont-Neuf. Vous vous êtes fort étonnés que la souscription pour le monument de Molière ait rapporté si peu d'argent 1: mais c'est votre faute à vous tous qui nous ramenez, chaque jour, à l'analyse des mêmes comédies. Votre adoration ressemble beaucoup à celle que l'on porto au Grand-Lama. Vous faites chaquo jour, à pronos du même hommo, les découvertes les plus étranges et les plus diverses. C'est ceci et puis c'est cela, et toulours c'est à n'en pas finir! En un mot, si vous voulez que votre béros, malgre tout son génie, soit quelque pou supportable, au nom do co que vous avez de plus cher, au nom de Tartufe, au nom du Misantrope. au nom du Festin de Pierre, au nom des vinet-deux ou vingt-trois comédies de Molière , n'en parlez plus l

— Et comme je restnis à regarder cet étrange conseiller, bouche béante. — « Eh quoil repril-il, une me comprends donc pas, malhoureux critique? te voilà assis bétement à ta table, calme et froid comme un faiseur d'anatomie et tout prêt à disséquer je ne sais quoi qu'ux tombre sousta main, et voici une bonno heure

<sup>4.</sup> Le paraine-stolière; à M-figniler, un des plus charmants cométiens du Thétier Empais, dans une siter adressée à M. ne instités de l'infériers avait indiqués des moisseurs et au monument que la Ville de Paris devait deven l'avaiter du Historier de Missirers de La l'extre de pout de M. Réguler l'evo-vèrent le Missirer du Historier de Le l'et ville de Paris poussa à l'euvre commune. Anni, e cest à M. Réguler (nou de su dégree cataght, que Moière est réclavable de sa s'attre, enfre la Cométie sérieux et la Cométie au fitu tourire pretratate) — conaté Madémolétie Brotan, mademonatiel Marri;

que je t'étudic, et rien n'est changé dans ton allure quoidiennel. Non: Monsieur est aussi ralme que s'il avait à parler du début de quelque Ariane de province ou d'un mélodrame de la Galé! — Mais tu ne comprends donc rien l'mais tu ne sens donc rien l'mais cette opération que tu fais là t'a donc tué l'âme et le cœur! Quel est cet empereur de Rome assis sur son tribunal, à qui ce philosophe derival: — Olé-tol de la , bourreau! » Disant ces mots il me serrait la main d'uno fagon convulsve. Je fos tent de m'écrier comme faisait mademoiselle Mars dans Henri III: — Heñri, pous me foites mul!

- Je ne lui dis pas cela tout à fait, car j'aurais été peut être moins touchant que mademoiselle Mars: - Mais, lui dis-ie. vous prenez mal votre temps pour m'interrompre l Je ne suis guère bien disposé à jouer ma symphonie du dimanche; j'aj besoin, au contraire, de toutes mes forces et de tout mon courage; ma partition m'apparaît confusément dans un nuage gris et froid; l'idée est absento, et la parolo aussi. Ce même chaoitre que l'écris souvent avec passion, avec amour, avec le bonheur de l'artiste qui sent son instrument s'échauffer sous ses dojets, je vais l'écrire aujourd'hui d'une plume languissante et affaissée; vous cependant, quand vous devriez m'encourager, vous mo prenez en traitre, et vous m'écrasez sous vos injures; vous me reprochez mon admiration pour Molière, qui est mon soutien, mon appui, mon Dieu! Vous brisez mon idole, et maintenant que les fragments de sa statue sont énars autour de moi, que voulez-vous que le devienne? Tenez, Henri, ce sera plus tôt fait, asseyez-vous là, à ma place, prenez ma plume, et pendant une heure faitesvous écouter de mes lecteurs

Disant ces mots, je cédais ma plume et ma place, et vous n'aurier pas perdu à changer de maestro, mais lleori, dans un bel accès d'indignation : — Qui? mot s'écria-t-lì, courner ta manivelle i joure de ton instrument! exécuter cette sérénade, motité bouffione motité sérieuse, où l'ant ton' à tour être Lablache ou Rubini l'Non pas, certos! — Commence donce et à ton aise. Prends ton bâton de mesure; donne le signal à tes trompettes, à tes ophietétides, à tes tambours, à moins que tune préferres entrer en matière aux sons de la flûte et du hautbois champêtre. Allons, tou lustre est allumé, tes chanteurs sont tout habilés, ton théétre est préparé, que la toile se lève; dis-nous cependant, quel est le thème dont tu vas faire les variations?

Je repris ma place, et tout en préludant d'une main indécise : - Mon Dieu! dis je à Henri, rien n'est plus simplé, le n'ai besoin, cette fois, ni des ophicléides, ni des tembours. Il s'agit d'une jolie petite fillo qui débute au Théâtre-Français. Elle est la plus jolie du monde, elle est naïve, elle est bien née et bien élevée. A douzo ans, elle entend parler, pour la première fois, de comédie et olle veut jouer la comédie. Elle la jouait d'abord comme une enfant, avec les meubles de sa mère. Le paravent représente tour à tour le palais et la chaumière; le grand fauteuil joue le rôle du pero qui gronde toujours; la chaise de paille vous représente la soubrette alorte et vivo, lo guéridon, posé sur un pied, saluez! c'est l'éternel amoureux de la comédio. Le bel enfant anime de sa passion naissante cet acalon massif; peu à peu l'enfant grandit. et sa passion avec elle : la comédie de société s'empare de cette comédienne de quinze aux : du théêtre do société au Théûtre-Francais, il n'y a qu'un pas : - le pas est franchi! Pour le passer, co Rubicon formidable, la jeune débutante supplie mademoiselle Mars, qui est sur l'autre côté de la rive, do lui tendro sa main puissante : mademoiselle Mars a pitié de l'enfant , elle ne veut pas au'elle soit povée dans ce trajet difficile, et l'enfant passe.

Aussidă le jarderre est charmé de ce jeune esprit et de ce charmant visege. Le parterre, babitué à toutos les vieillesses du théâtre, denande quel est l'âge de cette bolle onfant? Alors on lui répond qu'elle a seize ans à peine, que ce limpide regard n'a jamais été attristé de l'éclat du lustre, et le parterre bat des mains! Voilà cette histoire; etle est bien simple, e'lle est facile à roachet; et si vous n'édiez pas veuu me chegriner par votre sortie contre Molière, je ne m'en serais pas mal tiré. Mais quoil vous me criez aux creilles, vous entrez lei comme la tempéte; vous déclamez à outrance, vous me faites mal, vous mé faites pour : le moyen de raconter une si honnéte histoire au milieu de tout ce bruit une vous faites la ;

Ainsi je parlai et je crus véritablement que moi aussi l'indignation me gagnait de voir faire tant de bruit, à propos de cette calme et belle enfant. — Et c'est la tout ce que tu diras? reprit llerni ayec un de ces regards qui vont trés-loin. — Je parlerai, lui dis-je, et tout naturellement de l'École des Femmes. Vous avez bruncrier, une condició dont Henriche d'Angleurer acrepta la dédicace, dent Beileur a fait l'éloge, une œuvre agréable et clarmante, qui faisant rire avx édats. Louis XIV et sa cou , dont Mojière a pris la dédense, non pas sous soccés, dans on internelle écrit tout exprés contre ses censeurs, une pareille cumédie vaut bien la peine qu'on en parle. Pen aurais donne parlé comme il convient, et l'journis fait remarquer, tant de beautés éparsès, moins porolaites neue vous ne dites.

Coci fait, jaurale suivi l'enfant dans su seconde entreprise; de l'École des Femmes, je passais à l'Épreture nouvelle, de Molière à Marviaux, et Jourais fait remarquor à la joune débutacto que parfois elle manque de naturel; que rion ne vaut à son âgo la naïveté toute pure; que son regard est assez beau pour ue pas lui infliger tant de tourments, qu'il est bon de ne pas mettre trop d'esprit dans les vers de Mollère, non plus que dans la prose de Marivaux; entin, j'aurais proclamé le succès de cetto belle personne, l'élève bien-àmiée de mademoiselle Mars; et naturellement. Il propes des binevellantes et sages lecons que la joune fillo a reques de ce grand maltre dans l'art de la comédie, j'aurais terminé mon histoire par ces vers de l'École des Femmes;

Il faul qu'on vous ait mise à quelque bonne école. Qui, diantre, lout d'un coup vous en a lant appris?

Et cette fois, n'étes-vous pas de mon avis, mon cher Honri?

— Moi, dit Henri, être de vutre avis? Rayve cela de vos pajiers, pour parler comme veten Molière. Ah! qu'il faut bien que la critique ait desséché votre cour et corrompa votre esprit, pour que, dans ce lamentables spectade d'itier soir, vous n'ayez vu en effet qu'une petite comédienne de seize à dis- sept ans, qui joue une comédie en vers, qui imite à s'y méprendre mademoiselle Mars; une holle personne en sa fierr qui diale de son moux sa mân, son piod, son sourire, son dour regard, et qui circule lestement à travers les vieux hommes qui l'entourers les vieux hommes qui l'entourers les vieux hommes qui l'entourers les vieux hommes qui l'entourers.

Certes, voilà ce qui ne vous serait pas arrivé il y a dix ans, quand vous étlez quelque peu un poëte, quand votre àme homêto et jeune s'ouvrait facilement aux nobles impressions du beau et du hon. Mais jo ne vous en yeux pas de votre séchoresse, ceci est la faute de la critique et non pas la vôtre, mon pauvre ami.

Il fit encore doux on trois tours dans l'appartement, en siffiant un air de la Norma: puis, se nosant devant moi:

Par hasrad, mé distil, avez-vons vu sortir, des magnsins d'Erard, quelque beau piano tout neuf, chel-d'œuvre sonore de l'Inabile facteur? À l'aspect do ce bel instrument au repos, ne vous étes-veus pas pris de tristesse en songeant à toutes les misères musicales que contenait cette danc en peine; les sonates de la petite derroiselle au retour de sa pension, les romances du faiseur de romanoes, les opéras-coniques des grands prist de Romo, les roulaides des chanteurs et des chanteurses, tout ce menu freiin de toutes ces mélodies de ponsionant et de salon? — Altors, songeant à toutes ces mélodies manquées, à tous ces avortements, ne vous étes vous pas pris à regretter que le bel intrument eût en effet quitté les magasins d'Erard?

— Javouo, dis-je à Hoori, quo bion souvent cette idée là m'estavenue; mais espendant ce mème piano d'Errard ne contient pass seulement des chansons et des opéras-comiques, il contient toutes les soustes de Beethoven I il contient peut-être un opéra de Meyersbert l'applete senlement Lista ou madame Ployel à poser leurs mains savantes sur ces tonches silencienses, et vous entendrez les douleurs, les lamentations, les délires chantants que peuvent contenir ces quatre morcaeux de bois d'ébène. — Vous voyez donc qu'il n'y a pas às e désespérer encore, et que même avec cette chanco unique de produire uno idée nouvelle, il ne faudrait pas se trop lamenter aur la destinée de ce boi instrument. Mais à quoi bon cette question, et quel rapport trouvez-vous enfiu entre cette enfant aui débute et co piano d'Errard?

— Malheureux, to ne éais pas quel rapport! Mais à l'aspect de cette ingénue, de cette jeune fille riante, et de ces beaux yeux qui brillent si doucement, je me mets inévitablement à songer combien de méchants vers, combien d'hurribles parodies, combien d'affreux quotibles, combien do sales diquivoques deviendront la plutre quotibleme de cette jeunesse bonnète et florissante! Car autant le piano d'Erard contient de métodies odieuses, aulant cette petite tête si migronno, si bien faite et doucement abritée sous cette forêt blonde et bouclée, contiendra, à coup sûr, de scènes ridicules, insupportubles! Voyce donc, non ami, te qui

se passe des le premier jour du début de cette enfant! Luissez de côté votre admiration pour Molière, ou plutôt, en convenant avec vous de l'esprit et de la gaieté de cette comédie, l'Ecole des Feumes, convenez avec moi que le fond en est obscène, que les dédais n'en sont iren moins que podiques ! Convenez surtout que ce petit rôle d'Agnès est peut-dire le rôle le plus égrillared du théâtre. La sissez-moi dire, et no vous emportez pas; n'est-il pas viai que cette poitté Agnès n'a rien de maïf, et que cette enfant est très-avancée pour son âgel Plus elle s'enveloppe dans ces niaises apparaences, et plus i'àl pueur.

D'ailleurs, cette petite fille est sans cœur à force d'être ignorante. Elle devrait quelque pitié à l'amour de ce pauvre Arnolphe..., elle se jette à la tête du premier venu qui lui parle. Tant que vous voudrez. Molière est un noête comtque, le plus grand de tous les poétes comiques, mais il n'a rien fait de naïf. Partout, même dans les plus charmantes minauderies de ses petitos fitles, le rire est caché, comme l'aspic sous les fleurs. Et moi, copendant, tômoin des pressentiments égrillards de la petite Agnès. vous ne voulez pas que le m'attriste quand le viens à reconnaître. dans cette enfant qui débite en rougissant tout l'esprit de Molière, la même petite fille que l'ui rencontrée si souvent, suspendue au bras de sa mère et se promenant sous les orangers des Tuileries? Quel changement s'est opéró dans lo destin de cette enfant? Aujourd'hui, rieuse et naïve, et le lendemain comédienne! Aujourd'hui, prenant ses ébuts sur les gazons fleuris, le jour d'après marchant à grand'peino sur le théâtre, et déchirant ses netits pieds aux clous d'un tapis peudreux!

Qu'a-t-elle fait de cette peau si blanche et si flue qu'on l'eùt prise pour la feuille transparente de la ross-thé, la moint ross des roses? La voils qui a mis di part à si poue Qu'a-t-elle fait de ses helles dipoules si bien cachées, qu'on les devinnit à peine? Elle nous les montre et tant qu'on les veut voir, comme si ops épaules ayaient déjà vinet ans!

Ce petit cri d'éseau joyeux est remplacé par une déclamation savante: ce geste d'enfant par les belles révérences. A cette heure, clle étudio même la natveté des jeunes filles. Et vous ne voulez pas que je pleure, que je nau désole, que je me lamente, quand j'essiste à ce funceso sgerifice d'une enfant? Vois en voilez pas que je métonne quand l'entends retentifiation de descèza ans na necomplis, les dissertations canigales du seigneur Arnolphe, et ces mots grossiers de la vieille langue bourgesiès que M. Paul do Kock os seu l'imprimer aujurd'hui? Vois ne voilez pas que je im indigen, quand je vous vois, vois critique, assistant do sang-froid à ce grand sacrifice: Iphigénie sacridée à la grivoliserie de votre ami Molère! Quoi done! vois n'avez pas le plus petit mot d'indignation ou de pitié! Mais, au contraire, vous batte des mains à la videime, vous la couronnez de flours, vous la parez de votre mieux. Vous étudiez avec anxiétés on gesto, son sourire, l'infleston de sa voix; pais, éterlains moments insepârés, vous vous relournez avec un murmure approbateur, et vous dittes à voir aun i: — Comme elle ressemble é son mottre, modemiscelle Mars! — Vous êtes tous des barbares, en vérific »

Ainsi pariali. Henri; ceux qui le connaissent comme je la connais, savont très-bien qu'une fois lancé, il est impossible do l'arctier. Je dois convenir que co jour-là Molère a été cruellement tradé. Notre apui, tout rempti d'admiration pour cette comédio incomparable, dissit cependant que les jeunes illies à avaient rien à y voir, qu'elles étaient cruellement déplacées dans eu drame du plaisir et de la jois où l'amour et l'espris ou étennent, ét droitement pressés, qu'il à y pius de place pour les plus simples sentiments du cœur; il d'issue sedore que la comédia de Molère, toute remptie de pères grédure; de vieillardis amoureux, de jeunes gens éveilles, de soubsettes égrillardes, de valet gogomenarle, cotte comédie où rien no manque, pas même l'entremetague et l'eserce, n'était pas faite pour y faire apparattre des enfaites fraise ti blonds.

It parls ainsi tongtemps, et o'est à poine si je pos jui représonter — que les chefs-f averve purifisant toutes chôses; — que cet art de la comédié debit un si grand art, qu'on ne positif faire de trop rares sacrifices; — que vraiment il se fisisit bien temps qu'on n'allat pas cherchen, uniquement dans la loge des portières parisiennes, les Agnés et les [phispénies; et enfin, pour dernier argument, je lui contai ce que voict :

— Il y a déjà un fort longtemps, mon cher Henri, que daus ce même rôle d'Agnès débutait une petite fille plus jeune encore que la débutante d'hier. L'Agnès en question était majere

et palo; elle avait les coudes rouges et les mains comme les coudes, la démarche embarrassée, et la voix très voilée. A neine si on la daignait regarder, si on consentait à l'entendre II y avait même des gens au parterre, des moralistes commo yous, qui disaient que c'était grand dommage de livrer cette netite fille à ces licences, à ces basards; et les coproches de pleuvoir sur le pere de cette enfant, qui était un très-mauvais poète, un tresbon comédien et qui s'appelait Monvel. Hé bien ! qu'arriva-t-il? L'enfant joua peu à peu tous les petits rôles de Molière ; peu à pen l'esprit lui vint, puis sa main blanchit, nuis son coude et le bras se remulit, puis la jambe; un jour le voile tomba de cette voix éclatante, sonore, et touchante, Aujourd'hui, cette enfant accueillie à ses débuts de ces mauvais présages, s'appelle mademoiselle Mars! Ce qui vous prouve que les chefs d'œuvre ne portent lamais malbeur à personne, et qu'une belle jeune fille n'est jamais perdue quand elle a, pour ses deux parrains, Molière et Mariyanx.

— Quoi donce dissiai Henri, allez-vous faire l'eloger de Marivaux? De celui-là aussi vous nous rebattes singulièrement les orcilles, et je n'ai jamais compris, je vous l'avoue, comment vous praivez almirer, si fort et en même temps, Molère et Marivaux, l'un si vrait et si net, l'autro si faux et si retors; cellui-ci qui rif franchement, celui-là qui ricane; Molère qui va droit son clemin, Marivaux qui ne marche que dans les sendiers déloumés, Molère qui dit tout et même plus, Marivaux qui faisse tout entendre et quelque chose encoro. Deux boumes si différents! deux comédies si diverses! Et cepeodant, par un caprice bizarre, on accouple l'un à l'autre ces deux forçast rivés à la même chaine.

Voilà donc que, pour augmenter l'embarras de cette paure enfiut, le même jour et pour ainsi dire à la même houre, et sans transition, vous la faites passer de l'Écode des l'emmes à l'Epreuse Nouvelle, de l'Agnès qui se del nd à l'Agnès qui attaque, des sentiments bourgeois aux sentiments raffinés, — de la chaiso de puille à la claise longue, du gros mot au mot à doublo sens, de l'ail au musc, de la bure à la soie! Vous lui faites jonner cette ninise comèdie dans laquelle toutes choeses sont bouleversées, où le valet devient le maitre, où le mantre doviont le valet, peudant que de leur c'ôtà Marten et sa mattresse changent également de robe, d'allure, de langage et d'amours. En trois leures, oi plas ni moins, vous voulez absolument tout le secret de téste amo, de cet esprit, de ce joune œur; et quand enfin la charmante lité a tout dit, quand vous ne lui avez éparante aucone c'quivoque, quand elle sets bien faiguée à comprendre ou pludic à deviner vus poêtes consiques, vous la rappelez. du fond du thédre, vous voulez la revoir pour l'applaudir, vous étes ivres de joie, et personne ne prend en pitté cette enfant, la voyant la proie et la victime de votre admiration!

Ainsi il parla; et moi, l'entendant parler, j'écrivais sous sa dictée; et plus d'une fois, je me dissis tout bas qu'il avait peut-être raison, mais que notre plaisir à tous, lui donnait le diment le plus formel. Cela est si dour, en effet, et si rare au théâtre, qui rocte avec beaucoup d'esprit et de grâco les vers incisits de Molière, avec beaucoup de tact et de grâco les vers incisits de Molière, avec beaucoup de tact et de goût la prose élégante de Mariavax !

### L'IMPROMPTU DE VERSAILLES. — LA TROUPE DE MOLIÈRE.

Quand Molière improvisa l'Impromtu de Versailles, il étâit arrivé au plus haut dogré sinon de sa gloire, au moins do sa faveur. Il était - après madame do La Vallière - le plus bel ornement de ces fêtes brillantes qu'admirait l'Europe entière. Récemment encore , le roi vonait d'écrire lo nom de Molière sur cetto glorieuse liste de gens de lettres et de savants, honorés des libéralités de Sa Majesté, et le poëte s'était empressé de remercier le rei, à la façon d'un poèto comique pour qui tout est sujet de comédie et même un compliment. Il avait donc imaginé d'envoyer sa muse habillée en marquis, au petit lever de Sa Maiesté. Il avait engagé sa muse à gratter à la porte du roi, à montrer de loin son chapeau, à monter sur quelque chose pour être aperque, à crier : Monsieur l'huissier ! à boucher toutes les approches et à faire son petit compliment en deux vers. Enfin, comme toutes les personnes qui avaient l'honneur d'appartenir à Sa Majesté, Molière devait nécessairement être invulnérable; or, Louis XIV avait été scandalisé des attaques de Boursault contif son poste; il uvait donc ordonné positivement à Molière de répondre, et Molière ne se sit guère prier; il était naturellement guerroyeur; il supportait difficilement la piqure des insectes : Le mépris des sots, dissit-il, est une pitule gu'on peut avoler, inats non pas sans faire la grimace.

Vons jugez de la joie de Molière occupé à écraser, un à un, sous ses deux ongles, M. Boursult et les peties êtres qui pullulainet. À l'Idéte de Bourgegne; et cela, à Versailles, dans le palais du roi, en présence du roi? — Il se mit au travail tout de suite, et il aypela à son aide tous les comédiens dont il platidat la cause: Brécourt, Lagrange, fluoroisy, et ces belles comédiennes dont on répéte encore les grâces et les anouns: mademoiselle du Parc. mademoisello de Brie, la Béjart, spirituel débris d'une besuté qui se défend encore, et surtout mademoiselle Molière, sa femne, si pleine d'adorables caprices et de charmantes bouderies, et qui avait un si grand air?

— Cest Molière lui-même qui éveille sa troupe, car en ec temps-la il était conedien, al feati directeur de conediens, il était poète, il était poète, il était poète, il était sanoureux, il était jaloux, il ainatt sa gloire commo Il ainatt sa fenne. Il arrivalt donc en toute hâte: — Téch-lehe, Mescuers, s'écriait-il (il jurait devant le roi), léte-bleu, me voulez-vous faire enrager aujourd'hui? — Ahl les étrenges animeux que les comédiens. Settence pro-verbiale que tous les directeurs de théâtre devraient faire in-serire sur la porte de lour calvince, en lettres de troit de la rectification, en lettres de troit de la rectification, en lettres de la rectification de la rectification de lettres de la rectification de la rectification de la rectification de la rectification de lettres de la rectification de la rectificatio

Le ioù avait dans cette pièca le comédia de la coulisse, cette comédia qui se passe derrière le riècau, et que Molière a découverte, comme il les a toutes découvertes. Voilà donc tous nos comédiens réanis, et naturellement pas un deux ne sait son rôle. Du Croisy violarist en être quitte pour dix pistoles; Brécourt pour riuge fons coups de fouet. (Alles donc prier aiglourd'hui un comédien de créer le rôle de Brécourt, vous verrez si sa dignité us es trouver pas offensée.) — Et que feriez-rous, et sous étiez a ma place? sécrie Molière. A quoi sa femme lui répond comme une femme frivole et qui n'y voit pas plus loin : — Mats rous, rous serce la plèce, pulgage cous l'avez faite. La belle n'aison Et las forma ajoute: — Pourquoit vous charges-rous de faire fout ceta en Auttiours? Elle en dit tant, use Molière, qui sime cette freme do tout son cœur, sécrie, en fraquent fu picel: — Taisez-rous, man femme, vous tess une bite! El la femme de répondre: —
Grand merci! monsieur mon mari! Polita ce que cest, cous un en mari! Polita ce que cest, cous un en marier polita ce que cest, cous un marie quo depuis dis-buit mois. Pour uns part, je donnerais tout. Plumpromptu de Fersuilles pour cette charmante scêne entre Molière et sa f-mine. ... une scène qui sera toujours comprise et applautic. Mais quand vous arrivez à Molière contrelisain. Beauchteau, Hauteroches, Villiers, tous les comédiens de l'Hôtel de Bourgone, pl. yavou que une noi paisir en est gâld. — de ne veux, pas que Molière, même devant Louis XIV, à plus forte raison devant moi, faste la métier d'Acidie Tousez.

La comédie roprend un peu quand arrive lo Facheux nu plus fort de la reéglition , et quand Motière donne la réplique à La-grange, qui joue un rôle de narquis ; le gasouillement de mademeidle Dupace et de mademoisello Molère et aussi une plaisameterie du meilleur goût; tant que Molère reste dans la conédió il est excellent; mais une fois dans la satire, il faut avoirer qu'il va rrop toin. Il a tort et grand tort de nommer en toutes lettres son enneni Boursault, comme il aura cort, plus faut, do meltre Taibb Cottin tout vir dans les Fenmes samantes; il no faut pas tuer les gens à coups de massae, un petit coup d'épingle, à la bonne heure; et puis si vous tuez voire homme aujourd'hni que vous restera-t-il le londemain?— Enfin il ne faut tuer, personne. Plus vous avez la main fêger et plus le public vious eff saura bon gré. La public a en horreur les personnalités, les gros mots, les offenses, les injures, les violences de tout genre.

Molière le savait mienz que personno; et, tantôt, comme è il eutronij do s'être oublié un instant, écouteò le poser los bases de la critique. Il a ri de tout son cœurt, et il à poussé le rire jusqu'à la bouffonnerie; à présent il rentre dans toute sa dignité. Il abandanon à ses ennemis ses ourrages, sa figure, ses gestes, sa parote, son ton de voix, sa figure de réciter, mais il demando en grâce qu'on lui talsse le reste! Voilà comment devait se défendre un pareil homme.

Ainsi il parle! Ces grands hommes, l'honneur de l'esprit human, reconnaissaient très-volontiers les devoirs de la critique; ils étaient, avant tont, de véritables hommes de lettres, et ils prouvaient, par leur exemple, que cette qualité d'honne de lettresest la plus grande et la plus honorable dont se puisse décuerr un galant homme. « Les flux honnétes gens sont ceux qui déguisent « leurs défauts aux autres. Les vrois honnétes gens sont ceux qui » les connaissent us raitement et les confessent » a

Cette maxime de M. de Larochefoucautt, « applique aux vrais et aux fuix hommes de lettres. Saint Evrenond, un bel esprit de cette famille dies beaux exprits, disant souvent que les gronds admirateurs étaient de soutes gons, et la Bruyère, qui se plaignait, puisque les grands aujets il étaient défenius, d'être forcé de faire la satire des auvrages de l'esprit, indique à norveille les limies de la critique « » Il ne fout pas, dielt, mottre un riche si limies de la critique » « Il ne fout pas, dielt, mottre un riche suite où il n'y en a point, c'est se gâter lo goît, c'est corronjure « an part, il fuut l'y voir, l'en firer avec grâce et d'uno manière « qui plaise et qui instruise. »

It distit aussi, et l'on croirait entendre Molière, mais un Molière plus correct et plus chitlé : « Le philosophe consume as vie à ubserver les hommes, et il use son esprit à on démaler les « viens et les ridicales. S'il donne quelque tour à ses pensées, c'est moins par une vanité d'uuteur que pour meltre une vérifie qu'il a trouvée dans tout le jour nécessaire pour faire l'impression qui doit servir à son dessein. Quelques lecteurs croient » néanoissis le payer avec usure » ils disent magistralement qu'ils » nont lu son litter, et qu'il y a de l'exprit; unasi l'eur revoice tous ces éloges qu'il n'a pas cherchés par son travail et par ses veilles; il porte plus laut ses propris; il aigt pour une fin » plus rolevée; il demande aux hommes un plus grand et un plus erra succès que les loungages et même quo les récompenses, qui est de les recuter mellours. »

Ce sont là des pages admirables et tout à fait dignes que le critique honnète homme les ait sons cesse sons les yeux. Elles l'encouragent, olles le consoient, elles lui présentont le tableau idéal d'une perfection qui rendrait la critique mêuro l'égale des closes inventées, par la raison que dit encore La Bruvéra :

« Tout l'esprit d'un auteur cousiste à bien définir et à bien « peindre. Muïse, Homère, Platon, Virgile, Horace ne sont au-« dessus des autres écrivains que par leurs expressions et par « teurs images: il faut exprimer le vrai pour écrire naturelle-« ment, fortement, délicatement. »

Il disait encore : « Amas d'épithètes, mauvaises louanges; ce sont les faits qui louent et la manière de les raconter. » Et la manière de les raconter; quelle admirable placo il laisso en fin de compte, à la critique et à l'histoire!

compte, à la critique et à l'histoire!

Dans la Critique de l'Ecode des femmes, un chef-d'œuvra de sarcasme et d'esprit : Le suis pour le bou sens, dit lloitère (il event dire qu'il lest pour ceux qui savent ce qu'ils disent), ot ne saurais souffiri les ébullitions du cerveau de nos marquis de Absacrille. Perrarga de voir de ces gens qui décident toujours et parlont hardiment de toutes choses, sans s'y comattre, qui d'ana une comédie se récrieront aux méchants endroits et ne branlerent pas à ceux qui sont bons.. Ell mon Dieu, Nesseuse, tuissex-vous; quand Dieu ne vous a pas donné la connsissance « d'une chose, - n'apprête pas à fire à ceux qui vous entendent parler, et songez qu'en ne disant mot, on croira preut-être que vous étes d'habiles gens! :

Voilà qui est, bien parler, et que celui-là entende qui a des oreilles pour entendre. Il n'est pas fâcheux, chemin faisant à travers les comédies et les drames, de renceuter des préceptes et des exemples dont la crilique, attachée à son œuvre, puisse faire son profit. — Entre l'ignorance et le défaut d'esprit, il y a encere ce danger: le trop d'esprit Il les vrai de dire que ce danger est assez rac. — et Il y en a beaucoup que le trop d'esprit « gâte, qui voient mal les choses à force de lumière, et qui « même seratea blen fâchés d'étre de l'aris des autres pour avoir « la gloire do décider. » Ces gen-là, si l'opinion publique s'exprime avant qu'ils n'aient parlé, s'écrient à l'attentat Il la veulent être les premiers dans teur opinion. — Mélez-vous aussi des critiques qui arrivent, la règle et le compos à la main, jau-geant et toisant une comédie ains qu'ils ferraient un bâtiment.

« Vous étes de plaisantes gens avec vos régles dont vous emharrassez les ignorants, et nous étourdissez tous les jours! « Il semble à vous ouir parier que les régles de l'art soient les « plus grands mystères du monde, et cependant ce ne sont que e uneluves observations aisées que le bon sens a faites sur co qui pent ôtor le plaisir que l'on prend à ces sortes de poièmeo Or, le môme bon sons qui a fait autrefois ces observations, les fait aisément tous les jours sans le secons d'Ilorane et d'Aristole. Le voudrais bien savoir si la grande règle de toutres les règles n'est pas de plaire, et si una pièce de théâtre qui u « attrapé son but, n'a pas suivi un bon chemin? Vent-on que « tout un public s'abuse sur ces sortes de choses, et que chacun en es soit bas i que du plaisir qu'il prend? »

Il ajoule (hidas' il faudrait tout citer de cette rhitorique en action) : « l'ai remarqué une chose de ces messienne-là, c'est que e ceux qui parlent le plus de-règles et qui fes savent mieux que « les nutres, font des comédies que personne ne troum belles. « Ainsi moquous-nous de cette chicane, où ils veulent assipietai le « goit du public; ne consultons dans une comédie que l'effet e qu'ello fait sur mous, laissonagens aller, de boune foi, aux « choses qui nous prennent par les entrailles, et ne cherchons e point de raisonnement pur nous empécher d'avoir du halsir, a

Pendant tout cet acte de la Critique de l'École des Frames, Molière se reillé à plaisir de ces reffléments mystérieux, comparant ces critiques, huchés sur l'art poètique, à res gournets qui trouennt une sauce excellente, voudraient examiner si clie cet home d'après les préceptes du Crisisière Pranquis. En un mot, le grand art de la comédio é est de plaire, elle pent se sou-cier du reste. Enfin, et cet cet se une critique à faire aux pédants (med ev/pa), armés de citations dans l'une et l'autre luegue (utrinsque fingue, distit (Drace):

« Ne paraissa pas si savant, de grâce; humanisea votro dis-« cours et parlez pour être entendu. » Qui voudrait avoir le secret de la critique applique à l'art du théture, es pourrait contentre d'étudier et de méditir la Critique de l'École des Fennnes; il y trouverait les mélileurs et les plus utiles préceptes de prudence, de modération, de finesse, et comme dit un den so vieux auteurs.

#### En délectant profiteras, En profitant délecteras,

Pour quitter la Critique de l'École des Femmes, et pour revenir à cette comédie heureuse, l'Impromptu de Versailles qui lui sert de pendant, nons ferons une observation qui ajouteralt certainement un assez grand intérêt à cette dernière comúlic; c'est qu'avec un pac d'attention vous y retrouverze, en gerne, no chef d'œuvre de Molière, et son chef-d'œuvre, peut-être, le Minatriope. Molière, qui déjà révait à sa comótia, avait essayé ses trois comédionnes dans les petits rôles de l'Improhpta. Mademoissille Dupace, évisies et ajalouse, c'était la prude Arsinoè; mademoiselle fuels, envisues et ajalouse, c'était la prude Arsinoè; mademoiselle fuelser, évisious et ajalouse, c'était la prude Arsinoè; mademoiselle fuelser, évisious et ajalouse, c'était la prude Arsinoè; mademoiselle fuelser, évisious et ajalouse, c'était la çunite coquette, est déjà Celimène, et le Misantrope, no le reconanissez-vous pas dans Molière?, Yous avez usus dans L'Impromput un méchant poète, un marquis ridicule, un honuue raisonable comme Philine. Et quelle merveillosse habitée de cupotite, qui allait frapper ce, grand coup du Misantrope, d'essaver en même tenses et ses comélies et son mobile!

Cortes, l'Impromptu de Versäitles a longtemps été la comédie la mieux jouée de toutes les comédies de Molière. Cette fois les comédiens se représentaient oux-mémes; Molière leur a vite conserys leurs noms, leurs habits, leurs visages; ils étaient jeunes et beux alors; ils marchianiet à la suite de ca grand homne, l'honneur du thétire. La ville et la our avaient les yeux fixés sur eux; ils vivalent avec Molière, ils réulent avec lui ses consélies; ils étaient les instruments immédiats ée cet institugel génie; chaque jour leur amenait un nouveau chef-il'couvre, une plaisanterin nouvelle, un personage nouveau. Déji il préparait de Misantrope, il révait de Tartefe et don Juan se préparait à tourner dans ce ocret vicieux, où il est enfermé.

Jamais comédiens plus heureux et plus illustres n'occupérent un thétère. L'eux mêmes lis distient, dans ce mondé a part, uno passion nouvelle, quelque chose d'inconnu dont on s'upprochalt avec un plaisir mélé d'un certain effroi. Ces comédienns étaient recherchés par les plus grands seigneurs; ces comédienns étaient bélles et galantes, on les aimait pour leur beauté, pour leur esprit, pour leur anancs; il y avait de ces femmes qui ensaint pour leur ananch, facine ou M. de Sévigné; il y en avait une qui portait le nomé de Nolter !

On les voulait voir, on les voulait entendre, on les voulait àimer. Autour de ces heureux parvenus de la poésie, se faisait toute la comédie de leur temps. On venait leur apporter, des plus beaux solons, toutes sorties do petils ridicules finis éclos, dont ces messieurs et surtou ces dames isissient beur profit immédia. A leur ruelle se récitait toute la chronique de la cour. Billes-mêmes elles étaient comme autunt de chroniques visantes et moquouses qu'on appliandissait avec transport. Il n'y avait pas jusqu'à cette position exceptionnelle d'excomunuiés, dans ce temps de terreur religienso, qui no tournat au profit de ces messieurs et de ces dames.

Grâco à cette excommunication permanente, on leur pardonmait de bon come leur esprit, leur grâce, leur bacult, leur succès. Le moyen d'êtro jaloux de pauvres diables qui no seraioni pas outerrés en terre sainte, et qui devaien brûler inévitablement et sans rémission dans le feu éternel? Bufin était îme postion unique, admirable, enviée et loute nouvelle, qui ne devait durer qu'autant que dinerait la troupe de Molicre. Jis enfondu demander, plusieurs fois, à quoi ressemblait le salon de Célimène? Ets! bou Dieu! le salon de Célimène, plus rempii d'hommes que de femmes, de poitts marquis que de grands seigneurs, de femmes sur le retour que de jeunes femmes, de contesses que de bourgeoises, c'est le salon de mademoisalle Molière, situé commo it etat entre Purie et Versailles, sur les limites de durx mendes qui venitent à elle; elle n'appartenait qu'a demi à ce monde-ci, elle n'appartenait qu'à métid. è ce monde-là.

Elle était ainsi la femmo déclassée, et l'on dirait que Pascal lui-même a voulu tracer le portrait de cette creature malheureuse: « Le peu de temps qui lui reste l'incommode si fort et l'em-« barrasse si étrangement, qu'elle n'essaye qu'à le perdre : ce lui « est une peine insupportable de vivre avec soi et de penser à soi ; « ainsi, tout son soin est de s'oublier soi-même et de laisser cou-« ler ce temps, si précieux et si court, sans réflexion, en s'occu-« pant de choses qui l'empéchent d'y penser, C'est l'origine do « toutes les occupations tumultuaires des hommes et de tout co a qu'on appelle divertissement ou passe-temps, dans lesquels « on n'a, en effet, pour but, que d'éviter, en perdant cette partio « de la vie, l'amertume qui accompagne l'attention que l'on ferait « de soi-mênie. - Pauvre âme qui ne trouve rien en elle qui la « contente, qui n'y voit rien qui ne l'afflige, quand ello y pense, a il suffit, pour la rendre misérable, de l'obliger de se voir et a d'élec avec sui a

# CHAPITRE IV

Dans cette suite d'études sur Molière, ou dont Molière est le prétexté, je trouve, à cinq ans, à dix ans, à quinze ans de distance l'un de l'autre, trois chapitres à propos de Don Juan; c'est en vain que je me danne à mai-même d'excellentes et irrésistibles raisons pour ne pas publier, tout à la fois, ces trois chapitres, il s'élève dans mon esprit et dans ma passion littéraire plusieurs bons motifs qui me poussent à reproduire, en leur ensemble, ces trois chapitres, écrits à des époques si diverses, et parmi des événements si différents. Le premier de ces Don Juan paret. aux premiers jours de la révolution de juillet, à l'aurore, aux premières esnérances d'un règne heureux, et déià l'ou neut voir, dans ces nages, une profonde sécurité de toutes choses! On y voit un homme content de la liberté conquise, oublieux de tout ce qui n'est pas l'art qu'il exerce, entièrement dégagé de toute espèce d'ambition, qui étudie à loisir, et qui écrit, en pleine liberté d'allure, les choses qui lui plaisent le plus,

Ceci est le vrai ton de la critique aux beures favorables. Non pas quo le public, tout de suite après la révolution de juitett, soit revenu complément à la critique régulière, mais enfin s'il ne l'aime pas encore, elle ne lui est pas tout à fait insupportable, et l'oa commence à comprendre, pour peu que les événements le permettent, que les lecteurs se rencontreront bientôt qui ne de-

manderont has mieux que d'oublier, en ces oisives et curieuses recherches, l'oubli de l'agitation de la rue, et des colères du carrefour.

La seconde étude, à propos du Don Juan de Molière, fut publiée au plus beau moment de la révolution de juillet, quand toutes les conjonctions heureuses semblaient promettre à cette patornelle et puissante monarchie un grand avenir, incessamment melé de jeunesse, de beauté, de gloire et de liberte. En ces moments choisis, la critique se sait écontée aussi bien que la poésie ; ollo prend toutes ses aises; elle se rappelle avec une généreuse ardeur, le précepte des maîtres :

« Les hommes ', en se communiquant leurs idées, cherchent « aussi à se communiquer leurs passions. C'est par l'éloquence « qu'ils y parviennent. Faite pour parler au sentiment, comme la a logique et la grammaire partent à l'esprit, elle impose sitence à « la raison mêmo, - Les hommes sont le premier livre que l'écri-« vain doive étudier pour réussir, après quoi il étudiera les grands « modèles! » Ainsi, sovez d'abord éloquent, et vous serez bien près d'être ensuito un bon juge. « Il y a dans l'art un point de « perfection commo de beauté et de maturité dans la nature. Celni « qui le sent et qui l'aime, a le goût parfait; celui qui ne le sent « pas et qui aime en decà et au delà, a le goût défectueux, » C'est du La Bruyère, aux meilleurs passages. Il a donné des règles excellentes de l'art d'écrire.

Nous avions le temps d'étudier les maîtres aux premiers iours du roi Louis-Philippe, et nous avions un grand intérêt à mettre en pratique ces utiles préceptes : « Écrivez pour être entendu : tachez d'écrire de belles choses! Que votre diction soit pure, et cherchez avec soin, par de très belles paroles, les pensées nobles, vives, solides et remplies d'un beau sens! » - Même on se permottait, en ce temps-là, assez souvent, lo style précieux, et les maîtres l'excusaiont en disant : « Si l'on affecte une finesse de tour et sonvent une trop grande délicatesse, ce n'est que par la bonne opinion que l'on a de ses lecteurs, » Nous avions donc une excellonte opinion de nos tecteurs, et c'est pourquoi nous leur portions un grand respect, recherchant, avant tout, l'ornement, la pa-

<sup>1</sup> D'Atembert, Bréface de l'Entrelopédie. m.

rure et la grâce du discuris. — A quoi bon, dira-t-on, et n'est-ce pas l'une peine bien placée, derire avec tant de 200 et lant d'ardeur une feuille éphémère, une chose qui dure à pêtien une heure et qu'emporte le vant dus oir? Mon Dieu, vous feriers votre tâche d'une façon plas alerte et plus simple, que pout-t-re elle on roudrait mieux; vous y agapenies une vie à coup pair plus leuveuse, et ves lecteurs y agaperien un ne levier pelus faire. Est ce que j'ai besoin, moi qui vous parle, à mon réveil, de rencontrer des ibenu style? Au contraire, il me semble que plus vous serze simple et uni comme bonjour, jusunt avec moi des événements, des accidents et des options de la veille, et plus je trouveri que vous étes un écrivain à ma portée, un narrateur bonhomme, un critime attaché au fait forrécial.

Quoi de plas? La chose est bonne, ou alle no vaut rien; alloc à la pièce nouvelle, ou bien n'y allez pas. Voilà tont ce qu'en cous demande, et non pas des dissertations et de la rhétorique à perdre halciene. Enfan, a ji e veux lire un livre, il mo semble que je n'en monque pas la Coe e moment de la journée, en ne vous démande qu'un journal, c'esc-à-dire une page écrite en courant, su courant de la plume, en dehors de toute ambition littéraire; où en voulez-vous venir, avec tout votre style? à prouver que vous des un écrivain? Eth bien! faites vos preuves dans un livre, en vous lira si on a le temps.

Voila ce qu'ils disent tous, ou presque tous. Ils se débattent contre une force dont lis nes rendent pas compte, ils se refusent à un plaisir qui leur devient volonders une fatigue; ils sont hon-teux, au fond de l'âme, de se sevoir si peu dignes de tant de soins et d'être servis, micur qu'ils ne mérinet, par ces plumes vaillantes, animées à bien faire, ennemies des barbarismes, jalouses de la forme, en pleine abondance, en pleine fenergle, actives à ce point que du jour su lendemain elles ont abordé les questions les plus ardues; correctes à ce point qu'il serait difficile de rencontrer, dans ce va-et-vient universel de la laugue pratique, officielle, in-telligente, une faute aux règles les plus difficiles de la grammaire la plus severe.

Allez, allez toujours dans cette voie, écrivains mes frères, qui étes l'exemple et l'honneur du journal français, une des gloires de l'Europe moderne; allez dans egue voie; on y rencontre, il est vrai, tontes sortes d'intelligences médiocres, toutes sortes de lecteurs imbéciles, et des ignorants, et des niais, et des frivoles, et des beaux esprits de café, et des idiots qui rourent après l'avonture, agrès le hasard, empêtrés dans les fêtes sanglautes de la cour d'assises, dans les événements de la ruc, ou dans les émotions du carrefour. Pour ceux-là, certes, ce strait une duperio assez grande de leur prodigunt les grâces du style : et le tribun qui attaque, et le rhéteur qui s'abandonne à sa violence éloquente, et l'esprit calme en ses raisonnements irrésistibles, et l'ironie aux pieds légers, et la colère en ses déclamations furibondes, et la satire à l'accont aigu, et le pamphlet. - ce capharnaum de toutes les bonnes et do toutes les mauvaises puissances de la parole; et la phrase élégante, incisive, indiquant d'un trait la malice ingénieuse, accorte, aveilante; ou bien, d'un trait vif et acéré, immolant sans pitié la renommée honteuse de ce bandit, la gloire asurpée de ce voleur.... autant de grâces, autant de violences, autant de tonnerres et d'éclairs qui échangent à la vue obtuse, à l'oreille fermée, à l'osprit bouché, à la tête inintelligente, au tecteur ébloui de ces vives et sondaines lumieres pour tesquelles it n'est pas fait.

Mes annis, laissez-les dire et se plaindre, ces braves gens qui se plaignent que la mariée est trop belle, et que le journal est trop bien écrit. Laissez les dire, ce n'est pas pour eux que vous écrivez. Vous écrivez pour un lecteur d'élite, actif, intelfigent, dévoué; votre lecteur aime, avant tout, l'elégance et la correction, tout comme il aimo à son lever, le bain frais et le linee. blanc. Il se plait au beau fangage, à la périodo savante, à la recherche, à l'ornement, et il n'est jamais plus heureux et plus fier que s'il rencontre un grand orateur, à la place même où il ne cherchait qu'un journaliste. Vous rappelez-vous, pour ne citer que les morts, l'éloquence et la conviction de ce grand Armand Carrel, lorsqu'il s'en va, la plume à la main, comme il tiendrait une épée, amoutant ces orgueils, ces vanités, ces colères impuissantes, et tout semblable au sanglier (dans celte chasse rucontée par Virgile) qui, tout couvert de flèches acérées, tient tête aux chasseurs et les fait pâlir? On cet autre qui est mort aussi, cette plume imprudente et implacable, quand, au dernier moment, elle se mettait à courir sur ces feuilles remolies d'orages et d'émentes

qu'elle soulevait de son bec rapide, è la façon de l'Eurus déchaine sur les sables de l'Océan? Etaleut-ce là doux miracles de vea-geance fingliosable, d'ironio inipacable, des copos de messure de la vieillesse et la gloire de cette monarchie à son penciant, gémissait d'un rale piàniti? Plumes terribles, semblables aux balistes et eux cataguiles du moyen âga, on les peut hair pour le mal qu'elles ont fait, on les doit admirer pour leur habileté, pour lour chie et leur fureur.

On a dit d'Homère que, dans son poëme, « il faisait autant de dien des hommes qui étaient un siége de Troie", et qu'en revonche il foisait à prime des hommes, de tous les dieux d'un Olympe créé por lui. »— Ces écrivains dont je parle, ils faisaient de nos fluis greads hommes une profe; il si faisaient de nos dieux une ironie; ils boulevorsaient toutes choses, du haut de cette tribune éclatonte, dievée à leur génie. A les caltendre, et Dieu sait si ele tàint attentire à ces éloqueaces du flui qui monte et du temps qui s'en vo, — la France était en doute, et en grand trevail; elle ne savail, blus où étaient sos hommes, où étaient ses éloux.

Ce grand art de la parolo improvisée est devenu, pour nos voisins, un juste sujet d'envio et d'étonnement. Certes, si l'on vent comparer cette feuille énorme : le Times, la boussole d'Angleterre et du peuple angleis, le Leviathan de chaque jour, qui a pour esclaves la vapeur et le fil électrique, d'un bout du monde à l'autre, le journal français no fera pas une grando figure ; il sera dévoré per ce feuillet géant, tout chargé des affaires publiques et privées d'un si grand peuple; oui, mais si vous tenez compte au jnurnal anglais, au journal français du style et de l'esprit qui s'y dépensent chaque jour, aussitôt le plateau de la balance emporte, du côté français, cet amas énorme, incrovable et sans mesure d'événements, de découvertes, d'entreprises, de conquêtes, de mines d'or et d'orgent, de voyages loinlains, de terres inconnues, de banques et d'armées, de prédications et de menaces, de cultures et d'arsenaux, d'orateurs populaires, de courtisans, de chambellans, de soldats, de mendiants, de dames d'honneur!

Le Times, c'est la montagne en travait; elle mugit, elle rugit, elle se démène, elle n'accouche guère, pendent que le journal fran-

<sup>1</sup> Longin, en son Traité du sublime.

çais va droit son chemin et tient lo monde attentif, grâce à l'art d'écrire, qui est assi répondu à Paris que la musique à Milan, la satuaire à Carrace, les eaux des fontaines à Bonne, la neige a Moscou, fa firmée à Manclester, le fracas des marteaux à Saint-Etienne, la peintare un Louvre, le bruit sux écoles, la gaiété chec les jeunes, l'avarice au vieillard, la douce odeur des roses naissantes dans les pariens Bouris de l'Étô!

C'est l'argent, c'est l'ambition, c'est la lutte ardente de la politique des tribunes ennemies, c'est le commerce et ses armées orgientos, e'est le fint do l'Océan, e'est la mouvement des colonies, co sout, à channe instant, les variations et les révolutions de la fortune insolente qui donnent le mouvement, la vie et la force an journal anglais. - Chez nous, tout simplement, c'est la forme et c'est l'esprit, mêlé de courage et de probité, qui font vivre un journal! Le public qui sait lire et qui aime les choses bien faites. s'inquiète assez peu de l'opinion que professe un journal, il s'inquiète, avant tout, du talent qu'ou y déploie ; il prend son plaisir aux saines paroles, aux passages éloquents, aux gaietés, aux colères, à l'accent de l'écrivain : ainsi le journal est bien plus, chez nous le besoin des esprits que l'intermédiaire obligé de toutes sortes d'affaires dont Paris s'inquièto assez peu, et dont la province ne s'inquiete pas le moins du monde, « Chaque siecle, dit Fontenelle, a pour pinsi dire, un certain ton d'esprit, a C'est justement ce ton d'esprit auguel s'est monté le journal français qui fera juger, plus turd, des lumières du xixe siècle; son œuvre accomplie, il devra s'estimer hien haut, notre siècle, s'il peut so rendre à lui-même cette justice d'avoir uni l'exactitude à la vivaeité de l'esprit, l'étendue à la finesse, l'élégance à la conviction.

Out, l'intelligence est une belle chose; on no sait pas de illo finit, on ne sait pas où elle commence. M. Arrould d'entendait rien, di-tou, à la métaphysique du Père Mallebranche, et pourtant le Père Mallebranche était facilement compris par ses plus noïfs auditeurs. — Une des peines la l'esprit, é est l'inaction, é est la latte qu'il faut souteuir contre les intelligences médiceres.

Une des fêtes de l'esprit, c'est d'aller, de venir, d'être écouté, d'être obéi, applandi, d'être débattu, c'est d'appendre et de sayoir, et de montrer ce nu'on sait.

L'esprit aime à changer d'objet et d'action. - à agiter des idées,

à faire mettre, à mettre au jour les choses ignorées; il aime la la vérich, i loine l'erreur; le message ne lui déplit pas toujours. — L'esprit est roi, il est lo maitre, il est maître absolu, il appelle la contradiction, il exèrer l'esclavage, il se plat à frôler les divers écoulsies où tombe, en s'agient, la raison homaine, il recherche aver rage tout ce qui brille, et tout ce qui chante, et tout ce qui se voit au lois; il est foud couleurs, fou de l'unière et de frocas; le demi-jour lui sied à merveille; il ne hait pas le crépus-cule, si la nuit lest profond, el savar uirer parti des thoébres!

Sachez cependant parter son langage à chaenn de ces espriis dont se compose l'esprit inviresel. Soyez brillant avec les espriis brillants; soyez sobro avec les espries bornés; avez soin de vétir coavenablement la vérité en peu nue; aimez à dégager la beauté des voiles qui la génent. — Un grand esprit a le défaut suprême de ne voir que l'ensemble et de négliger les détails; un petit esprit a cette grande qualité d'embrasser une quantité d'objets carieux, utiles, hous à étudier, bons à savoir; l'esprit onjoué, grâce à sa bonne humeur, fait passer bien des choess d'une rude et cruelle digestion. C'est même une des premières recommandations que fait Horace en son Art poétique, d'être ploin de réserve et de délicatese dans l'emploi des mots :

## In verbis ettam tenuis cautusque serendis :

Un bon et utile conseil, qui devrait être écrit, en lettres d'or, au frontispice du journal libre! — Enfin, pas un mottel, pas même Voltaire, n'est jamais en partage, à lui seul, tous les genres d'esprit; c'est l'esprit qu'on à pas qui gâte colni qu'on a. Donc, contentez-vous d'être un homme de l'esprit que vous avez, si vous étes un des heureux et des privilégiés de ce bas monde, et sachaz vous en servir habiltement, honnétement. C'est la grâce que je vous sombate et à moi suss!

Nous voilà, j'imagine, assez loin de *Don Juan*, revenous-y tout de seite, et sans autre détour. Car pendant que nous apprenions notre hamble mélier, al fombre féconde et libre de ces dix huit ass de prespérité, sous le règne bienveillant de meilleur de tous les rois, la révolution de 4818, qui faisait sourdement son chemis, éclatit parellie à l'artifice auquel on a mis le fee, la veille, et qui souve

an fond de la mine, emportant, avec tontes sortes de malheureux, le rocher qui la recouve. — Eh bien 1 mêmo après la trista révolution, le feuilleton s'occupait des grandes machines de la posici et des beaux arts! — Et tout de suite le feuilleton se rapproche de cette dissertation entre le pouvre et le riche, aussi vieille quo le monde, et qui ne finira qu'avec lui :

- « Car en ceste vie terrestre
- « Mieux vaut mourir que povre estre,
- « Et ceulx qui povre» apperront « Leurs propres frères les haïront. »

C'est un quatrain du Roman de la Rose, une complainte écrito sous le règne de Philippe le Bel! Ceci dit. (il fallait le dire!) voici mes trois Don Juan.

or any (or minute to anony rotes men tous poor swan

#### LE DON JUAN EN VERS. - THOMAS CORNEILLE.

Le Théâtre-Français jouait co ce temos-là, le Festin de Pierre. dont la belle prose a été très-agréablement traduite en vers par Thomas Corneille. C'était cependant une entreprise digne du respect que nous portons à Molière, de remplacer les vers de Thomas Corneille par la prose de Molière, qui devait ainsi rentrer dans tous ses droits; mais la mémoire des comédiens, ce singulier mécanisme que les plus habiles physiologistes n'ont pu expliquer, fut longue à se prêter à cette révolution. On peut dire qu'il n'v a nour les comédiens de ce monde, qu'une seule et même facou de retenir dans leur mémoire, la prose ou le vers. Ce que le premier a déclainé, une fois, les autres le déclameront jusqu'à la consommation des siècles; c'est l'histoire des moutons de l'anurge appliquée au vers et à la prose. Comme depuis tantôt cent cinquante ans la Comédie Française s'était mise à rimer le dialogue du Festin de Pierre, on pouvait penser que ces rimes étaient ineffaçables. Plus elles vieillissent et plus elles font tache dans ces mémoires obstinées. Un Comédien Français eût appris plus facilement dix mille vers du premier venu, que le Festin de Pierre, tel que l'écrivit Molière,

En effet, malgré les plus toyaux efforts, toujours reparaissait sous cette prose élégarite et souple, le vers efflanqué de Thomas Corneille. Si bien qu'il résultait de ces tentatives mal combinées la plus singulière cacophonie: l'un disait vers, l'autre disait prose, et cétait à ne plus s'entendre. Vollà comment l'habitude et la routine seront presque toujours plus fortes que les meilleures intentions. Thomas Corneille avait dépint sur Molière. A ces couses, en attendant que rovint l'heure de revoir entin l'œuvre primitive, il faliait se contenter (et l'on s'en contentait) du Festin de Perre en vers.

L'histoire de cetto comédie est singulière. Les camarades de Molière, qui étaient aussi ses associés, avaitent demandé à lour maître une comédie qui sortit enfiu de ses admirables peintures du cœur lemmin, qui reposit quedque peu l'attention fatigaté du public, qui fil l'hondée, non pass ur les passions du cœur de l'homme, mais tout aimplement sur le mervellieux, sur l'impossible. Cas messieurs avaient miene trouvé, dans un thétiro voisil la héros de la comédie qu'ils désiraient pour leur théturé, et ce héros était une statue do pierre, ou de l'ierre ! La statue devait agire timarcher; elle devait se montrer entourée de tous les accessoires terribles de la puissance inferranle. Tel était le programme que son thétire avait donné à Molière. On le traitait, chez lui, à peu près comme le thétire de la Porte-Sain-Charfuit ruitait es auteurs dramatiques, quand il leur commande un drame pour les lions de Van Amburch.

Mêmo, à co sujet, Jai retrouvé une lettre piquante de l'amie de Molère, mademoissele de Brie, sa fidèle consillere, celle qui venait en dernier ressort, après la vieille Laforest. J'ai toujours aind mademoisselle de Brie, ella e été bonne, floèble et dévonée à cet illustre génie, dont elle comprenuit toute la portée. Aussi le nom de molémoisselle de Brie ne mourra pas, olle partagera quelque pen l'immortalité de cet homme dont elle faint le courage et la consolution. Mademoisselle de Brie et a vieille Laforest, voille les deux amies de Molères, et ses deux véritables gardée du corps, aussi sont-elles inséparables dans sa vie, et qui veut faire un portratt complète de Môlère, et, doût représenter entre sa servante et son amie. L'uno lui a prété son gros rire, son bon sens, son admination naîve, son dévouement de toutes les heures; l'autre l'a calmé, elle l'a consolé, elle n essayé sa larmés, elle a raissuré, tant qu'elle a put, co pauvre cours ri

fucile à troubler. Puisque vous vouliez absolument deux femmes pour accompagner la statue de bronze de Molière, prenez donc ces deux-là et vous ferez justice: — en même temps vous aurez un charment contraste : la vieille servante et l'élégante comédienne ; co gros rire et ce fin sourire, ces deux bonnes mains, et ces deux mains si fines : ce tablier et ces dentelles : vous aurez, en un mot. un monument qui aura quelque bon sens, ce qui est bien rare dans tous les monuments de l'univers.

Voici cenendant cette lettre que mademoiselle de Brie écrivait

probablement à une amie, dont elle ne dit pas le nom ; « Je yous ai raconté que la troupe était très abandonnée et ne a gagnait pas d'argent depuis longtemps; que le parterre n'ap-« plaudissait plus que Scaramouche, et qu'enfin, sur les représena tations de mademoiselle du Parc et de mademoiselle Molière. « celui-ci avait promis d'écrire une comédie sur le natron d'une « pièce espagnole qu'on lui a racontée, Hier donc, 16 janvier « (1665), Molière, la troupe étant réunie, nous a lu cette comédie « intitulée le Festin de Pierre. Dans mon petit entendement, la « pièce est belle. Le rôle principal, don Juan, est un grand coureur « de filles et de fommes, et pourtant, en dépit de ces scéléralesses « coupables, on l'aime, quoi qu'on en ait. Il s'en faut que le reste « de la troupe soit de mon avis. Elle a trouvé que Molière n'y « avait pas mis assez du sien, et qu'il s'était peu servi de la sta-« tue que l'on ne voit que deux ou trois fois, et laquelle prononce « à peine quolques paroles. Du Croisy, qui comptait avoir le rôle « de la statue, et qui était tout fait pour ce rôle, n'en a plus voulu. « et il s'est trouvé heureux de jouer un notit rôlo de marchand. « Les Comédiens voulaient mettre un char de feu et des diables « dans la pièce, mais Molière a déclaré qu'on ne la jouerait plu-« tôt pas. Je vous écris ceci étant bien triste, car j'ai peur que « toutes les beautés de cet ouvrage ne disparaissent sous tant de « mauvais vouloir. C'est Lagrange qui remplit le rôle de don « Juan ; madame Béjard joue le rôle d'Elvire ; Armande, sa fille, « joue un rôle do paysanne, et moi aussi. Molière s'est réservé « le rôle de Seanarelle, qui est des plus plaisants. Dieu veuille « que ce mois-ci finisse mieux qu'il a commencé! »

Il est fâcheux que ce procès-verbal de la première lecture du Festin de Pierre ne soit pas plus complet. Véritablement je

п.

me figure Molière, poussé à bout par sa troupe avide, et se mottant à l'euvre tout exprès pour faire une pière où l'inidéré l'emporte sur tent le reste. Cette idée d'une statue qui parie et qui marche lui a paru en effet bien digne d'être exploitée, mais à peine s'est-il mis à l'œuvre, que déjà il a embrassé, d'un coup d'est, l'étendue et la magnificence do son snjet. Cette fois, tous les roles sont changés dans la vie humaine. Les femmes, jusqu'à présont souveraines maitresses, ne vont plus être que les treshumbles seclaves de l'amour. On les a si longetierpes abordées le cœur troublé, le chapeau bas! Voici Don Juan qui les prend par la main et qui les mêne où il veut, sur à les planter là, au milieu du chemin, à la merci du premier qui passo. Don Juan, c'est le grand seigeure manorie. Tous les liens du devoir, de l'autorité, de l'ordre, il les a brisés en se jouant. Il a commencé ar renier son store et sa mêre. Il finire nar renier son breu.

Je suis bien étonné que Molière, pendant que son béros était en traiu d'impiétés de tout genre, ne lui ait pas fait insulter la majesté royale elle-même. Mais le poète n'aura pas osé en tapt faire. En ce temps-tà on crovait déjà que toutes les impiétés étaient possibles, excepté celle-là. Souvenez-vous que Bossuet lui-mêmo, en pleine chaire et faisant l'oraison funèbre de Henriette d'Angleterre, n'a pas osé proponcer le nom de Cromwell! Douc, moins cela. Don Juan ose tout. Il rit tout haut et de toutes choses : de la vertu des bommes, de la pudeur des femmes, de l'honneur des maris, de la chasteté des religieuses; il profane le couvent, il souille l'autel, it insulte les morts dans leur tombeau ; il promène son libertinage dans les bois, dans les villes, sur le bord des fleuves, fatigué quelquefois, jamais assouvi. C'est le diable! c'est mieux que le diable; il est cent fois plus dangereux : il a en partage l'esprit, la grâce, la repartie, le courage, l'épée, la main blanche, l'ironie, la générosité, le sang-froid uni à la passion. Pourvu qu'il souille en son chemin toutes les femmes, pourvu qu'il effeuille teutes les roses, il sera, tant que vous le voudrez, un bou gentilhomme, et tout prèt à se faire tuer pour un mot dit de travers

Cet homme, sensualiste comme un italieu, amoureux comme un Espagnol, est tour à tour, et selon la position présente, un poète, un soldat, un philosophe, un paysan, un bretteur, up dévot, un médecin, un esprit fort, un hypocrite ; il no devient un hypocrite qu'à la fin du drame, et quand il faut absolument pousser jusqu'au bout, par cet exemple, la perversité humainu.

Certes Molière a dù frémir quand, une fois évoqué, il aura vu se dresser devant lui ce fautônie, et si peu semblable a ces innocents petits seigneurs qui posaicut devant le poète pour amuser Louis XIV! Cette fois, le vice l'emportait sur le ridicule, le vice était poussé jusqu'à l'horrible. Il v avait dans ce rire des grincements de dents, des douleurs infinies, les larmes des filles pleurant sur le soin de leur mere... ce que la fille de Jephté pleurait sur la montagne : le déshonneur des vieillards, le désespoir des amants. Il y avait toute une société éperdue qui appelait vainement les lois à son aide; il v avait tous les délires des sens. de la tête et du cœur. Qui, quelque chose de pareil s'agitait et se démenait, au fond de cet abime intitulé : Tartufe, et l'on ent vu les mêmes Larves, les mêmes Lamies, et les mêmes Lémures dans cette comédie commencée en riant, pour complaire à des comédiens, pour amuser quolque peu les badauds de Paris en leur montrant une statue qui boit, qui mange, qui marche et qui parle comme un bourgeois en colère; eul. l'en suis sûr, quand Don Juan parut devant Molièro au milieu do cette odeur de muse et de soufre, et quand il dit au poëte, de sa voix stridente :

- Me voila, que me veux-lu? Molière eut bieu peurl

Mais une fois lancé dans une œuve, il n'élait pas homme à reculer. Surpris pour ainsi dire d'improviste, per l'évocation de con Don Joun, d'encoutrant un vrai démon, à la place de quelque méhant petit narquis de l'Œil-de-Bear, le graud posée ne dit pas au démon? — « Ya-l'en je n'ai que faire de tol ! Rentre dans l'ablime d'où je t'àl maladroitement évoqué! Ma conjuration se sera mal faite; j'aurai pris une parcele pour une autre, j'aurai tracé non cercle de gauclies de droite, au lieu de le tracer de droite à gauche. Va-l'en, encore une fois, tu me fais peur. le suis à hout de ma tâche contre des monstres. Il y a un an, à peine, qu'à cette même beure de la natit, et sous la même constollation funeste, j'ai évoqué un monstre pier que toi, un abominable demon venu du fond de l'ablime, te démon de l'hyporrisie, et je l'ai terrassé, et je l'ai maintenu dans unon cercle de feu! Mais à cette heure, je ne voux pas de toi, tu me fais peur, tu as trop de vices sérioux pour vaux pas de toi, tu me fais peur, tu as trop de vices sérioux peur vaux pas de toi, tu me fais peur tu as trop de vices sérioux peur vaux pas de vices sérioux. à ta sinte; il y a dans ton regard quelque chose de funesto; tu es trop méchant pour que de toi, l'on rie, et tu es trop damné pour qu'on te sauve; malbuereux qui a dépassé même le doute, en ton esprit perverti; malbuereus victime de tes désirs impuissants l Vat-fen l'av-len pavure diable mal venna un monde, borrible avorton dont je ne sais que faire. — Va-l'en, Don Juan, frère cadet de Tartufe. C'est bien assez d'avoir mis au mondo Tartufe ton frère, l'an passél >

Sans nul doute, ainsi aurait pu dire Molière à ce nouveau héros qui le narquait. Sans nul doute, il aurait pu le renvoyer dans le domaine nébuleux des êtres impossibles. Mais encore une fois, plus la difficulté était grande pour Molière, et plus il y devait tenir. Plus ce Don Juan était un être împossible, et plus il devenait digne de cette adoption du poête. Tartufe ne pouvait pas avoir un plus digne auxiliaire. A ce comple, les deux années, l'an 1664, l'année de Tartufe, et l'an 1665, l'année du Festin de Pierre, me paraissent deux années d'une latte terrible, d'un travail acharné, d'une audace acomplie; pour supporter ainsi toutes ces inventions accumulées, il faliait être bien fort.

Mais cependant le poète se met à l'œuvre. Il léche son démon dans le monde fepouvanié, et son démon faché il lui laisse la briès aux le cou. Cà même homme qui a écrit le Misantrope ; qui vous n montré les plus beaux esprits et les plus grands seigneurs de Versailles, teaus en respect par une coquette mommée Célimène, mainteant it va vous montrer un libertin, dans la double acception du mot, abusant sans pitié et sans respect de toutes les fermes qu'il rencontre, quelle que soit leur condition. Dame, demoiselle, hourgeoise, passane, il ne touve reine de trop chaud ou de trap froid pour lui. Ce terrible vagabondage ne s'arrête qu'à l'abine. L'homme en question n'a peur de rien et de prosane. Il insulte méme son père dans un temps ou rien n'égale la poissance paternelle. Voils pour le libertinage dès sense. Quant au libertinage de l'esprit, ce Don Juan est le plus grand scélérat que la terre ait jamsis porté.

« Un enragé, un chien , un diable, un Turc, un bérétique, qui « ne croit ni ciel, ni saint , ni Dieu ; un loup-garou, qui passo « cette vie en véritable bête brute; un pourceau d'Épicure, un vrai

- « Sardanapale, qui ferme l'oreille à toutes les remontrances chré-
- « tiennes qu'on lui peut faire. »

Molière n'a dissimulé aucun des mauvais penchants de cette nature indomptable. Bossuet, lui-même, n'a pas de plus vives peintures, quand il s'écrie:

- « Ne me dites rien des libertins; je les connais; tous les jours
- « je les entends discourir, et je ne remarque dans tous leurs dis-« cours qu'une fausse capacité, ou, pour parler franchement, une
- « cours qu'une fausse capacité, ou, pour parler franchement, une « vanité toute pure : et pour fond, des passions indomptables,
- « qui, de peur d'être réprimées par une trop grande autorité,
- « attaquent l'autorité de la loi de Dieu, que, par une erreur na « turelle à l'esprit humain, ils croient avoir renversé à force de
- « surene a resprit numain, ils croient avoir renversé à fo « le désirer. »

Don Juan n'a jamais dé mieux représenté que dans ces paroles; il est bien dans le nombre de ces impies qui blasphément eq qu'ils eignorent, qui se corrompent dans ce qu'ils sepert. Gens long-temps redoutés et redoutables, dont le poite comique a fait sa pâture tout autant que l'orateur chrétien dans sa chaire, et qui ont cependant fini par être discrédités, comme tout lo reste, par la raison que dit encore Bossuet « que les libertins et les esprise « forts passervont, parce qu'un jour viendra où tout sera tenu dans « l'indifférence, excepté les affises et les plaisirs et les plaisirs

Remarquez cependant, une fois que son héros est làché dans co monde trop étroit pour ses vastes désirs, comment s'y prend Molière pour le suivre, afin que ce baodit ne cause pas trop de ravages; comment il muselle cette bête fluve; comment ofini il parvient à faire une comédie vériable, de la biographie ardente de ce fatal Don Juan. C'est que, pour suivre jusqu'à la fin ce héros vagabond, Molière a pris tout simplement la plus ducce, la plus allante et la plus capricieuse des montures. Il s'est mis à cheval sur cet danc immortel que montait Sancho l'ança de son vivant; heuroux des qui porte dans sa bezaco cent lois plus de philesphie qu'Aristote n'en puraît dans sa tête. Le Sgnarelle du Don Jann, qu'est l'autre chosq quo le Sancho du Don Quichotte?

C'est le même hon sens, lo même naturel, la même sagacité cachée sous l'enveloppe grossière; c'est la même patience surtout. Ils procèdent l'un et l'autre, Sanche et Sganarelle, par les mêmes

ruses, par leu mêmes mêtaphores insidiouses, par la mêma anvie de rester dans le vrai, pendant que leur maltre pataugo incessamment dans le mensonge et dans l'absurde. Sganarelle est tout aussi bien le pendant inévitable de Don Juan, que Sancho Pança est l'indispensable compaçano du chevalier de la triste figure. Séparez Don Quichotta de son écoyar, vous n'avez plus qu'un fou institle qui es perd dans les espaces inaggiantes, et qui resta brisé asns que nul le relève, sous l'aile du moulin à vent; séparez Don Juan de Sganarella, vous n'avez plus qu'un libertin obscur qui se aceba dans l'ombre, qui fait tous esse coups à la sour-dine, que rien n'explique et qui s'en va au hasard, apportant aux prenières venues, son éternelle proposition de mariage.

Il faut bien du génie, savez-vous? dans dos œuvres si compliquées, pour déplacer ninsi l'acción et la drame, et pour fine repeser l'inévêt, non pas sur le héros principal, mais sur quelque subalterne tout boursoulfé de tridicule et de bon sens! On admire beuccoip certains duos de la musique de Rossini, où l'un clanate pendant que l'autre pleura, où celui-di accompagne l'ordiestre avec sa voix, pendant que l'ordestre déclame l'air que le chanteur devrait chanter; mais combien cela n'est-li pas plus difficile de transposer ainsi, de Don Quichotte à Sanche, de Don Juan à Sganarelle, du matire au valet, du fait à l'idée, les plus excellentes qualités da la condéle, à sevoir le rire et la legon?

Tel a été l'aide tout-puissant dont s'est servi Molière pour tire parti d'un pareil hére, plus difficile à remuer qui Tartule an personne. Quant à monter dignement l'âne de Sancho Pança, cu Pégase aux longues oreilles, que pas un posite n'o ce monte d'entit Cervantes, et qui où brisé la cou à fabbelais lui même, vous pouvez hien croire que Molière le monta d'emblée; ainsi monté, l'orgaeilleux baudet hennit dis plaisir an sentant sur sa croque un dorble poids, comme qui aut dit Sancho Pança portant au croupe son matire Do Quichotte. Due fois Molière en selles, if fut le maître du grisen, et il ne s'avisa pas das 'écrier: Hold Comme il fut un jour en plain théâtra. Ca jour-là, Molière représentait en cflet Sancho Pança dans une pièce de madame Béjart, initulée: Don Quichotte. Une selles at il attendant sa répique, lorsque l'âne voulut marcher; en vait il e retenait par la licou, lo baudet allait toquiers. — Hold i s'éteria Molière, Baron, Lofe, Band, l'a vierria Molière, Baron, Lofe, Band.

rest, à moi, ce maudit ane veut entrert Et il fallut bien que l'âne cutrât, en effet; — Molière se relint à une branche, et l'âne cutra toul seul, ce qui vous prouve bien que ce n'était pas l'âne véritable de Sancho Pança.

On a beaucoup parlé, de nos jours, et, bieu merci, on c'en parle plus, de la hiebric que é'était donné lo drame moderne, de cet admirable vagabondage de la poésio dramatique qui ne connaît plus d'obstacles; les poètes se sont tendrement embrassés les uns les autres, en l'bonneur de orghendu affranchissement de la comédie; on a crié bien haut que les unités étaient réduites au silence, et chacum de se fáliciter comme s'il avait inventé Bhais-pearel Mais relisez donc étile comédie de Molière, le Fectin de Peter, et vous verrex que jamais Bhaisspearel un-imém ne s'est donné plus d'espace, avec moiss do respect pour la promière, la seconde et la trisième unité.

A voir l'autient du Misantrope marcher ainsi, le nez au voit et sons manteau, ne dritèz-vous pasi que vous avez affiire à l'anteur du Roi Lear ? Prenez toutes les pièces de Sliakspeare, et dans pas une de ces tragédies, qui ombrassent le cièl et la terre, vous no trouverez pius d'éspaces, et plus convenablement remplis par la pussion, par le trite et par la terreur. Si Jovais le temps, jo comporrais l'Hemtet de Shakspeare au Don Juan de Molifer.

Hamlet est un philosophe dans son genre, comme Don Juan; Hamlet est un philosophe triste, Don Juan est un philosophe gai; Tim et l'autre il douetet; —is lora plus que douter, is ne croient pas, et de ce doute, qui leur pèse, ils voulent se rassurer par les mémes moyens. Seulement, Hamlet a peur de ce grand peut-étre qu'il affronte; Don Juan, au controire, se rassure dérrière le faible abri de sa raison à laquelle il a bien soint de ne pas adresser de question impertineate. — Foita la guestion! De cette différence entre les deux héros l'explication est bien simple: I'un est un bonoîte bomme amoureux à la façon des honnêtes amours; l'autre est un sedérat et un égoiste. Cependant Ils s'en vont l'un et l'autre, au hasard, ournant, cellu-clà après sou nudique amour qui l'appelle, cellu-l'à qurès toutes ses amours qui s'enfuient — colombes éconvantées ant ou vantour

A tont prendre, et malgré les fleurs, — malgré les fortunes dont elle est seniée, la route que parcourt Don Juan est aussi tristo que la route que parcourt Hamlet, encombrée de frimas et de neiges : c'est que, dans l'une et l'autre route, est semé le doute, cette épine amère, cette ronce fatale que nulle main ne peut arracher. Quand Hamlet s'écrie : - Le vent est rude et coupe le visage, il fait très froid! il nous paraît moins digne de pitié que Don Juan, quand il s'écrie, sous ces beaux arbres si doucement agités par le zéphyr printanier : -- « Je crois que deux et deux a sont quatre, et que quatre et quatre sont huit, a Pour ce qui est de la partie bouffonne des deux drames, elle n'est pas moindre dans l'Hamlet que dans le Don Juan. Le prince de Danemark s'entoure de comédiens et de comédiennes à qui il enseigne les premiers éléments de leur art, qu'ils ignorent ; il est à lui-même son propre bouffon: il rit aux éclats de cette parodie qu'il ique tout bas et qui sera sanglante. Pas n'est besoin de vous fairerremarquer que Shakspeare, pour l'unité de son drame, aussi bien que Molière, a recours à un mort qui revient au monde, et qui raconte aux vivants ce qu'il a vu chez les morts.

Dans l'une et dans l'autre conédie, un poèto immenes vous montre la même figure blafarde qui pesse et qui repasse incessamment, comme un grain de sable qui fomberait dans l'œit de l'âme, pour troubler la vision. Scoliemont, je trouve que le spectre qui frappe le prince Hamilet est plus touchant, car il est encore plus silencieux que celui qui averti! Don Juan. Le spectre du Nord habite une nature miere faite pour les finômess; il doit se plaire dans la brume épaisse et mélancolique des montagnes. Hamlet pour le mône set quas fort que Don Juan; — il est an-

urellement plus mécontent de l'esprit humain, et il pense commu misantrope. Il est loyal, mais à sa façon, en dissimulant ce qu'il a dans l'imme. Pon Juan est un fourbe d'autant plus dangereux qu'il a toujours l'air de mettre son jeu à découvert. Pour les bien juger, voyeches l'un et l'autre dans le dernier asile des vivants et des morts, jusqu'alors respecté par les polites d'armatiques; voyeches, ces chevaliers errants de la finalisie, entrer dans le cimetière, un lieu sacré, que Molière et Shakspearo ont euvani jra droit de conquêt et par droit de naissance. Chacun d'eux, ffamils et d'on Juan, dans ce lieu respecté, se mottre enfin à nous tel qu'il est. — Quand Hamlet pénètre dans le cimetière, il a perdu toute se gainés, et telle ces la tristesse dont se of me est

pleine, que la terre, cette belle création, lui semble un promontoire stérile : « l'homme ne lui platt plus, ni la femme. »

Eb hien! à peire a-t-il prommé su mélancolle à travers les tombes ouvertes ou formées, soudain su gainté lui revient à fouler ces ossements épars. En ce moment û n'est plus seul; il tils somble qu'il a retrouvé une famille; il est courageux et fort, il n'a jamais étes dique de la maist profique d'auntage l'ironie et le surcasme; il pèse les grandours bunnaines dans sa main fétrile, il s'éme aux vents toute octes poussère mortelle comme une mauvaise ivrale; il fait rire même le fossoyeur; il est impleopable pour tous cess morts, il n'a un peu de pité que pour ce pauvre Yorick, ce garçon d'une gaieté infinite et d'une imagina, tion charmante, hélais l pardonno au pauvre l'almelt tout ce délire il l'respecte la mort, sans la craindre; vous allez entendre, tout à l'heure, comme il va eleter Oubélia.

Don Juan, tout au rehours: il mépriso la mort, mais il la redoute. Il ne craint que la mort dans ce monde ouvert à ses caprices. Ce n'est pas lui, certes, qui entrerait volontairement en cette terre consacrée. Non, mais par hasard il passe devant la tombe du Compandeur; il s'arrèto, encore tout chaud du combat qu'il vient de livrer, et très-heureux d'avoir un nouveau rendezvous d'amour pour le soir. Soit caprice, oisiveté, - soit que l'heure do la vengeance divine sonne enfin, la fantaisio lui prend d'intorroger cetto statuo qui le regarde. O surprise! ò terreur! la statue a fait un geste, elle a dit : oui ! de sa tête penchée en riant, et relevée inflexible. A ce seul geste, et sans qu'il ait songé à s'expliquor à lui-même l'étrange vision, aussitôt - vanité do ces courages à l'épée et au premier sang! vanité de ces raillories qu'un souffle emporte! - aussitôt s'en va tout le courage de notre béros; il chancèle, il bésite, il aurait peur si Sganarelle n'était pas là, il s'ècrie: - Allons, sortons d'ici! C'est bien ce que disait Bossuot tout à l'heuro : une vanité toute pure.

Qu'edt-ce été si le spectre s'était fait voir, dès le premier acte, comme le voulaient, pour produire plus d'effet, les compegnons de Molière? Don Juan, dès qu'il a vu le spectre, a perdu la moitié de sa valeur; Hamlet, au contraire, il s'appuie sur le fantôme, et l'autre, llamlet et le fantôme, lis s'en vont, les pieds dans l'Ablime et la lété dans le nuage! Doui d'étrange?

u.

Don Juan ne voit le fantôme du Commandeur qu'avec les yeux de la chair; Hamlet volt le fantôme de son père avec Pwil de son esprit!

si, des le promier acto, le fantôme de Pierro avait para, toute la comédie de hôtière prenait aussité une teinte sinière; les pas du fantôme restaient empreints sur le soble de ces jardins; ces caux limpides dorenaient des caux boullantes; ces beaux arbres se déposibilation de leurs feuilles; ces jeunesses, au front pur, au teint frais, perdaient soudain le bel incarnat de la vingtême année. Alors toute cette joie, et ce lauxe, et ces amours, tout ce esprit mélé à ces scandales parés à la mode des dérnières chevaleries célévrões par Cervantes, s'en vont al la suite du spectre. Au fantôme de Molière, au fantôme de Shiskspearo, le spectateur ajoute toute croyance. Son imagnation lui parde plus haut que sa raison. Le spectateur croit au fantôme, par la raison que dit sint Thomas quelque part :— Creda quia destrudin; j'g crois parce que c'est absurde; et c'est là tout à fait une excellente, pas maintiparte pas de me affait piène, une irrésistible raison.

Il faut tone placer Le Featin de Pierre parmi les chefs d'ouvre de Molière. Cette comédie, ainsi faite avec tout le génie de l'anteur, n'out aucun succès et ne devait en avoir aucun. — C'était une œuvre beaucoup trop avancés pour esté époque aux fermes et solides croyanes. A représenter cette œuvre, et à l'entendre, les aspectateurs se trouvaient aussi désappointés que les comédiens eux-mêmes. Les uns et les autres, lie s'attendaient à un drame fantsatique (le fantastique, tout comme le burlesque, est de tous les temps), et ils se voyaient en présence d'une immense comédie, où rien n'était sacrilé à l'amusement vulgaire et ou plaisir des yeux. Pourtant, et cel finire conveniblement mon parallèle entre Hantlet et Don Inna, cette comédie de Môlière, si maltraitée de son vivant, devuit, reconquérir (voil la teul-heur de nos vices) los d'ordis de l'histoire, dans ce royaume de France, litré à dutuie les corruptions de l'ésprit et des sens.

Laissez venir seulement ces deux correpteurs de la morale et del l'innocence, laissez venir Louis XV et Voltaire, alors Don Juan lo scolérat, ne sera plus qu'un lomme à bonnes fortunes, un philosophe; il s'appellera M. lo duc de Richellen, pendant qu'en Angleterre, dans la patrie d'Hanilet, on verra co même personnage de don Juan changer de nom, de costume, et s'appeler Lavelace!

Do cet félégant et corrompt Lovelace est sortie toute une race abominable, autant qu'étégant de gentilsbommes anglais les plus pervers et les plus pervertis de tous les hommes. Natures mauvaises et perfides que lord Byron lui-même n'à pas pu relever de la haine et de mépris qu'elles inspirent. Lovelace est lo typo ofieux et blafard des plus mahloomètes gens qui sient déshonoré le caractère du peuple anglais. — Les uns et les autres, de Lovelace à Brummel, ils ne se doutent pas qu'ils ont pour aïeul... Den Junni

### LE FESTIN DE PIEBRE, Comédie en prose.

La Tartufe navait pas encore vu le jour, la protection du roi ulu-même avait été vainceu par les clameurs des dévois, des vrais dévois aussi bien que des faux dévots, comme dit La Bruyère; tout le xur's siecle déait on suspens, dans l'attente du chef-d'ouvre qui affait vein, bref, on ne savait rien de Tartufe, sinon dans les aslons de mademoiselle de Lenclos, ce grand philosophe, à l'espritai net, au cours i lendre, lorsque tout d'un coup, dans les folles journées du cornaval de 4665, Molière fit représenter une condétie initiatés: Don Juan. — An premier abord, on devait s'attendre à que'equ'une de ces facres admirables par lesquelles le grand poête comique fisiast soutonir ses chefis-d'œuvre, le Malade inauginatre, up re exemple, ou blen le Bourgeoig gentithonme.

Aussidis qu'il a touché lévrier, le mois du carauval, le Parisien veut rire à tout prix; mais cette fois, ce Don Jean, ce nouveau vanu dans le domaine de la comédie, n'est pas et tant s'en faut, le Bourgeols geattificomme oil le Malade imaginatire. Au contraire, c'est la fins feur des grands eigeneurs pour l'espiri, pour le tact, pour l'idoquence, pour la grâce, le courage et le bon goût. — Au contraire, en fist de maladeis, jamais vous n'avez rencontré une maladie plus violente, plus sérieuse, plus désespérée de la terre et du ciel, que la fêvre de Don Juan.

Dans cette comédie, faite pour les jnurs gras, vous allez assister au débat lo plus solennel qui se soit jamais agité, je ne dis pas sur un théâtre profane, mais dans une chaire chrétienne; vous aller entendre des éclats de rire et des grincements de dents. — Il ne a'egit plus, cette fois, des petits vices de chaque jour, des petits ridicules qui obétisent à Paris, qui commandent à Verssilles; il s'agit des plus chers intérêts de la conscience, il e'agit, non pas de cette via terrestre, mais de la vie éternelle.

Aussi nouvez-vous jugor du désappointement des bourgeois de Paris, lorsqu'il leur fallut écouter, d'un hout à l'autre, ces paroles austères, ce drame sérieux, aux lieu et place de la bouffonnerie qu'ils attendaient. - Il arriva que Don Juan fit peur à ces timorés et timides esprits. Ils étaient venus au théâtre tout exprès pour v voir une statue qui causait, qui riait, qui buvait, qui mangeait, qui s'ablmait dans les flammes, et voici qu'on leur montrait le Don Juan foulant d'un pied sacrilége, toutes les lois divines et humaines! - Et quant à la merveille, à la magie, à la statue, à peine si elle paraissait, deux ou trois fois, pour prononcer quelques rares et terribles paroles qui produisaient l'effet du tonnerre. - Ma foi! se disaient les bonnes gene, Poquelin n'est pas en belle bumeur aujourd'hui; tant pis pour lui; nous serons, dans trois jours, à la semaine sainte, et nous irons au sormon tout à notre aise. En attendant, rentrons au logis, faisons grand feu et grande chère, et vivo la joie! Voilà comment parlaient les bourgeois de 1665; car en 1665 il y avait déjà des bourgeois lettrés tout autant que messieurs les bourgeois de l'an de grâce 1852.

Ce n'est pas de ceux-là qu'on peut dire qu'ils ont un génie à part, et qui les élève au-dessus du reste des bumains. Extra omnem aleam ingenit positus. C'est un mot de Pline l'ancien.

Aussi le Don Juan de Molière fut-il à peine représenté, quinze fois, en tout un hiver. C'est qu'en effet, lorsqu'il jeta dans le mondo ce nouveau héros, Don Juan, tien n'était pet pour le recevoir. Molière lui-même recula épouventé devant cet être singuiler de sa création. Lui aussi, quand il se mit à cette œuvre dia-bolique, il se figurait qu'il écrivait une pièce de carnaval. Heuressement il ne pouvait faire, en dépit de sa volonté, que des œuvres sériouses. En vain, il vent être houffon jusqu'à étre trivial; du fond même de se bouffonerie, le comédie s'élève giorieuse et triomphante. Le Malade imaginatre est une comédie excellente, et pourtant dans la peusée de l'autour ététit tout au plus une paradel Le Bourgois gentillemme, (alt pour les très plus une paradel Le Bourgois gentillemme, (alt) pour les très

teaux, est un des chofs-d'œuvre du théâtre. Tout ainsi, le Festin de Pierre, commandé par le machiniste, devient le plus grand d'ame et le plus formidable de la scène française. Chose étrange l'a statue du Commandeur, aussi puissante, aussi terrible que le fantôme d'Hamlet!

Il est donc très-facile d'expliquer comment ce Don Juan, qui a fait peur à son poète d'abord, au bourgeois de Paris ensuite, fut bientôt abandonné et par le poëte et par le bourgeois. D'ailleurs, Molière avait à produire sa plus terrible comédie, son Tartufe. Il savait très-bien que c'était son œuvre et son chef-d'œuvre, que c'était là son grand coup à porter, et que, ceci fait, il alfait se placer un pen plus haut que Pascal, et tout simplement à côté de Bossuet. Tartufe! Ecraser l'hypocrite! prendre sa revanche sur ce monde catholique qui a proscrit la comédie l venir les chercher, jusqu'au pied de l'autel, ces hommes noirs, et les vouer à l'exócration publique! Forcer le roi Louis XIV (qui sera le sujet de madame de Maintenon) à dire son terrible : Je le veux ! pour que la comédie de son comédien ordinaire soit représentée en plein théâtre, et pour tout dire, atteindre enfin au comble de l'art qui ne peut ni s'expliquer ni s'apprendre : « Quod tamen unum tradi arte non potest : telle était l'ambition de Molière, son ardente et infatigable ambition; si bien qu'il est mort sans songer, - ô Dieu! - sans songer que ce Don Juan était sa plus vivanto création; que ce Don Juan sceptique allait remplir tout lo xvur siècle; que ce Don Juan amoureux allait devenir le type élégant et licencieux de toute la nation de Shakspeare, et aussi que Mozart, d'un côté, lord Byron d'autre part, et la jeunesse de notre siècle, éperdue, hors de sa voie, impuissante à reproduire même ses rêves, n'auraient pas d'autre héros que Don Juan.

Don Juan! il est lo dieu d'un siècle qui no croît plus qu'à l'épée et à l'habit du gentilbomme! Il est le rère des femmes oistres à qui tout a manqué, même la séduction et la baine! On en a tant abusé cher les Anglais, qu'il s'appelle Lovelaco; on s'en est tant servi parmi nous, qu'il s'est appelé Robert Macaire. O vengeance et profunation!

Oui, certes, brave Don Juan, de ton épée on a fait un poignard; de ton manteau brodé, on a fait une guenille! Il n'y a pas jusqu'à ce brave, loyal et tremblant serviteur Sganarelle, qui ne soit devenu ; juste ciel Bortrand, l'ami de Macairel Histoire de foutes les graudes origines! Ainsi a fini plus d'une monarchie en plein abine, en plein argot; tant il est difficie de se tenir longtemps à la majesté du drame, à la hauteur du discours! Quanta ad rem tanta ad orationem fut.

Don Juan disparut de l'affiche à l'instant même où l'affiche allait supporter ce grand nom : Tartufe. - Le bruit de Tartufe dure encore; la révolution qu'il a faite, sans cesse achevée et sans cesse renaissante a subi toutes les chances diverses de l'hypocrisie! Toutefois, quand Molière fut mort à son poste, quand sa veuve, femme indigne d'un si illustre et si excellent homme, eut brûlé les papiers de son mari, le Théâtre-Français eut onfin cette admirable idée qu'il fallait remettre en lumière, non pas le Don Juan, mais le Festin de Pierre. En effet, disaient ces amis de Molière, où le maître a-t-il pris cette prose solennelle et sépulcrale, et que voulait-il que pous fissions do ce drame sans fin? Rétrécissons cette comédie et la mettons en vers, alors on verra comme quoi Molière a'est trompé on donnant cette vaste étendue à son drame; on comprendra, grâce à Thomas Corneille . qu'il n'y avait pas le plus petit mot ponr rire dans ce trop sérieux Don Juan, et qu'enfin cette prose éloquente nuisait au plaisir du spectateur.

Ce qui fut dit fut fait. Thomas Corneille fut humblement supplié de venir en aide à l'esprit, à la prose de ce pauvre Molière : rapotissez-nous ce Don Juan; faites qu'il soit moins bouillant. moins fongueux et moins terrible. - C'ost un torrent qui traverse et qui renverse toutes choses : faites-en un petit ruisseau coquet et jaseur! Enfin nons voulons que votre remaniement soit écrit en vers ; la rime fera de cette comédie une chose plus légère, et nous aurons moins peur du fautôme. Malheureux comédiens! c'est ainsi qu'ils ont raisonné! ils n'ont pas vu que dans ce grand drame qu'ils défaisaient à plaisir, il s'agissait de la conscience, cet inévitable châtiment du coupable! Ainsi, pendant que Thomas Corneille arrangeait ses rimes ingénieuses sur cette prosa éloquente et forte, messieurs les comédiens ouvraient une trappe deux fois plus large; ils rapetissaient la comédie, ils agrandissaient le spectre : ils soufflaient sur l'esprit de Molière, ils doublaient les torches du dénoûment final.

On dtuit au vrai *Don Juan* ses plus belles tirades, en revanche on ajoutera un plat ou deux à la table de Don Juan. Co n'est pas seulement d'aujourd'hui que l'accessoire est inventé; à l'accessoire on a sacrifié même l'esprit de Molière : jugez donc!

Il faut le dire, ce travail de Thomas Cornellie est d'une habileté déplorable. Il a bries, ansa que son esprit en fût troublé le moins du monde, cette grande prose du Don Juan, et de ces nobles percelles il a fabriqué toutes aortes de rimes et d'hemistières. Cest ainsi que d'un chêne contensire, l'homanur des forète, les febricants d'allumettes vous fabriquent toutes sortes de petits morceaux de hois soufrés qui jetteront, checun de son côtés, a petite luser d'un instant. — Non, certes, toute la traduction de Thomas Cornelle, ce n'est plus la le Don Juan amoureux, intrépide, grand seigneur, foulent d'un pied hardi et dédaigneux toutes les lois divines es thumaines; non, certes, ce n'est plus le hardi sceptique qui brise l'autel du dieu, ne pouvant pas reversere le trône du roi.

Regardez le Don Juan de Molière, et vons allez pressentir le xviii\* siècle. Il v a quelque chose de voltairien dans son sourire. Candide ne marche pas autrement dans ces sentiers semés de doutes, de vices, d'impies et d'épines de tout genre. Quels blasphèmes! jamais le xvit siècle n'en avait entende de pareils! Jamais cette société si réglée et si correcte n'aurait pensé que seralent débitées, en sa présence, de si énormes maximes | Et l'amour, comme ce Don Juan mène l'amour! Quoi! le roi Louis XIV est tremblant devant sa maltresse, implorant un regard qu'il n'obțient pas toujours : - quoi l la tragédie de Racino enseigne aux plus grands seigneurs de cette monarchie, les timidités, les sciences, les élégances, les politesses de l'amour, et voici ce demné Don Juan qui mène, tambour battant et haut la main, les duchesses et les bergères ! Tout comme les autres arrivent à leurs fins amoureuses, par le dévouement, par l'abnégation, par les netites délicatesses du cœur, celui-là gagne sa cause par le mensonge, par l'adultère, par la violenco; puis, une fois la fillo séduite, à la bonne beure ; -- moi et Sganarelle, nous passons à une autre perfidie. Patrocle et moi l'disait Achille, et cependant qui pourrait compter, à cette heure, les conquêtes de Seanarelle et de Don Juan :

Egregiam vero laudam et apolia ampia referiis Tu que puer que inus.

En un mot, rion n'était plus étrange et plus inattendu dans ce siècle, qu'un drame pareil accompli à l'aide d'un pareil héros. On comprend donc très-facilement que Thomas Corneille ait été appelé à jeter la cendre de sa poésie sur ce feu allumé, qu'il ait été convié à débarrasser ce terrible Don Juan de ses plus hardis paradoves: mais au xixe siècle, en pleine révolution de toutes choses, quand Don Juan s'appelle Robert Macaire, et quand ses plus hardis paradoxes ont été mille fois dépassés, quand le doute. l'ironie, le blasphème, le parjure, débordent de toutes parts dans nos livres et dans nos mœurs, s'en tenir au Don Juan de Thomas Corneille, laisser dans cette ombro funcste un des chefsd'œuvro de Molière, nous priver de cetto grande prose qui rannelle la prose des Provinciales dans son ampleur et dans sa maiesté, voità, certes, ce qui ne saurait se comprendro. - En présence de cette profanation, de cette impertinence et de cet incrovable oubli de tout ce qui est l'art sérieux, on se demandait à quoi donc pouvait servir le Théâtre-Fraucais?

A ces causes, la Thédite-Français pousec par la critique, et peut-érie aussi, par le remonés, remit enfin lo bon Juan de Molière on grand honneur; il remplaça les vers de Thomas Corneillo, par le dialogue primitif, et le succès fut si grand que vous n'avez jamais reacounté, nulle part, un succès moins contesté que le succès de ce Don Juan et de la prèse de Molière? On prétait una croille attenive et charmés à ce dialogue solemné de sont débattues tant de questions importantes. On accuellait avec enhousissme cen herva grandis do vingt coudée. On saluni avec amour, avec terreur, co Don Juan dont Thomas Corneille avait fait un mannequio pour les marchandes de modes; on salunit due geste et du cœur ce Sganarelle, cet honnéte valet d'un matire égoisée, ce brava homme un peu faible, un peu mois, grotesque, mai clové, et cependant sublime quelquefois , à force de prohifs, de croyance et de bon sens

A la fin donc ce beau drame était retrouvé tout entier ! A la fin il se montrait à nous dans toute sa sévére et sombre physionomie. A la fin, nous le tenions tel qu'il est sorti des mains ou plutàt des griffes de Molère, ce magnifique damné dont le nom est. immortel ! Les comédiens eux-mèmes étaient étonnés de toutes ces ympathies; ils se regardaient de temps à autre comme pour voir le fandème qui les poussait. Dans la salle, la stupeur était générale. Nous autres de lo génération nouvelle, qui avons été élevés dans une estime médiecre pour les doctrines de l'école volutièreme, nous nous rogardions tout étonnés de es violences dans le sarcasme. Cette poétique du doute si hardiment développée, et développée à haute voix, en plein théâtre, nous caussait une espée d'épouvante dont nous n'avions jamais eu la pensée! — Et quand nous passions du sceptique à l'amoureux, notre étonnemen récolubilit.

— Quoi donc, dans une époque comme la nôtre, toute remplué op tells assilmonts, de petites adorations, de quintessence infinies, que pouvons-nous faire de ce bandit nous racontant à sa feçon: que tout le plaisir de l'amore ret d'ans le changement, par la raison que les inclinations paissantes ont des charmes inexprimables; — que lorsqu'on est maltre une fois, it n'y a plus rien à dire et plus rien à admaiter, que tout le fou de la passion est fini et qu'on à endord dans la tranquil·lité d'un le danour. Mais, direz-vous, à tout prender, Thomas Cornellic disait les mêmes choses! Oui, mais sa parole n'avait rien de sárieux, rien de sasieux, i'ren de solenut, rien qui partit de l'ame, de l'esprit et du cœur. Pendant que Molère croit à Don Juan, à son impiété, à ses crimes, à son châtment dans les flammes éternelles, Thomas Cornellie Joue avec le feu éternel; il croyait en Molère, et toute sa crovance s'arriètali là.

Surtout, ce qui nous a bouleversé jusqu'au fond de l'Ame, c'est. l'apparition du pateure dans cette forté ceartée, à ce carrefour désert. Ont d'irait que le souille shakspoarien a passé sur cette acteu imposante. Déjà quelque chose s'est dérangé dans la fortude de Don Juan. Dona Elivire, en hobit de campagne, tui a fait de sombres menoces, la mer a voulu l'ongéoutir, deux jolies filles de la campagne, deux aloucttes au doux plumage qu'il avait prises à la glue, Charlotte et Mathurine, ont échappé à l'ardeut amoureux; il s'en va dans la campagne cherchant l'odour de la chair fraiche. Desavu'il fait la renoutre de ce vieillard.

Ah le pauvre! Il sora, si vous le voulez, le second avertisse-

nent sérioux donné à Don Juan. Il ne l'agis plus de séduire Chardite et Mathurino et de leur baiser les deux mains taviers avec de son, il s'agit de regarder face à face oc crine peté, cet ceit éteint, erto barbe blanchie, ce dos voité, toute la décrépitude de ce mentiant. — El pourtant, telle est la force de la vetus, que se mendiant, tout à l'huere, dans sa misère et dans son abandon, nous paraltre plus grand que Don Juan.

« Don Juan: Ahl ahl je m'en vais tout à l'heure to donner un louis d'or, pourvu que tu veuilles jurer. » Le pauvre: « Non, Monsieur, J'aime mieux mourir de faimt » A cette réponse touchante, un homme moins endurci rontreait en lai-même, ch resterait pensi de cer énergique d'oue conscience honnele. La closse diait arrivée à Molière. Il stait bien amoureux et bien jaloux, il était au plus fort de sa gloire et de sa passion; — il rencontro un pouvre, il lui donne un louis d'or. — Monsieur, vous vous trompez, dit le pauvre, et Molière, inquiet de l'aventure : Où diable a-t-ii dil. la vertu ve-et-ete se nicher.

À coup sôt, Don Juan n'est pas assex honnéle homme pour faire lu même réfection que Molère; i l'indurât d'abord commencer par reconnaître la vertu. Mais en revanche, Don Juan est trop hon gentificamme pour avoir clound à ce pauver un vain espoir.

— Tiens, lui dii-il, prends ce louis d'or <u>j.</u> je le le donne au nom. det l'Amondie. — L'homontile à la place de Dieut L'humanité, déjà, en plein xvur siècle l'Terrible Don Juan II pouveit so sauver peut-être en donnant cette cohle en mon de Dieut Musia qu'un raient, peasé Sganarelle, et qu'auroit pensé et qu'aurait dit le namer de cette sublic nouves siècnes.

Plus on écoute cette scéne admirable, et plus on se demande pourquoi Molfère lui-même l'avait supprimée à la second représentation? Pas une scène de ce d'eme n'explique mieux le caractère de notre héros; enfin, savez-vous une façon plus nette et plus vive de préparer l'entrée de Don Juan dans la tombe du Comanadieur et la terrible péripété qui va venir?

#### In flammas et in arma feror.

Pourtant, en dépit de tous ces obstacles aux fureurs de Don Juan, le véritable avertissement lui vient du fantôme; une fois que le Santóme pénètre dans le drame, aussitôt le drame change de face; la passion grandit avec la terreu; l'implicé rempte la luxure; le blasphème auéantit les tes dres paroles; les chansons, les intrigues, les fillettes sont supprimées, on comprend que le dénodment approche, un dénoûment terrible et solomnel I M. Dimanche lui-même, dont le poête a tiré le parti le plus plaisant du monde, est un avertissement.

M. Dimanche, qui dans cette maison envahie attend son créancior des beures entières, cela veut dire : Allons, mossi-gneur, la dette, à son tour, monte et menace de tout engleuir l'Allons, vici l'Insure ou voire crédit d'argent est mort aussi bion que votre bonne renormée! Plus de crédit, plus de fortune, plus de riches habils, plus de fêtes somptuenses, et plus d'argent dans voire bourse, seigneur Don Juan. L'argument et si direct, que tout à l'heure, à se rappeler qu'il a été obligé de flatter M. Dimanche, et de lui demander des nœuvelles de madame Dimanche, du petit Dimanche et du petit chien Brisquet, notro galant seigneur aimers mieux se réconciler avec son pére, que de rester soumis à l'obstination, au mauvais vouloir et à l'impatènce de ses créanciers.

Ainsi, dès le troisième acte, tout change de face dans cette écrétique éts expième biegraphic. L'éclate de rice devient quis race, il prend même quelque chose de fundère. A pefie si Don Juan, revoyant Elvire dans ses longs habits de deuil, trouve en lui-même quelquez petits restes d'un pleu éteint.— C. festin des morts et do ceux qui doivent mourir, est d'un effet terrible. Le poête a poussé si loir l'enquête de ces crimes, de ce vice et de ce libertinage, il a chargé son héros de tant d'injustices, qu'à défaut de la loi qui se tait, il flat thei nivequer le jug d'en-haut.

D'antre part, on est si fort persuadé quo rien ne peut 'tleindre ce damné Don Juan, — ni la coltre des maris poussés à bout, ni l'èpée des frères déshonoris, ni les larmes des frèmes au désespoir, ni les prières d'on père épouvante, qu'il flaut blen que la justice dirine intervienne ninti D'où il suit qu'ulfaiblir les crimes et le libertinage de Don Juan, c'était détruire l'effet terrible de cette statue viaute. Comme aussi annoner, su cinquième acto, cette petite Léonore que personne ne pouvait attendre a cette fleure, pas même Don Juan. c'était là non-seulement

diminuer la péripétie imposante de ce grand drame, mais encore c'est la détruire entièrement. La vengeance est proche; l'heure fatale vasomer; Don Jana est à bout de ses crimes; il vient de faire profession publique d'hypocrisie religieuse, il vient même de refuser un duel, et vous voulez nous faire croire qu'il va courir aprèle la neitle Lémora.

Molière est plus juste pour Don Juan; il le connaît trop bien pour nous le montrer occupé jusqu'à la fin de ces billevesées. Don Juan veut, à cette heure, payer ses dettes, rétablir son crédit, apaiser son père par un faux repentir, éloigner la justice humaine, qui ne peut manquer d'intervenir, et enfin tirer un bon parti de Don Carlos, oui veut le tuer:

« Le Ciel me défend ce duel. — Pronez-vous-en au ciel | — Lo ciel le souhaite comme celat | — Vous assez cependant que je no examque pas de teur, et que je sais me servir de mon épée. Jo « m'en vais passer tout à l'heure dans cette petite rue écartée qui « mènerou grand couvent.... Els vious m'attagore, nous verrons « ce qui arrivera! » Un jésuite des Procinciales n'edt pas si bien fait. il n'eut as mieux dit.

Enfin in v a pas jason's la dernière exclamation de Sganarelle, dons la pièce en vers et dans la pièce en prese, qui no soit tout à fait à l'avantage de Mollère. L'in même vous comprendrez, par un très-petit exemple, re que c'est que le génic. Après avoir affibibli, tant qu'it a pu l'affibiblir, le firecce caractére de Don Juan, Thomas Corneille devient tout d'un coup grave, sentencieux, moral, et il s'écrie, dans son énouvante, par la bouche de Scanarelle;

...... Je veux me rendre ermite. L'exemple est étonnant pour tous les scélérats , Malheur à qui le voit et n'en profite pas :

Voilà donc la bouffonnerie qui devient un sermon. — Molière, tout au rebours: il a été grave, sérieux, austère pendant tout le cours de la pièce; il a oubli b leus souvent qu'il nous avait promis une comédie, et maintonant que justice est faite, que la sédérat est englouti, holière se souvient qu'il a voulu en effet écrire une comédie, et qu'il doit, tout au moins, nous laisser sur un trait plaisant; he bien, ce trait plaisant, au milleu du souffre qui brûle encere, il le tire du tremblour Sgaarelle.

Le Sganarelle de 'Aolière ne songe guère à se faire ermite, et savez-vous à quoi il pense, le bon homme? Il pense... à ses gages! — « Ah mes gages! mes gages! Oilà par sa mort « un chacan satisfait, il n'y a que moi seul de malheureux, « mes gages! mes gages! mes gages! n'es c'est bien le même Sganarelle qui distait naguère au mendiant de la forêt: ""ure un peut."

C'est bien aussi le Molière qui a trouvé le moyen d'introduire une certaine galetif dans le dernier acte de Tartufe. Mais quelle préface pour Tartufe, Don Juan ! — Cet homme-là faisait les préfaces tout aussi bien que les post-faces. Quelle postface, la Critique de l'École des Femmes!

#### LE PAUVRE DE DON JUAN. -- M. PROUDHON. --LA PROPRIÉTÉ C'EST LE VOL.

C'était le 44 décembre 4848, — la France venait d'entrer dans une nouvelle fièvre électorale, et naturellement le feuilleton se plaignait en son patois, de ces changements de chaque jour, quand toute chose est remise en question:

« A quoi bon, disait-il, la poésie? A quoi peuvent servir les Belles-Lettres de comment voules-vous que nous fassions ume œuvro littéraire à l'houre où nous cherchons encore, les uns et les autres, le nouveau souverain qu'il nous faudra aimes; au bout et ces quatre années; — Vous avez été un bon et sage prince, dira le France reconnaissante, et c'est pourquoi nous vous prions de céder la place à un autre Hélasi nous cherchons le souverain comme le cherchiti Olivier Cromwell. Cromwell. Cromwell. Let vrai, n'en trouva pas d'autre que lui-même. Puis, quand il eut fait son temps: — Comment va le lord Protecteur d'issist un Anglais à un autre Anglais. L'Anglais, praudent : — Les uns, répondieil, disent qu'il va bien, et je ne le crois pas le sautres, qu'il va autres, d'anglais practis pas et par suite de l'anglais quant et le prois pas le sautres, qu'il va autre, et pe le crois pas le sautres, qu'il va autre, et pe le crois pas le sautres, qu'il va mail, et le ne le crois pas le sautres, qu'il va autre, et prois pas le sautres, qu'il va autre, et pe le crois pas le sautres, qu'il va autre, et pe le prois pas le pas le present par le prois pas le pas le prois pas le pas de la prois pas le prois pas le prois pas le pas le prois pas le pas le prois pas le pas le prois pas l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre de l'autre d'autre de l'autre d'autre d'a

C'est ainsi qu'entre le ouf et le non de la France, entre le zist et le zest de notre directeur suprème, on pout encore placer un tout petit feuilleton. Quand tout sera fait et conclu, aussifoi la France redeviendra sérieuse et calme; ello ne portera que des grandes choses, et non plus des futiles l'est pour le coup, ami feuilloton, qu'il te faudra briser la plume;



Frange, miser, calamos! Jouis de ton reste, eo attendant. »
Notre reste se composait de la repriso de Don Juan en prose.

du vrai Don Juan du vrai Molière. C'est une belle œuvre, et plus grande même quo le poète ne l'avait rèvée, mais singulièroment triste, désolée et désolante, Cette farce de carnaval, quand vivait le roi Louis XIV, quand la société française paraissait immobile sur des bases qui semblaient éternelles, est devenue avec lo temps et les révolutions que le temps entraîne avec lui, quelque choso de plus qu'une comédie où le rire, mêlé aux plaisirs des sens, se rabat, en lin de compte, sur un dénoûment impossible. - Cette comédie, faito tout exprès nour nous montrer un fantôme, est devenue une tracédie véritable, le fantôme est un être réel. l'abimo exista et chacun de nous peut en sondor la profondeur. Don Juan , c'est le monde tel qu'il était ; c'est le grand seigneur au dessus des lois humaines et divines, qui se dit à lui-mêmo : Dieu y regardera à deux fois avant de damner un homme de ma sorte! Sganarelle, c'est l'enfant du peuple, homme timoré et de bou sens, croyant et crédule, honnête dans le fond, quelque peu fourbe dans la forme, qui pour gagner sa vie, beaucoup par curiosité, et un peu parce que le spectacle et le langage du vice lui plaisent et l'amusent, suit son seigneur et maître dans ce hardi et merveilleux sentier d'esprit, d'orgies, de doute, de libertinage et de débauche. Sgaparolle glane pour sou propre compte dans le gaspillage de don Juan! Mon maître, a perdu tant d'honnétes femmes que je puis bien avoir une inclination!

Mon maltre, dit-il encore, a commandé tant de mapleaux brodés à M. Dimanche, je puis bien me passer le fantaisie d'un pourpoint non payé. La table de mon maltre est surchargée de vins et de viandes, pourquoi ne pas m'onivrer un peur Ainsi pense Don Sganzelle, ainsi i lagit, tremblant, timide et timoré contrefacteur des grands crimes de son soigneur et maltre... Si Don Juna est le seigenur, Sganarelle sera le burgepsi bionôti; l'un marche devant, l'autre suit à la trace; puis quand l'un et l'autre lis rencontreat... Le pauvre, d'est-d-ilro le troisème persoonage de l'humanid, bon June et Sganarelle détournent la tôte Le pauvre dérange celui-la et celui-ci, d'ans leur existence de bonnes fortunes, de bombance et d'avontures.

Le pauvre! qu'est-ce que cela, le pauvro? Cela, c'est un obs-

tacle impróvu? D'où vient cette montagne qui soulain s'oppose a nos voluptés passagères? Don Juan s'étonne autant de cette rencontre qu'il s'étonnera, tout à l'heure, de la statue du Commandeur.

Cependant le pauvre insiste, il so montre, il se révole par ses humbles pricerà Alors Don Joun, habibué à tourner closs les obsisdes, veut oncors tourner celul-là. — Tu vas to parjurer, s'écricbil, tu vas me dire, ici même, qu'il n'y a pas de Dieu, et ye le donne cette pièce d'ori A co moment Don Juan triomphel Le sang revient à sa juo edile; is feu à son regard! Ah1 Don Juan, insprudent seigneur quu vous étes , est-ce donn cinist que vous affrontez ces montagness Yous voulez que le pauvre se parjure, et qu'il soit lémné pour voire aussement d'un instant.

— Bon I reprend Dou Juan, est-ce que ce mendiant est à croindre? Insensé, qui fait le calcul d'un insensé! Don Juan, seigneur du mont et de la plaine, qui avez heute et basse justice sur ves possessions féodules, ce n'est pas, à vous, à enseigner au pauver qu'it n' y apa de Dieu I. Un temps viendra où d'autres seigneurs, des catéchistes plus hardis, lui enseignerent La grande formule, « la profété dest la vol » et alors, en effet, malheur à vous, seigneur bon Juan!

Malheur à vous et malheur à nous qui avions besoin de la paix du mnde et de la paix de nos consciences I Malleur à nous, quand le pattere ne sera plus secoure qu'un nom de l'humantle, c'est-èdire quand la charité chrétienne aura disparu de cette terre, pour remotier au ciet, sa patrie I Don Joan I si, vons et les vôtres, vous avez encore régné et vêcu pendant tout un sibele, depuis votre première rencontre avec le pattere, c'est justement parce que le pattere croyait en Dieu, parce qu'il n'upas voulus se partirer pour eagent votre pièce d'un present le pas voulus se partirer pour eagent votre pièce d'un present le pas voulus se partirer pour eagent votre pièce d'un le partirer pour eagent votre pièce d'un present de la partirer pour eagent votre pièce d'un present de la partirer pour eagent votre pièce d'un present de la partirer pour eagent votre pièce d'un present de la partirer pour eagent votre pièce d'un present de la partirer pour eagent votre pièce d'un present de la partirer pour eagent votre pièce d'un present de la partirer pour eagent votre pièce d'un present de la partirer pour eagent votre pièce d'un present de la partirer pour eagent votre pièce d'un present de la partirer pour eagent present de la partirer pour eagent votre pièce d'un present de la partirer pour eagent de la partirer

Vraiment, je le répete, c'est une choes incroyable, la scène du pauver effacé, le second jour, de sa cemédie, par Molière bui-même, la scène du pauver qui resto offacée pendant deux siècles I Br vain La Bruyère l'à replacée dans un des coins les plus vits et les mieux éclairés de son immense condéte; en vain, de temps à autre, par un soin littéraire qui se retrouve à toutes les époques, at-to-valur rélabir la scène du pauver, j'à presque dit la scene du manstre (pour parler comme l'affiche de l'Opéra), telle qu'elle fui judée à la premièrre renrésentation.

La tentative diali Inutile; Don June et Sganarelle farent respectés, le paurer disparts pour toujours; pour toujours; noi revojui, on le disatt du moins, car le texte même de Molière, le texte du Don June original, avait été remplacé par l'improvisation du second Cornellie; qui se garda bien de nous ramener ce mendiant qui était le si mai venu dans ce drame de joie, de duels, de dettes non payées, d'unefants railleures, de filles abusées, de pères conspués; un d'ame où tout abondo de ce qui est le vice, l'ironés, la grâde, l'éloquence, l'art, la passion, le plaisri, la fête, le bon goât, la parodite dos choses divines, je mépris de l'autorité humaine, jusqu'à ce qu'enfin, de périt en périt, de folice en paradoxes, de criaustés en trahisons, le héros merveilleux de cetta fantasies abonniable et charmante tombe, la tête la pre-mière, dens son dernier abime, dans le dernier de tous les abimes, l'hvoocrisie.

ÎÎ n'était que Don Juan, il est Tartufe, et voilà un châtiment! Oui Don Juan chango de non, il s'appelle Tartufe; le peu de noble sang qui restait précieusement et audacieusement enfoui dans les veines de cet homme, est devenu un mélange hâterd d'encens frelaté et d'eu mai bésine. Quand il est de point, degradé, que Sguarello lui-nième l'accable d'outrages, c'est le moment, le bou moment pour voir ce vil fantôme d'un gentifhomme perdu de vices, de dettes et de débauches, aux pieds de narrbre de la grande statue du Commandeur l'û Commandeur l' image terrible l'é vengence l'énande voix qui va tout briser l

Si pourtant Molère, le poête ami du pemple, n'oùt pas tenu si fort à nous montre dans est apparel finache, la statue a baurde est sublime, elle pouvait rester fort palsiblement à cheral sur son tombeau! La mornitié du drame pouvait se passer de tout cet apracil. La vengeance arrivait d'un pas lent, d'un pas sir... Le pauvre? Le pauvre, déviainé par les violences même de Don Juna, saffisait au châtiment de ce finames pervers. Le pauvre, corrompe par les violences et les lideluées de ses flattaurs? Le pauvre qui ne voulait pas, tands, tier Dieu dans le ciel, et qui le renie à présent, sur la terre! Le pauvre! Le pauvre à qui la faim monté de l'estonnac à la tête, pendant que les Don Juna s'enivrent et blasphèment dans le giron soyeux de leure matiresse, vires d'anour

Onant à Scanarelle, il ne sait pas ce que c'est que le pauvre... Le nauvre | Il est le véritable Commandeur ! Voilà la voix sénulerale oui s'écrie : - « Don Juan Lie vous invite à venir sounce demain ovec moi | En aurez-vous le courage ?... Dounez-moi la main ! » Souper funeste dans les menaces, dans les flammes, dans les regrets, dans les remords | Lo pauvre, il est nère de Danton, de Robespierre et de Marat I C'est lui qui signera l'arrêt de mort du roi do France, qui traînera la reine à l'échafaud, qui tuera à cours de pieds dans le ventre. l'orphelin de tous les rois de la maison de Bourbon! Don Juan, c'est votre crime, tout ce désordre, et voilà votre palement d'avoir corrompu et déshonoré l'honnête et innocente misère de ce porte-besace! Ainsi la justice divine a châtié, à la longue, tous les coupables! Don Juan, par son exemple et par ses conseils, ôtait au pauvre l'honnêteté et l'espérance... le pauvre entraîne Don Juan dans son abline : quoi de plus justement providentiel? - Si Molière avait osé, your aviez le festin de Pierro sons la statue ; oui, mais il faut répéter qu'en l'an de grâce 4665, la statue a tout fait passer.

Toujours est-il qu'on no rit pas à cette comédie de Don Juan; on vain l'espril, l'ironie, la licono ot le bon saos se heurtant et s'entre-clioquent, à chaque sebne, pour arriver à la plaisanterie et au bon not... nous adminons, comme au promier jour, cett verve cartainante, mais toute cette verve nous lisies froids et impassibles. C'est qu'en effet quelquo chose gémit et se plaint au fond de cette gaieté; d'est qu'une lamentation immessa a traversé, sons fin et sans cesse cette raillerie de l'espris, cet orgueil des sens, cette seigneurie inouirouble et qu'un à l'ablano.

Vous riez, Monselgneur l'inflexible, vous chantez; vous trompeur des d'ubelsesse, vous traibser de pouvres innocentes qui n'en peurent mais; vous olltez d'Elvire à Mathurine, c'est trèsbien fait; mais at revers toutes oes gaietés fuerbres, je comprends le vide et la treistesse de votre cour, où la plainte se milea au bruit des balisers; dans vos folies je vois la ruine de votre maison; M. Dimanche loi-même me fait peur et u'épouvante pour votre propre compto, Monseigneur! Dui, ce même M. Dimanche, qui vous présente un bona a payer de dix ans, comme si c'était une dette de la veille, ce M. Dinanche-là ne nous dit rieu qui vaille, Monseigneur, Quand Pheure auer sonné, M. Dimanche artirest i avante pauvre; le premier il viendra pour vous déponiller de vos labiles d'emprunt, pour trouble vos éfécts de la nuit, pour renversor vos tables somptueuses, pour vous nontrer à la multitude tel que vous ont fait vos vienes et vos crimes, seul, pauvre et nu. — Pronez garde à M. Dimanche, Monseignour; quand il son ira, les mains dans vos poches, lo pourre no sora pas lois; et le pauvre, trouvart votre défreuje sur lo dos de M. Dimanche, voudra savoir, à son tour, ce que pèse votre manteau royal 1 Alous il déponiller a lo bourgeois paré dos déponilles de son seigneur. Mais quelle (pie inutile! Avertir de sa ruine, Don Juan qui se perd!

Il est donc facile d'expliquer cette tristese prefondo, immense, irrésistible d'une cométie que Noitère avait faite tout exprés pour anuser les folles foies du caranvail Don Juan et la société française out vicille en même temps; ils ent supporte l'une il trutter les mêmas destinées, et à cotte heure ils se trouvent face à face à l'orifice du même voltant III on n'a pas voulu me croire, s'écrie Sganarelle, qui dépuis s'est payé de ses gupes sor la succession de son mattre... C'est vrait, on n'a pas voulu to croire, ami Sgana-relle, parce que tes discours n'ont pas été d'accord avec tes actions, parce que, tout en déclament contre Den Juan, tu es resté dans son frivole voisinage de vices et de mensonges!

On n'a pas voulu le croire; il est vrai que tu n'as pas parlé assez haut et d'une voix assez ferme; enfin, toi aussi, un as passé devant le pauvre, sans lui rien donner! — Ami Sgoanarolle, tu n'as que co que tu mérites, et pourtant ce n'est pos le bon sens, ce n'est nos la provivorête qui t'ont manque.

s Uhomme est en ce bas monde un oiseau sur la branche; la branche est latchée à l'arbre; qui á altache à l'arbre; altre à bons préceptes; les bons préceptes valent mieux que les belles paroles la Sganarelle, iu parles bien, tu agis mal. Grand conseiller, malgré tes conseils, la flamme vangeresso a dévoré Don Juan, et maintenant votci que tu fiais comme le sauvage qui renvese l'arbre pour avoir le fruit; un se reuversé l'arbre auquel tenait la branche sur laquelle l'oiseau chantait sa chanson matinale. Tant pis pour toi, Sganarello, te voil tombé, à ton tour, de la mode dans la fantaisio . En ce moment même tu expies ta dernière fantaisio, tu cherches qui te gouverne à este beure, toi qui avais pris un techerches qui te gouverne à este beure, toi qui avais pris un

princo, pour pouvoir te passer d'un maître. Pauvre Sganarelle, lu auras un maître demain; mais qui to rendra cette reîne, la bienilistance en personne, cette sainte ici-lass, qui restera le digne objet de tes souvenirs, de ta reconnaissance et de tes respects 7 's

## LE PLUTUS D'ARISTOPHANE. — L'ARGENT. Comédie de M. Bulwer.

De Don Juan à cette comédie d'Aristophane, Platus, la distanco n'est pas infranchissable. Certes noua n'aimons pas, plus qu'il ne les fant aimer les transilions tirdes par les chaveux, et le plus simple passage nous suffit pour indiquer, à nos lecteurs, que nous changeons de parabele. Mais avez vous lu, am lecteur, cette charmanto salire d'Aristophane, Platus? C'est déjà l'histoire d'une aociété qui se portej c'est déjà le pauvre de Bro Juan qui nous apparait dans les baillons primitifs. Ce pauvre est rencontré dans une rue déserte par un citopre d'Athènes; l'Athènie, à l'aspet de co bombomme, vieux, aveugle, infirme, en beance, prend pitié de tont de misères, et le pauvre, an revanche, corichit son bienfaitour, cur ce mendiant c'est le dieu même de la fortune l — Du dieu Plutus les Athèniens font alors leur dieu de prédilection, ct lis chassen. Jupite de son temple... voils toute cette comédie.

Le détail est digne du sujet; quand; après cette helle étude d'un de l'arcarare, on se retourne vers la comédie que M. Bulwer a osé initiuler: L'Argent, on se demande comment il se fait que ces pages atténiennes, d'un attéleme si pur, car c'est la de l'Aristophane étégant, ont pu échapper si complétement à M. Bulwer? — Mais, me direz-vous, M. Bulwer a tant d'invention I C'est un homme d'un goêt si fin ets inhible ce M. Bulwer!

Donc Chromyle, citoyen d'Athènes, s'inquiète fort de la fortune inexplicable des sacriléges, des rhéteurs, des délateurs, de tant do scélérats inopinément enrichis, et il s'en va à l'oracle, pour

 Ceci solt dit à la louauge de la Révolution de 1445; on parialt en cas termes d'un respect mérité, de S. M. la reine des Français, aix semaines après la Révolution, et nut ne trouvait à revière à ces respects qui allaient consoler celle louchante majesté dans son exit! demander où se tient la Fortune? - Tu vas suivre le premier aveugle que lu rencontreras en ton chemin, répond l'oracle, et il te conduira! Aussitôt dit, aussitôt fait. L'aveugle passo, on lui demande son nom; il dit tout do suite qu'il est le dieu des richesses, qu'il s'appelle Plutus; qu'il sort de chez un avare, si avare, qu'on no l'a jamais vu au baju. - Mais, lui diton,pourquoi t'arrêter chez un pareil gueux ? - Parce que je suis aveugle, répond l'argent. — Et si on te rendait la vue, anti Plutus? - Je tâcherais de trouver un honnête homme et de m'arrêter chez lni! - Allons, dit le bourgeois, voilà qui va bien pour moi; en effet, comme je suis le plus honuête homme que je connaisse, tu vas mo prendre pour ton hôte. - Je je veux bien , dit Plutus; mais crois-moi, nous n'aurons pas vécu ensemble, deux ou trois jours, que tu ne vaudras pas grand'chose 1 - Essayons, dit le bourgeois, tu es si puissant! - Moins puissant que Jupiter, répond l'Argent. - Jupiter! Jupiter! voilà un pauvre dieu, sur ma parole, ami Plutus! C'est l'Argent qui a créé Jupiter. Si les hommes sacrifient aux autels de Juniter, c'est pour avoir de l'argent. Chez les courtisanes de Corinthe, à qui les portes s'ouvrent-elles? A l'Argent | Pour qui ce beau cheval? cotte meute, pour qui? Pour toi. Plutus, et non pas pour Jupiter. Ce marchand à son comptoir, cet usurier sur son coffro ils invoquent... l'Argent I Nos poètes, nos capitaines, nos magistrats, nos pontifes... aderateurs de l'Argent!

On se lasse de tout en ce bes monde: l'homme se lasse du pain frais, le savant de l'étude, traifant de la bouillie; le roi même se lasse du son trône: il u'y a que l'Argent qui nous trouve insatiables. — Tu possèdes treize talents, tu en veux seize! D'oñ je conclus. O Pluts! oue tu es lo nius muisant des Dieux!

Vous voyez d'ei l'esparit, l'tronie et la grâce, et l'abondance de cette comédie allégorique Ca n'est pas d'hier, grands deux I que l'Argent est le sujet des saitres et des injures de ceux qui n'en n'ont guères, et même de ceux qui en ont beaucoup, témoin Scheque; au contaire, on le colomniel et an l'insuite, ce pauvre Argent, depuis les derniers jours de l'âge d'or. C'est convenu, l'argent est un fiéau, c'est une trahison, c'ost un meurire, c'est un crime; l'Argent, c'est tout à lois le vol, le volé et le voleur. Pire Lacenaire! A bas L'Argent! C'était l'option des morafisces noternes : mais les modernes : mais les mais les modernes : mais les mais les modernes : mais les mode

Grees, ces hommes presque divins, redoutaient la déclamation et l'emphase plus qu'ils ne redoutaient la famine et la peste . L'art avant tout, pour les hommes athéniens, et quand enfin les devoirs et les droits de l'art étaient sauvés, venait la lecon qui n'était que plus profitable nour être assaisonnée de gaieté, de hienveillance. de grâce, d'enjouement. Il y a dans ce Plutus un chœur. L'ami Proudhon, ce terrible et inintelligent fantôme qui a fait tant de mal, cet innovateur abominable d'un paradoxe plein d'embûches, ce destructeur de nos plus chères libertés, ce mal venu qui a fait reculer trente deux millions d'hommes, le mauvais citoven que l'exécration publique ne saurait châtier, d'un châtiment trop honteux, cet énergumène imbécile qui se figure que le bonheur du genre bumain peut sortir d'une déclamation, comme sort la tempête de l'outre d'Éole, ne sera pas fâché de lire ce chœur d'Aristophane où la venue du communisme était prédite, il v a tantôt trois mille ans.

Proudhon (ou Carion) et les villageois.

PROUDHON. Mes amis i mes amis i rudes enfants du travail, jusqu'à ce jour c'est à peine si votro maître vous a prêté sa gousse d'ail pour frotter voire pain; venez, accourez tous; noire affaire est au point ou vous pourrez nous être d'un grand secours.

Le Cnocua. Nous allons! nous allons! Mais le travail et l'âgo retardent nos pas, et d'ailleurs, pour que nous allions plus vite, que nous veux-tu?

PROUDION. Ce quo je veux? Étes-vous sourds? Je viens vous dire of je vous répète que je viens changer votre misère en opulence, votre travail en repos, votre paio dur en noces et festins.

Le Cuoeua. Que dis-tu là, et que signifient ces promesses d'or? Paounnos. Oui! j'ai rencontré un certain vieillard hideux à

4. Sincerum fuit sle cerum juddelum, nithl at postitu în incorruptum adrice et depasa; cerum Reigioni cum service noter, malium rechem incicies aut colinum ponres soliet. Leci ait un heut pasaga de quejucijor de aguntaliste de Paris, lorque les reprise recutaceou la competica de la

11

voir, sale au possible; un affreux bossu, édenté, à peine un humme..., et j'en vais tirer des monceaux d'or.

Le Crosun. Ah! ah! la bonne aventure! Et to crois que nous te croyons? Et tu penses que nous portons pour rien un bâton ferré? Vraiment, c'est être bien osé que de se moquer de nous à ce point là!

PROUDION. Amis! pourquoi ce courroux? Pensez-vous donc que je sois naturellement si méchant, et que jo vous dise des sornettes pour me mensecr ainsi?

Le Chorum. Que me veut cot échappé de prison? Pronds garde : tu as l'esprit malin, nous le savons, mais prends garde, nous avons tout quitté pour l'entendre, et même une grande quantité de beaux gizzons qui étaient l'espoir de notre diner.

Proupnos. Mais quand je vous dis que ce porte-besace, c'est Plutus en personae; laissez-vous faire, vous allez être riches...

Le Cnoeun. Comme Midas?

PROUDDON. Comme Midas let si vous m'échauffez les oreilles, vous aurez les oreilles de Midas.

LE CHOEUR. O bonheur! ô fortune! ô grand Proudhon!

PROUDION. Suivez-moi done, car je prétends, pour ma peine, marcher le preniere, quand vous devriez me pousser à grands coups de pied i Hâtez-vous, mes enfants, bausez le ton, faisons autant de bruit que le Cyclope qui bat le for quand le fer est chand. Allous i allons? ...

Ici je cesse de traduire, tout le reste est intráduisible, ou du moins il flandrai, per politeses, le hisser sur le compte de Carine. Proudhou et les villagois se mettent en marcho, en chantant un cantiqua d'actions de grâces et... Ici s'arrêtent les strophes du chaur, le roste du chaur s'est perdu; point de conclusion à tant de bolles promesses que faisait. Plutus à ces braves villageois qui doutent du nouveus prophèta... Quelle déstit la conclusion de chaur? On pout la deviner, tant c'était un bomme de bon sens, cet Aristophane, mais enfin on edit pas ce que dévinennt les parlageux de cette comédie; on n'a que le commencement de leur cantique et i flau this n'a concluent; soilement, à l'acto saivant, on voit que le portie comique a repris le dessus et qu'il seccable, de soir inmie et de son mergis, le grand a yettme!

C'est aiusi qu'Aristophane se moque du grand système par la

boache de Chremyle le bourgeols — O surprise! Chremyle est riche. Oui , mais Chremyle tremble; il a peur comme s'il avait voilé son or dans le temple de quelque dieu! Chremyle est riche, Il achète tout ce qui est à vendre... Survient alors l'éternelle entrave, l'éternel remords, la pauvret de pauvre de Don Juan, les yens hagands et pleins de fureur! La pauvreté se plaint...

- « Do quoi se pinint-elle? dit l'enrichi... on lui il bissic l'abline!! » A ce propos qu'il nous soit permis d'entourer, de nos hommages saus réserve, ce grand poète faristophone, ce libre penseur, ce mervailleux conseiller, cet ennemi de la déclamation; austère et vigilant comme Démosthené, et comme lui populaire à force d'austérité et de vertu "; car à peine a-t-il évoqué la pauvreté, comme Moilère évoque la statue de Commandeur, Aristophone tire de l'âme de son fandôme décharné, non pas des lamentations sociales et des bissischèmes. mis le conseil et l'enérance.
- Oui, dit-elle en relevant fièrement la tête, oui, le suis la pauvreté, et je m'en fais gloire! En meme temps, la voila qui chante son hymne de triomphe! v Otez la pauvreté de ce monde. laissez le monde à Plutys..., sondain, plus de poétes, plus d'artisans, plus d'artistes i Faites des hommes autant de riches, quel mortel consentira à forger le fer, à construire les légers navirés, à demander à Cérès les fruits de la terre? Soudain vous n'étes plus qu'une race de lâches et de paresseux 1! Supprimez la pauvreté sainte, vous vous condomnez à labourer, à bêcher, à faire les habits, à les laver à la fontaine. Plus de lits pour le sommeil! plus de tanis pour le repos! plus de pourpre et plus de vin pour les noces! Respect à la pauvreté! Maltresse habile et ménacère, elle est la fortune, ello est la forco, elle est la gloire; d'elle seule vient le charme du fover domestique : elle donne la prissance. le sang-froid , la bonté, l'élégance : elle protége le riche contre le gueux, elle défend le mendiant contre le riche.

— « O vil Plutus! tu déligures les hommes, tu les accables de goutte et d'infirmités, tu leur ôtes la force et l'élégance; moi,

- 4. Barathron,
- 2. « Cui non auditæ Demosthenis vigiliæ. »
- 3. « fosa tristitia el severifate hoputaris, n
- A. Tucite l'a dit: Timidi et imbelles, quales amœna Græcia et deliciæ orientis educant. Ces Grees timides et efféminés. À la facon des hommes d'Orienti

la Pauvreté, je les laises jeunes, prestes, sobres, honnêtes, étoquents? Vous disiez tout à l'heure que Jupiter était riche : il est pauvre, et voilà pourquoi il est un Dieu! Quelle est la récompense suprême de Jupiter, sur la terro des héros? — une couronne d'or? — Non 1 non l'une franche de laurier sauvage! »

C'est merveilleux à enteudre tout ce passage, et l'on se demande ce que veut dire ce mot: Progrés quand après tant et tant d'années, tant et tant de siècles, de révolutions, de religions, de croyances, l'humanité se retrouve si loin, si loin de ces idées justes, saines, consolantes, sociales, honnéles?...

Après la louange de la pauvreté arrivent les enouis de l'abondance: — A quoi bon ces coffres pelins d'or, esc ruches remplies
d'encons, ce puits d'huile, et ces tonneaux de vin? La peuvreté
passe son chemin en compagnie du travail, dédaignant tes sycophantes qui ne croient ni à la pauvreté, ni à son cemanade le travail; le pauvre d'Aristophane aurait honie de s'engraisser en se
maleant des offaires des autres. Enfin, et ces est la coordasion
de Phutus: « riche ou pauvre, qu'importo? c'est pour si pou de
temps le La violises aurrive en paimodiant la proverbe: Les Miléstens étaient braves jadis! Ce proverhe est un oracle, un oracle
qui sert, depuis la quatre-ving-testième olymphade, Que do natioso
ouhitées, après leurs jours glorieux, ent pu inscrire, sur leur tombeau; Les Milésses étaient braves, jadis!

A cotte comédie de Pluttus, il y a un sixième acte, ou, si vous aimez mieux, no etqueixe de les plus au tableau, comme cela se passait au ci-devant Théitre-llistorique dans la pièce do M. Bulwer, et mituliele: ¿ Targent. Dans le derraire tableau, les dieux se plaignent d'être négligés par les hommes, depuis que la Fortuso s'est répande qu'a et la comme l'eau des fontièmes : l'encome fum de plus sor les autels déserts; on n'y trabo plus les victimes sanglantes. L'Olympe est abondanné à qui vout le prendre, ct, pour le remplir, les dieux vaineus poussent, au sommet de l'Olympe, le mendiant, l'aveulge, le besseire du premier acte, le dieu Plutus; le dieux l'autelle de l'ordinate de l'Olympe, le mendiant, l'aveulge, le bresseire du premier acte, le dieu Plutus; le

M. Bulwer (nois l'avons vu à l'œuvre, qui insultait mademoiselle de La Vallière) n'est pas Aristophane, non, pas plus qu'il n'est Walter Scott ou lord Byron. Sa plaisanterie est triste, aa galeté est grossère; il remplace l'esprit par le bruit, le bon no par le grongement; il groupe pour le partere, comme on grognait pour O'Connell. En vain le traducteur ou les traducteurs, à lorre de lact et de poillesse, ont habilement atténué l'accont, la gestillesse, le dialoque et le goit du terroir, il reste encer asset de cette composition tudesque, de cette plaisanterie normandasanone, pour témojgrar de chape passage, à chaque mot, de son origine étrangère. Croyez-moi, mes chers confrères, quand vous voudrez rester dans les bornes légitimes du goût, du style, des couvenances, de l'imagination et de l'esprit, soit que M. Bulver. lasse des comédies, soit qu'il écrive des tragédies, soit qu'il invente des romans..., ne vous adresses ni aux comédies, ni aux tragédies ni aux romans, ni aux poèmes, ni à l'esprit, ni au génie de M. Bulver.

LES PÊTES DE VERSAILLES. — LULLI, MOLIÈRE ET QUINAULT. — L'AMOUR MÉDECIN. — LE BOORGEOIS GENTILHOMME. — ANNIVER-SAIRE DE LA NAISSANCE DE MOLIÈRE.

Cos divertissements, ces ballels, ces files, ces cadeaux, ces longues esfrénades apportées d'Italie, la Seine traversée par des barques chargées de fleurs et de mélodies, et toute semblable à l'Aran qui coule à l'Iorence, ce récit galant que nous fait le magnifique Menteur de Oorneille, splendidé mendaz, ces couplets satiriques et ces chansons à boire, ces menuets, ces sarabandes et ces chacones, qui donc anime soudain ces fêtes de la poésie et de la jeueses, qui plus beau noment de Louis XIV et des on règne?

Quel Amphion a construit la comédio à machines, afin que les plus beaux réves amoreux « un roi de vingt aus soient réalisés aur un héditro? — Quelle vie nouvelle ajoutée à la poése de Quinault, à la prose de Molière, oi quollo est la voix puissanta qui sait chanter, d'une façon si lamentable, les héros de ce siecle, apportée à Notre-Dame de Paris, sous un sacorphage d'or et de veduors? Vous l'avez dit, vous l'avez nommé, l'enchanteur de Versaillés naissant, le vrai poûté de ces possiées, le Collaborateur de cest grands poétles, l'homme le plus poqualire le plus ainée de cette cour qui s'abandonno à tous les enivrements de l'amour et de la giorre, c'est Lufil: C'est ce méchant peit l'alten, arrivée no sait d'où, dans les cuisines de la grande Mademoiselle, et qui déjà se faissit recoarque per le bruit harmonioux qu'il savaite.

rencontrer dans le chec de deux casseroles de euivre et de leurs deux convercles! Ce singe effronté et malin inventait la musique du grand siècle, comme Racine a inventé la tragédie.

Il uvait — e vil bouffon — la veve ingéniesse de ces Italiens enfants de la môdoie, qui elantent en tomo l'oiseu, en chante, et sans plus de préparation. Il était vif, métodieux, câlin, railleur, avido d'argent et de renommée, dennant peu, ne révent jamels, composant loujours, et aussi content de treuver une idée, par la toute puissance du lassard qui est le vai deu des musciens, que do la rencontrer dans sa passion ou dans son génie. Il a été toute sa vie le mattre des on art; il a été le seul et sans paratge, il a teuu à sez gages, assez minees, un des plus grands poiètes de la Fontaine lui-même, un poètre à as suite! Houreusement que le bonhomme en révolte contre les présentes de la préprié principal de la politique de la préprié par la politique de prévolte contre les présentes des de partiest (on 18-politique d'ains), à la cour), et que ce métier de librettis le li fit herreur.

On ne sait plus aujourd'hui (et tant mieux!) ce qu'était un divertissement de la cour, et comment s'arrangeait un ballet dansé devant Leurs Majestés, par Monsieur, par Mademoiselle, par le Rei enfin. Ce serait toute une histeire. l'histoire de ces divertissements dans lesquels se divertissent, en effet, pour leur prepre compte, et sans souci du qu'en dira-t-on, ces jeunes gens et ces jeunes demoiselles, sons les regards de la reincmère, de M. le cardinal ou de la reine de France, pas un no s'inquiétant, parmi les acteurs ou les spectateurs, de ces fêtes de Elle enchantée, de l'opinion de la foule, au delà de la cour. Le plaisir, c'est la grande affaire. Que les jeunes gens soient bien faits, que les princesses seient belles, que, les uns et les autres, ils soient brillants comme autant d'étoiles qui servent de cortége au soleil, veilà teut ce qu'on demande. Le reste ne vaut pas la peine qu'on s'en inquiète. D'art et de goût, de vérité et même de décence, il en est à peine question.

Tous les patois, et tous les baragouins, ot toutes les pointes, et tous les mots à double sens sont parfaitement admis dans ces folies des soirées royales, où chacun lutte à qui fera sourire le maître de céans, quo le maître s'appelle Richalieu ou bien Louis XIV. D'ubr don se déquise en mille lublis plus étranges

whit is que cellesti; plus l'habit peòn à une auscenité, et plus it cost recherche: — le hateyeur, son bais à la main, denande à balayer des cabinets pleins d'appas; le marchaud de poolies se vante de faire tout ce que peut faire un lonc coy; la hateuse aux proubtants dit des gueules avre le joueur de bâtons à deux bouts, pendant que la seronite à tortillois se moque his sect de trie de saint lamoont. Vois seve usus l'Évellia se moque la sect de deuts, le Jonear de tult et les Batteurs de fastl, la Demoiselle jouant de la basse et le 'endeur de veilles ferralles, autant de merchands et de colporteurs d'équivoques plus ou moins ordurières, et que la sessent cruellement semdatio les bourgeois de la rue Saint-Denist Ces choses la s'applaient tantol la Vattle de Misire, tantol les Platisir de la Jeunesse, et pour des plaisirs, le gross Rieux et la belle Platissière, la Danne de pique et la Danne de carreas: domes Goolies, pages, chevaliers.

On passait ensuite à la Mascarade du Mardi-Gras, où lo paysan et la paysance piaidaient la Cause grosse, et leurs discours étaient un peu gras de saupiqué. Puis, venaît dame Poucette, qui chuntait une chanson restée à la mode;

Poucetie n'aime pas le son . Si ce n'est le son des pistoles!

Lo cabarctier, l'afficheur des comédiens, le capitan, le veilleur et l'irrogne avrient leur tour. - Une fois, c'était la mascarade de la foire Saint-Germain, le balegeur (encoro le bolayont) était représenté par M. Ségnier... M. le chanceller trento aus plus tard. Et M. Ségnier (un futur garde des seaux de France!) son balai à la main, disait des choses... — Il y avait le critleur de sorts, représenté par mademoiselle de Morfontaine, et une Egyptienne sous les beaux troits de mademoiselle de Lorge.

Les autonis parpons, les jardiniers, et chose étrange, la rue en action, jouant son rolle, et portant sur sa robo fleurdelisée, son non de baptème: la rue Constant-Vilain, des Latvanlières, de la Savatterie, Geoffroy l'Anier, des Bons-Brifauts, des Mornousests, les pinpantes, les gaillenfes et les chante-leurier — sans oublier son excellence le Pont-Neuf qui chantait des chaosous aux belles dances I La fantaits en t-elle jamais rien produit de plus curieux et de plus de étrage que ces éflest doals ejeculées toute cette.

jeunesse, qui allait être le grand siècle, jouait son rôle d'esprit, de bonne humeur et de bonne grâce? Sur ces programmes, je retrouve tous les grands noms des claunsy de bustille de d'Ulisitatire: le duc d'Enghien, le comte d'Harcourt, le comte de La Roche-Guyon, les ducs de Luynes et de Coislin, le marquis de Brérés et la liste entière de l'incorruntible d'Hasier.

Parmi les danseuses du divertissement, les mêmes noms se nerterouvent, mêtés aux noms des artistes suivant la cour; coux le, danseurs et danseuses par métier, restaient cliargés des grauds réles, des railleires, des bruits, des chansons et des belles danses en dehors de la danse noblo. Quand donc on dit: e ballet danse en dehors de la danse noblo. Quand donc on dit: e ballet danse en dehors de la danse noblo. Quand donc on dit: e ballet danse de d'Asie dans fout le spiendeur de la beauté, de la puissance et de d'Asie dans fout le spiendeur de la beauté, de la puissance et de ja jeunesse, est monté à se comptiments, dans ce magnificar perpéduel trait qui remuit la remuit la remuit la remuit au remuit la cremit en dice son rétene.

An premier abord, et quand on se souvient de co mot 'politesse, et de cet autre mot: urbanité, qui out été le fond de cette langue française, e dont les moindres syllabes nous sont chiers, dissit un académicien, parce qu'elles nous servent à glorifier le Roi, » on se figure que, plus tarda, quers Richelieu et Mazzini, les ballets dansés par Louis XIV ont perdu quelque peu de leur entrain et de leur gaieté, pour ne pas direpis. Eth bien lon e; c'est la même fête qui se mène sous les ombrages tordius, su bruit de ces eaux jallissantes, à la heur de ces flambeaux, aux sons mélodieux de ces vingé-quaire violons et de ces quarante potts violons (tout un orchestre) conduits par Lully, dans cette foule de toutes les grandeurs de la noblesse, de la fortune, de l'amour et du génie.

Ce qu'on appelait les mascarrades das Palais-Cardinal, cotto résurrection des temps passés, ces moises d'autrotios, remises en lumière, ces Valois et ces Carloringious un instant ressessités... tatut ce que peut faire le jeune re, mattre des apeuts pessones et de son royaume, c'est de lutter avec ces magnificances au milieu de ce pasis d'Armôdo de Vegente ne souveraines les heunts de la cour rapais d'Armôdo de Vegente ne souveraines les heunts de la cour rapais d'Armôdo de Vegente ne souveraines les heunts de la cour admensielle de Bourbon, madame de Longueville, madame de demoiselles de Rota, de Liancourt, de Sénécé, de La Fayette, de Rett, de Rett, de Mettenart, mest démoiselles de Rota, de Liancourt, de Sénécé, de La Fayette, de Sévindé (en managen, evec deure ténns l'emparagen, l'avec deure ténns l'emparagen, avec deure ténns l'emparagen, l'avec deure de l'action de

re lut de ne pas rester trop au-dessous des mascarades du Pulais-Cerdinal, Luti-même, le roi-soleit, le plus roi des rois, dissit Leitnitz, en labait d'imercaudes et de pertes, a li lu filatal sa défondre contre tant de jeunes gens, ses rivaux léglines, chargés de représenter à ses còtics les héros du poième et les dieux de l'Olympo: Lycke, Folas, Alessko, Télamon et le berger Endymion dans sa grotte din mont Lathmos. En ce moment, tous les colibris de Versultes chantainen la elanson de solessur de Lesbie; F. suis un Dieu I.

Vons édez dieux aussi, jeunes gens, mêlés aux décesses joyeuses: Saint-Alignan, La Meilleraye, Mauderier, Langeron, Thémines, Süller, Piesque, Coligny, Richeleu, dauseurs choisis de Cho et de Melpomène, de Thalie et de Colliope, et autres eruautés atmabéts, madomoisello de Praslin, et les trois Mazarins, suivies do tout lo corps de la musique.

Voyez le beau recueil de ces divines choses!

Que de ballets pour célébrer la jeune reine! et bientôt mademoiselle de Le Vallière! et plus tard madame de Montespan! et la naissance de M. le Dauphin!

Courage, bons buyeurs, nous avons un Dauphin !

Quand le mot matecrade n'était pas assez fort, on supelait cela une bouffonnerie. J'ai sous les yenx la bouffonnerie du Point du Jour, écrite et composée sous l'invocation du Père Li-ber, étrange Dieu, accompagné de soizante-quatre voix, vingchuit voies et quatora luths! Voil donc comment se passait la vie Versailles, «Le roi, comme un autre Godefroy, assis sur son e trone, disparaissait dans l'édat des pierreries let pas un seut « des Français ne se lassait de bénir la gendilesse de son roi et « de s'étonner comment la majesté, qui temble contraire à de stelles actions, était toujours aucdevant de ses pas. »

De ces fètes de la toute-puissance, Molère et Lulii étaient les suprémes ordonnateurs; lis inventaient, ils disposaient ces macarades, ils instruisaient les acteurs; oux-mémes, ils so chargeaient des rôles les plus difficiles, et pour récompense ils voyaient leurs noms, imprimés sur les programmes, à côté des plus grands nons de la monarchie. « Lo jeune roi, dit Saint Simon, flérob.

a dans une cour brillante où la règle et la granilour se voyuient s'avec disinction, et où le commerce continnel des dames, de la reine-mère et des auteurs de la cour l'avuit enhardi et façonnée de bonne heure, avait priné et goûlé res sortes de l'étes et d'amsements permi une tronpe de jeunes gens des des sexes, equi tous portaient et avaient le droit de s'appeler des dames et des seigneurs, et où il ne se trouvait que bien peu, ou même point de mélange, parse qu'on ne peut appeler ninsi frois ou quatre peut-être de méliocre étofte, qui n'y étaient admis, visiblement, que pour être la force et la paraire du ballet par la grâce de leur figure et l'excellence de leur danse, avec quelques maltres de danse pour véro la force et la paraire du ballet par la grâce de leur figure et l'excellence de leur danse, avec quelques maltres de danse pour véro la force et la paraire de mêtres de danse pour véro la force et la paraire de mêtres de danse pour véro la mêtre s'et de nes pour véro la force et la paraire de la mêtres de danse pour véro la cre et la paraire mêtre.

A re compte, Molière et Lulli, son compere, étaient risiblement et uniquement admis, en cette illustre compagnie de iennes gens et de jeunes names: « Formés à la grâce, à l'adresse, à tous les exercices, au respect, à la politesse proportionnée et délicate, à la fine et hunnéte galanterie, » parce que, sans le poète et sans le musicien, il n'y avait pas vraiment de divertissement qui fût possible. Avec une bonne grâce assez rare. M. le duc de Saint-Simon en convient, et il faut lui tenir compte de l'aven, quand on songe que Molièro était un comédien, un excommunié, quand on songe que Lulli avait été marmiton chez la grande Mademoiselle, et bien en prit an ieune apprenti enisipier de rencontrer une mattresse si disposée à Inipardonner ses polissonneries : « l'aimais fort à danser, dit-elle « dans ses Mémoires, et cette qui l'aimait autant que moi , était « mailemoiselle de Longueville. Nous avions, elle et moi, l'habi-« tude de nous monuer de tout le monde, quoiqu'il cut été fort « aisé de nous le rendre : nous étions hubillées aussi ridiculement a qu'on le pouvait être, et il n'y a grimace au pionde que nous a ne fissions, » Je le crois bien, quand on est jeune, qu'on veut être reine de Franco et qu'on danse pour son plaisir.

Entre Molière et Luilli, puur n'oubliter porsonne, il faut placer le vrai hérant de ces anaurs, le jeune polée Quinoult, le pode die Renand et d'Armide. Collèré, le 7 lleure mò sun musicion tournait la brothe, availt la main à la pâte liurs le pétrin de mousieur son père, et déjà il essayoit ses chausons dans la boulangerio paternelle, pendant quo l'autre essayait son violou dans les cuisines.

de la princesse. — A eux trois, ces grands anuscurs, ils se furent bion vite camparés de Versaillex, et de ses anonars; é aux trois, ils en mirent à célébrer les dieux nouveaux de cet Olympe: La Paix, se an irent à célébrer les dieux nouveaux de cet Olympe: La Paix, et la Startel, la Joine et la Concorde! — On les retrouve à chaquo instant dans ce recueil aux armes royales, initiudé: Ballets dan-set par le Roy. — On les trouve même comme acteurs dans les ballets qu'ils n'ont pas composés : tantôt les délices de l'Ils heureures de la concessible, la notie le ballet toyal de la faillerie, de l'Ilmperlance, cuin le ballet des Satsons dans les agréables dé-sets de l'annistichem !

Si le ballet n'était que foli et amusant, si les danses n'étaient que plaisantes, si le dialogue, improvisé eur un banc de gazon. n'était que suffisant à l'heureuse disposition du moment, la chose restelt enfouie au milleu des ballets dansés par le Rou, et tont le monde était content. Henriette d'Angleterre, en attendant l'oraison funèbre où elle éclate en ce grand deuil éternel, avait représenté la Flore du printemos, et le roi avait dit qu'elle était charmante | Mademoiselle de La Vallière avait chanté les louanges de l'Été, il est vrai que le roi représentait Cérès, Flava Ceres, la tête couronnée d'une couronne d'épis d'or : Molière était chaugé en vianx berger maussade et grognon. Lulli lui-même était le chef des moissonneurs, il menait la bande heureuse à travers ces moissone enchantées, pendant que les Nymohes des chœurs. armées de faucilles et parées de bluets, mademoiselle de Comminges, mademoiselle de Lamothe-Houdancourt, mademoiselle de Salmes et mademoiselle de Laval (une Montmorency i) chantaient de leurs voix fraiches et d'un bel accent :

## Toute la gloire et la fleur du hameau.

Oui, mais parfois il arrivali quo ces fites improvisées, ces paroles écrites en courant dans les allées des grandis jardins, ces chansons que diciaient aux polites les jeunes coures anoureux, eurivaient aux heures de folie. — Aniei fitt improvisé, au mois de mai 6655, P. Amour médecin, qui a l'honneur d'être compid partii les comédices de Moitère. Ceci est un émple crayon, ditsi il, un petit impromptu dont le roi a voulu se faire un directissement. — Ce divertissement est le plus précinité de tous ceux « que Sa Majestá m'ait commandés; il a cle proposé, fait et appris e en cinq jours... « Ains.], or lo ne se génait avec persoune, pas même avec le géniel II commandait un divertissement à Moltère comme il est commandé au prince de Condé de lui practire une hicoque. Il fallait que la chese fâi prête dans cinq jours; la chese étail prête, et si, par honheur, la première sache commence par un mot qui est devenu proverbe : « Pous étas orferer, monsieur Josse; » si la scène des quatre médécins est un chefdreure de gaieté, ch hien It ant mieux, le roi ne se fâchera pas pour si peul Les voilà donc lancés, le roi, le poète, le musicies; les chanteurs et les danseurs ordinaires sont le lurg poste; les gentilshommes désignés pour prendre part à cette mascarade sont déjà à leur réplique; le divertissenent est prêt; la comédiç, la musique et le hallet descendent de leur gloire pour chanter le prolesse.

Unissons-nous tous trois, d'une ardeur sans seconde , Pour donner du plaisir au plus grand roi du monde.

Co n'est donc pas uno comédie que vous avez sous leis yeux, c'est le canevas d'une comédie, — une façon de menuel, dialogué et parlé; cherchezy. "Louis XIV et un peu Molière; quant à Lulli, il act d'evanoui avec les années, commo ferait le parfum d'un flacion débouché depuis deux siècles! Cet Annur médecin intoi donc peu de place dans la gloire et la popularité de Molière; écoutez le poète, il vous dira l'ui-même « quo ces sortes d'ouvrages se devraient montrer toujours avec les ornenchis qui les accompagenet chez le roi i » Sinon, non Un hallet, en effet, n'est pes une comédie que l'on peut lire à tête reposéo, étudier dans lo livre nême, en médier à ses beures. Un hallet ven étre vu.

Mêma, quand on le joue, il perd la moité de son charme, car le ballet est fait surtout pour être représenté, c'est-à-dire chanté, mimé, dansé, paré, en grand habit. — Quand il improvisait, en trois jours, les trois actes de l'Amour médecin, Molière se metail au niveau des maltres qui avaient inventé les Noces de l'Alloge, mascarade rifletule pour le château de Vincennes; il se rappelait que bui-néme il avait fait le hallet du Mariage forcé, dans lequel hallet il avait créé le rôle de Sganarelle, entre mademoiselle d'aprat, mademoiselle de Brie et médemoiselle d'aprat, mademoiselle de Brie et médemoiselle d'aprat,

assistées du comte d'Armagnac, du marquis de Vitteroy, du duc de Luynes et du duc de Saint-Aignan.

Ainsi l'Amour médecin est une comédio-ballet ou un hallocomédio à volonté; une suito des Amours déguisés, par exemple; Amours déguisée en forgerons, — Amours déguisée en compagnons de Proserpine, — même l'Amour déguisé en comtesse de Soisons; à celui-là, certe, on pouvait dire: je te connais beau masque l'

> Et dans ces yeux romains, peut-être L'amour n'est pas si bien caché Qu'il ne soit facile à connaître Et qu'on n'en puisse être touché.

Le pelit ballet de l'Amour médeciu.

Le petit ballet de l'Amour médecin a été remis en lumière une seule fois de nos jours, pour célèbrer un des anniversaires de la naissance de Molière. « L'Amour médecin, disait l'affiche, arrangé par un metteur en scène » et ce metteur en scène n'était rionis que M. Alexandre Dumas, qui voulut bien, pour cette fois seulement, venir en aide à l'esprit de Molière.

Cotto mise en sciene no fut pas hourouse; — M. Alexandro Dommas avait imagined d'encadere l'internade de Molère dans un intermède de la composition de l'auteur d'Antony, et il arriva, chose strange et chose increyable, ot toute à la losange du poète moderne, que cet habile et intelligent auditior de l'héttre-fra-quis confondit d'un hout à l'autre, de ces trois petits actes, beau-coup trop allonges, lo principal et l'accessiore, le conedite et la mise en scène, la sauce et le poisson t Inde mait labers; de cette confision vint tout le mai, car, pour ce ocup-la, in 'un' autip pas crier: A la profination' Aussi pou il est permis de toucher à Tartufe, aussi fort peut où toucher à L'Annour médezia.

Lo crime n'est pas d'y avoir ajouté ces folies, le crime c'était, que ces folies furent de tristes folies, et qu'à toutes ces adjonctions il ir y out pas le plus petit mot pour rire. A proposé de ces machines manquées, il ne s'agit pas de se couvrir de cendres et de crier: O Molière d'Molière il Molière il Molière il Molière il Molière il Molière il règait de bien inventer quand on invente, de bien arranger quand on arrange. Voici, par exemple, le ballet du Bourcois centilhonme. dans lougle s'est recontrée par bone

heur, une adorable comédie! Els bien! un homme de talent viendiatt algiourd'hai qui arrangerait, do bonne sorte, les divertissements du Bourgois gentificamme; il apporterait plus de grâce dans la danse, plus de variété dans le chant; il trouverait uno cérémonte un peu moins grotesque, un Muph plus gai, même il pousserait l'audéce issou à noue déliver du banneouin:

> Se ti sabir Ti respondir :

On irait plus loin, on retrouverait, chemin faisant, quelques théss quo Molière lui-môme avait indiquées dans co ballet joué à Chambord : bourgeois babillards, pages éventés, filles coquettes, Suisses, Gascons, Importuns, Espagnols, Polievins, Trivelins et Sezamouches, et pour couronner tant d'élors, on fairait par complèter la musique de Lalli, que le théâtre serait tout à fait dans son droit.

Au temps du Bourgeois gentilhomme et de l'Amour midecin, on riait plus facilement quo de nos jours. Le Roi Louis XIV et se jeune cour, au milieu des enivrements et des prospérités les plus incroyables de la fortune, s'amusaient vulontiers de cre détails de méteches et de pharmacie qui nous sont dévenus nausésbonds; une seringue ne leur fuisait guère plus de peur qu'une épée, et les poètes les servaient à leur goit. Noure goût est ailleurs, et vraiment il n'y a pas de quoi s'arracher les chevoux.

Co qui stait digeo de blâne, dans les choses ajoutées à L'anour middein, par les metteurs en schen du Thôûtre Français, c'est que le motteur en schen, qui savait son métier à merveille, avait trop cubilé le ton, l'accent, j'ai presque dit la gloire de Molière lui-mêne, lorsque Molière met en cuvre ses condéties et sa comédie. Relisea L'Impromptu de Versatifes, dans lequel Molière et Brécourt, de La Grange et du Croisy, mademoiselle de Brie et mademoiselle Molière jouent leur rôie; est-il possible de parler an neilleur langage, qui sente plus, en même temps, son thétre et la Donne compagnie?

Même dans lour négligé, on sent que ces messiours et ces dames se rappellent qu'ils sont à Versailles et qu'ils sont les hôtes du Roi. — C'est surtout, par ce genre de vérité et d'observations, que neus nous intéressons aux accessoires de la comé-

die, et non pas parce que vous aurez remplacé lo gaz par les chandelles!

Nous n'incistons pas l'au resto, le public n'avait rine compris aux meilleures plaisanteries de ce nouvel intermede II a grogoé pendant toute la représentation, et pius d'une fois il a stiffé mème Molière l'a qui la faulté au public? Non pas il II n'est pas forcé de savoir par cœur L'Amour médéent il II n'est pas forcé de deviner ce qui appartient à le consédie et ce qui appartient au ballet. En général, il ne faut pas trou compter sur le parterre; Molière lub-mème, qui l'avait formé, s'y est trouvé pris plusieurs fois; le parterre de Molière a applaudi sérieusment la sonnet d'Ornatel-Le public de 1508 a sillé, de très-bonne foi, le marchaud d'orviétan de Molière. Tant pis pour Molière Et voità ce qu'il no fallatt pas démontrer, e loi un' do a felle surfout.

La morale de tout ceci, « e'est qu'il faut laisser Molière comme il est II Jodinizable avanuge, cependent, qui a été Jonné un poete-condicien sur toutes les graducurs dont il fut entoré dans sa viet A peine mort, il devint le sujet de louages sans fin... le béros de mitle apothéoses? — On a même imprimé, dans ses œuvers, à sa louage, une étégie initialée l'Ombre de Moltère l'Et dequis ce temps, pas une année ne se passe qui ne rapporte à co graid homme son tribut solemet de couronnes.

Et quand on songe que lui seul, Molièro, parmi tous les artistes du monde français, se trouve entouré de ces souvenirs perpétuels, on se prend à se demander si la postérité a été juste, quand elle n'a accordé qu'à celul·là, cette louange éternelle? Quoi donc l les rois ont oublié de fêter la naissance de Louis XIV, le patriarche des Rois, disait le grand Frédéric; quoi donc! les évêgues de France out négligé d'instituer la plus petite cérémonie à la mémoire du grand Bossuet, et c'est à peine si les sacristies se souviennent que ca grand homnime est né à Dijon le 27 septembre 4627! Eh! mon Dieu! quels honneurs ont suivi Moutesquieu dans sa tombe?' A peine si l'oraison funebre du prince de Condé s'apprend encore duns les collèges ! Bien plus, à misère ! à bonte des nations! nous avons effacé, de nos annales et do nos remords ce jour de malédiction et de misère, ce jour de notre honte éternelle, ce rour où le trronnibe fut un crime, où le sumilice fut survi d'une récompouse éternelle, la deuit honteux, le deuit des nations

Jibres et des peuples intelligents, le deuil abominable du 2f janvier!

Le bruit de ces fêtes, le bruit de ces amours expiées, ces improvisations de Molière et de Lulli, son camarade, et non moins que le souvenir de ces fêtes, ces aimables et chers sonvenirs de l'histoire de Versailles : La Vallière, Montespan, dont le nom se mèle encore aux souvenirs poétiques du grand siècle, nous ramènent aux drames sons fin dont les amours de Louis XIV ont été le sujet, et parmi ces drames (car il faut que l'on sacho de quelle façon ces royales amours ont été traitées), i'en choisis deux, un drame de la Galté, c'est à-dire un drame quasi-français, ot un drame anglais, écrit en anglais, par un bel esprit célèbre de l'Angletorre, M. Bulwer. Vous verrez par la comparaison de ces compositions anglaise et française que le sens commun no pout être suppléé ni par le talent, ni par l'invention. Ici donc les faiseurs de l'Ambigu se trouvent tout à fait au niveau d'un homme qui est généralement reconnu pour un bel esprit, et vous chercheriez en vain à distinguer M. Benjamin de M. Bulwer. Au reste, ce chapitre sur la tragédie historique de M. Bulwer, le poète angleis me l'a fait cruellement expier ; ce fut en effet à dater de ce moment que M. Bulwer prit l'habitude d'écrire en note, au bas de ses livres, des aménités pareilles à celles-ci : « La France qui a produit Cartouche et Jules Janin, la France qui a produit la Saint-Barthélemy et l'Ane mort. »

Voici, pour commencer, le drame de l'Ambigu-Comique, On dirait que l'Ambigu-Comique avait yu le siècle de Louis XIV, par la lorgnette de M. Bulwer:

## MADEMOISELLE DE LA VALIÈRE AU BOULEVARD.

Un monsieur vêtu de rouge, grimpe, au moyen d'une échelle, aux massardes du château de Versailles; la sentinolle crie: Qut vieur ? la monsieur ne répond pas, il se précipite, au prêril de ses jours, dans la chambre d'une petite fille qui l'aime. Ce qui va vous étonner, c'est que le jeune homme, capssé à ce coup de feu r'est rien moins que Louis XIV, le grand roi, le maître du pompeux Versailles, l'élégant amoureux de tant de heuutés fameuses, dont le nom est arrivé issour à nous, presque chastet, tant il y avait le nom est arrivé issour à nous, presque chastet, tant il y avait

de poésie et de grâce dans ces emoureuses faiblesses; le voilà. dans un drame vulgairo, qui court sur les toits pour feire l'amour. à peu près, comme l'écolier du Diable boîteux.

Une fois entré chez sa belle, Louis XIV fait du sentiment à la facon d'un béros du Gymnase. En grimpant, lo roi a mis le palais en rumeur; on accourt, une voix crie à mademoiselle de La Beaume (mademoiselle de La Vallière plus tard): « Fermez votre porte! éteignez votre bougie! » A quoi la jeune demoiselle d'honneur : -- « Je vais me mettre au lit. » répond-elle. Alors la voix grondeuse s'éloigne, et c'est le roi qui éteint la bougie en se jetant aux pieds de le jeune personne à demi pâmée; ici la toile tombe, houreusement, pour les chastos regards.

Ne vous étonnoz donc plus que la pièce soit intitulée, par une nouveauté toute républicaine, La Vallière et Montespan. sens aucune de ces formules polies que les Français n'avaient pas même refusées à Ninon de Lenclos, qui s'appelait mademoiselle de Lenclos. Pauvre et jeune madame de La Vallière, si aimante, si jolie et si bonne, on l'a tout d'ebord dépouillée de son duché qui lui avait coûté si cher; aujourd'hui on l'appelle tout simplement La Vallière, comme on disait autrefois la Champmeslé. Le Vaudeville, quoique théatre national, est mieux élevé et plus poli que l'Ambigu Comique, il a imprimé, soixanto fois de suite, sur son affiche élégante: Madame Dubarry, en toutes lettres, et sa polilitesse no lui a pas gâté sa recette, d'un écu de six francs,

Étrange destinée de mademe la duchesse de La Vallière! Il se trouve qu'elle aime le roi, qu'elle aime en lui le beau jeune bomme, l'habile danseur, le grand seigneur accompli, et elle ne songe pas qu'il est tout-puissant : elle parle du roi comme mademoiselle de Coëtlogon parlora de Cavove. Un soir, le roi entend la jeune fille qui parle d'amour : à ces propos d'amour son nom est mélé, et lorsqu'à la dérobée il jete un coup d'œil sur cette jeunesse si bion empariée et si tendre, il reconnaît la belle personne dont le portrait l'a francé chez le surintendant Fouquet : aussitôt ce roi égoiste se sent ému jusqu'au fond de l'âme : c'est quelque chose de mieux que les sens , c'est presque le cœur qui lui parle. et de ce jour qui la devait plonger, vivante, dans un abimo de supplices et de repentirs, madame de La Vallière préside à ces fêtes, à ces spectacles, à ces miracles de la poésie et de la pein-41. 11.

ture, à ce beau siccle, à ce théâtre ou Molière et Lulii semblent lutter à qui produira les amusements les plus aimables.

C'est par ce qu'elle était à cette œuvre, que le nom de La Vallière est resté, en nos souvenirs et dans nos rospects, le mot d'ordre de tant de grandes choses dont se compose le grand siccle. — Blu a entendu les premiers bruits du Versaities naissaut; elle a vu l'étancer dans les airs arfatechts, les premières eaux de ces bassian sunnedes de si loin, par la volondé d'un seul, pour le pitaisir de tous. Bill était l'inspiration des poètes, élle était la muse, elle était le sourre, elle était sarcée et la récompanse.

Ello a tê le bon génie, elle a eté le sincere amour de ce roi gâté par toutes les obbissances et par tous les encens. Chaquo fois que son amant la quitte et l'abandonne, aussité telle se rétuige au pied de la croix; échevelée, pleurante, le sein nu, chargée de deuil, alors encore une fois le roi la trouve belle et revient la dispoter aux auctles, alors aussi, — tant elle a de peine à briser ces liens si c'harmants, — elle céde à rette volunté implacable, et elle ranter en pleurant a extle court lémoin de ess larmes....

Vain espoir I inutilo pardon I Lo cœur de sou amant est desséché pour elle; alore enfin, elle dit aideu au monde; elle parti... mais cette feis Louis n'ira plus la chercher; alors il faut que Bosset a'en mête; il faut que l'éloquence chrétienne descende dans l'îme de cette pauvre femme, ain d'an remptir le vide. Enfin, enfin, quand la mesure est comblée de ces lumiliations et de ces désespoirs, la multresse royale so fait carmétite; elle se plonge dans ces austérités atroces, avec la même passion qu'elle s'est plongée dens les molles voluptés de ce siécle anuourent et dévar, puis elle meart comme une sainte, falisant une mémoire respectée, et se plaçant, par la vérité de sen anour, à côté de cette maltresse royale qui fut une femme couragense et de bon conssii. Acnes Sorrél !

Dons la vie de la sainte reclase il y eut encoro bien des agitations; la mort de son enfort, les déordrors du roi, qui lui était toujours si ebre, et enfin la visite, qu'ello reçut dans son cloître, de madame de Montespan, son adultire rivule, cette fici o et insultanto beauté que le dépit poussait au cloître, comme l'amour y avait précipité seur de la Misie tourde, et qui du treser bien des pieurs de rage quand elle se vit remplacée dans ce poste éminent par une de ses protégées, (giàres pieurez! pieurez amours)! par la veuve du bonhomme Scerrou!

Alus se renouvela, en France, la coutume des maltresses roysles, interrompue depuis Henri IV, par deux cordinanx ministrus, et cortes ce fut uno grande chute quand nous flances tonhès de maltame de La Vallière et de madame de Maintenon, à madame Dubarry. C'est alors, que la France comprit combie elle devait de reconnoissance aux deux maltresses de Louis XIV; aussi ne furentelles jamais insulfes, que je asole, ni dans les histoires, ni dans les salons, ni dans les livres, ni au thétre, et lo due de Saint-Simon lui-même en parle avec toute la considération que peut avoir un grand seigneur pour des fairblesses si pernisses; il était réservé au thétare de l'Ambigo. Conique d'être plus sevère et plus moral que le xvur siche et le siede suivant, et de faire justice de La Maintenon, de La Vallière et de La Montesson.

Apres l'acte du hondoir, lo roi part pour ses victoires de Flandres, avec cette armée brodée, en manchettes et en galons, que nous avons vue dans les Mómoires du chevalier de Grammont. Le roi est absent, mademoiselle de Lu Valliere, assise sur les marches de co trône adultère, semblo gouverner a la royale, et ses fidèles sujets les poétes, les musiciens, les artistes, composent nour la jeune duchesse, un de cos divertissements qui ninusaient tant cetto jeune cour. Le ballet qui se danso en ce moment est intitule: le Passage du Rhin. L'avoue que pour ma part ce ballet m'a fort amusé; on y voit les rivières que l'armée a passées; le Rhin, ce Rhin qui fut à nous, so repose sur son urne, et rappelle la belle description de Despréaux; des guerriers se battent en dansunt un menuet; les violons jouent comme ils jouaient encore au temps des frères Francœur ; puis tout à coup le roi arrive, le roi vainqueur, La Vallière (je veux dire mademoiselle de La Valliere) court au-dovant de son royal amant; Louis XIV évite ses regards, sa figure est mécuniente; la pauvre femme revient chez elle ot s'évanouit cette fois pour tout de bon, ainsi les deux A premiers actes finissent par un évanouissement; mais quelle différence, grand Dieu!

Il faut vous dire que pour donner à leur drame la couleur de

cette brillante époque, les auteurs ont eu la malencontreuse idée de ressusciter Roquelaure, ce beuffon dont les Anas ont recueilti les gravelures: l'on voit donc au troisième acte ce Roquelaure apocryphe qui s'amuse à jouer avec les dames de la cour, à parler de l'enfant que le roi a fait à la duchesse de Roquelaure : il est duc et père, et voilà sa chaussure couverte de terre d'Espagne! Plaisanterios de bon goût qui ne se concoivent guère dans cette éclatante et spirituelle maison. Arrive le roi : Sa Maiesté rovient du Parlement, les auteurs lui ont mis, à la mein, le fouot qu'il avait (enfant), la première fois qu'il ontra en son Parlement, indigne sujet de flatterie dont on ne s'est servi que trop souvent. ot que les admirateurs du grand roi ne lui pardonnent qu'en faveur de sa grande jounesse. Ce feuet, à la main du roi qui revient. de sa conquête, est un misérable anachronisme, et pour le préparer quelque peu, les auteurs ont appelé à leur secours un entre anachronisme, ils ont fait donner à Louis XIV dos lecons do Constitution, et cette étrange leçon ils l'ont mise qui le croirait? dans la bouche du duc de Lauzun!

Cependant la duchesse de La Vallière s'est entuie en un coin de lle pleure. Elle trouve dans son appartement des tabletes du roi à madame de Montespan, et ses larmes redoublent. Le rôle de madame do Montespan est beaucoup trop doitou dans-ce drame; on fait une trop méchante femme de cette reine altière, et voisine de la Majesté. Quoi qu'il en soit, madame de La Vallière pleure oncore, quont tout à coup entre un jeune militaire qu'elle a dût épouser autrefois. Le jeune homme revient de l'armée et il giorne (l'inaccent qu'il est) que sa prétendue est la mattresse du prince. A cotte nouvelle, notre efficier se désolo, il tire son épée, il la brise se il sort.

Puis, madame de La Vallière, entendant le roi qui monto, so jette certe les bras de la supérieure du couvent des Carmélites. Louis XIV tend les bras à la coulisse, il embrasse un ombro... alors enfin madame de Montespan triomphe, et le troisième acte est fini.

Après le troisième acte, il y a un épilogue. La décoration, qui est fort belle et d'un très-pittoresque effet (quello somme d'argent représenteraient ces magnifiques décorations qui romplacent, si misérablement et si chèrement, par lo stérilo platsir dos youx, les impérissables plaisir de l'esprit) ! représente l'intérieur de ce couvert des Carmélites de Challet où virrent expirer tant de haines, où furent expéces, si cruellement, tant d'ambitions et tant d'amour. La cellule est éroite, le lit est de pierre, et l'on voit circuler, dans cette tombe anticipée, les victimes infortunées d'un crime si digne d'excuse et de pale flort. Rien de plus flucher ce dénouement d'une histoire d'amour, depuis l'histoire d'Holoïse et d'Abelindt La cloche sonne comme elle somerait pour les morts, fouise de la Mésricorde va mourir, on n'attend plus que l'abelitet de nortre. Le ortette arrive. Il bénit les sainte fille.

Et ceci dit, tout est dit; et ceci fait, tout est fait. Et voilà de quels respects nous entourons notre propre histoire! Alors de quel droit neus fâcher contre la tragédie anglaise, et même de quel droit neus en moquer?

Mais quoit nous avons renoncé à tant de droits qu'il nous est bien permis d'un surpre quelque-uns. D'ailleurs ce drame anglais est si complétement et si curieusement bouffon, que toute excuse nous est assurée à l'avance. Il est impossible, en offet, d'insulter plus sérieusement et plus innocemment la gloire et les amours au plus grand roi qui ait honoré un trône. L'auteur de cette œuvre sans nom est d'ailleurs en an pays ce qu'on appello uno célc-brité; nous savons déjà qu'il s'appelle M. Bulwer; il a écrit grand nombre de romans; et comme il s'agit ici du plus grand sécle de notre histoire, il m'a semblé qu'il no sorait pas hors de propes, de parler de la pièce do M. Bulwer.

## MADEMOISELLE DE LA VALLIÈRE ET MADAME DE MONTESPAN. — BOSSUET.

Cetto pièce de M. Bulwer se composo de préfaces, prologue, épilogue, romances, additions, suppressions, dédicace, notes: elle est édèle d'Aurcaedy. - pour sa science t pour son girale, « qui peuvent enseigner aux artistes, quelle quo soit leur profession, que : l'art et la poésie de la nature expriment le vrai « au trauers du vrisme de l'idéla.) »

Dans sa préface n° 1, M. Bulwer se plaint que jusqu'à présent Louis XIV ait échappé à la résurrection du théâtre, et il promet de ressusciter Louis XIV: avec son égoisme somptueux et royal, son besoin maladif d'amusement, les propriétés de son temperament susceptible, malgré sa froideur, aux énergies dorlotées, aux ressources sans culture, « et cœtera. »

Dans une préface n° 2, M. Bulwer nous raconte qu'il avait commencé par présenter as joices au directeur de Druty-Lane, et que ce directeur melappris n'avait pos voulu représenter la pièce, sans la lire. Alois ll arriva que o l'auteur se refusa à une condition telle qu'aucou auteur d'une certaine réputation ne l'accordentit à un éditeur. » Le théâtre d'Ilay-Market, il est vrai, consenit très-viountiers à jouer les pièces suus la lire, mois sun édificulté sur le choix des acteurs obligen M. Bulwer à rompre la négociation, enfin le théâtre de Covent-Gardeu, plus aveugle et plus complaisant que les deux autres, non-seulement accepta ce ché d'œuvre les youx fermés, mais encor il fut asse huerveu pour complaire en tout point à l'auteur de la duchesse de La l'altère.

La préface n° 3 nous prévient que l'auteur a fait à son œuvre des changements et des suppressions qui « tout en retirant de l'effet général la finesse et la subilité de l'Intrigue de cour, ont été très/avoroblement repus. » Il fallait donc que cette finesse fit bion subilité pour avoir été si pour reprété pour avoir été si pour reprété si pour reprété pour avoir été si pour reprété si pour reprété si pour reprété si pour reprété.

Dans une préface nº 4, l'auteur se plaint des comédiens, race inintelligente et mal apprise, qui n'ont pas assez indiqué ses intentions.

intentions.

Quant au prologue, le prologue de M. Bulwer est dans son genre un potit chef d'œuvre de vanité, de seigneurie et de pations:

\*Peladre lo passé; mais dans le passé tracer des bornes qui « putseant va guerne l'apridire l'activatité. — Trouver parmi tous « les fleuves britlants de l'art, la source obscure de la nature, « le cour sileucioux de la fenuma: — Sur la surface tumal\*\*uteuxe de l'esprit repos laisser l'empreinté des verités les plus «
simples faire des sifections les prédications de l'âmes, « et tant d'autres belles choass à la Schiller, tol est le tableau couraguesement entrepris par l'auteur. Avone que vous suver renconté, rarement, un poêto de cette force! Als l'almable diot! quelle langue, et quel style le quelles idées! — Nous possédons à Chapronto des poètes de cette force; ils écriraleut et ils penseraient plus secement.

La pièce est digne de ces préfaces et de ce prologue.

La promière seène du première cet: se passe dens le jardin de mademoiselle de La Vallière. La juune fille pent densità pour la cour et elle fait ses adieux à sa mère, oux vignes, oux bois, aux cloches iointaines, aux obsents à lout le monde, excepté au pauvre Bragelone. Mademoiselle de Le Vollière n'e pas l'air de savoir ce que vaut Bragelone. « Ce rôle, dit N. Bulwer, reaferme c'auns ma pièce dout ce qui précend at l'héroique. » Il ovese même « que, dans co caractere, il a pris, lui, M. Bulwer, fac « Merte d'attéaliter la réalité. « C'est comme s'il nous dissuir.

J'ai pris la liberté d'être sublime! Et sans ajouter : Excusez de la liberté grande! — Quoi qu'il en soit, Bragelone, est depuis l'onetemps le fiancé de madomoiselle de La Vallière :

Louise, diel dons son langage simple et sans art, ton père 
a nous fineque des on enfances, et air nellé, bourgons du prinet emps virginal, et dans la jouesse il me semblati thésauet riser la mitenne. — La lumière purpraire qu'ilbée de son
arme erres sur la foide terre, m'est revenue dès que je l'ui
suinée. » Et comme ce matheureux Bragelone se trouve fort
ridicale de parle anis, il joiute : « C'est l'enour qui n'i d'éberd e
enseigné les mots dorés sous l'effigie desquels les cours honeules frappant, oux aussi, leur motal massil. » In en suis pas si
c'est là du mêtel messif, c'est de la lourde poésie à coup sât.
La scène clume et reprehent (rei le Schiller naufais se ran-

pollo à plaisir les descriptions du château d'Otrante) un vieil ersenel de la tourde architecture française qui précéde l'époque de Français ses. Brogelone est rentré dans sa moison pour proutire ses ermes, et il s'entrollent avec Bertrand, son écuyer.

Bregelone dit à Beitraud: « Ordennez qu'on fasse monter le chèvréciuille tout à l'entour du bâtiment de l'est? » Puis il sort, car il a entendu lenair son cheval do basitile, qu'i flaire de loin les glorieuses fautares de la guerre! Le vieux Bertrand , resté soul, so dit à lui-même : « Le cœur d'un tourtereau bat sous cette poitrine de lioni ! »

Scène III. — Le théâtre représente les jardius de Fontainebleau illuminés en verres de couleur. Entrent Lauzun et Grammont. l'ai besoin de vous avertir que c'est icile même Lauzun qui fut le plus brillant cavalier et le plus aimé de la cour de Louis XIV; que c'est le même chevalier de Grammont un bel esprit à la Voltaire dont Hamilton a fait son charmant héros. Hélas l vous allez voir comment M. Bulwer les a ressuscités!

Dans la pièce anglaise Lauzun est un marquis de bas étago, un triste ricaneur sans esprit, sans beauté, sans jeunesse, qui parle quo de ses créanciers, comme feralt un des chevaliers de legnand. Grammont est un pauvre hèro qui donne la répliad danne la répliad donne la répliad donne la répliad donne la répliad de Lauzun, et qui n'a pas un mot à répondre à personne. — a Gnax-mort : Sa Maissée est fordice cite leut alus à fransiste une d'Ovidin. »

LAUREN.— « Un roi doit avoir une maltresse. Quand le roi vit chastement, il nous pille, d' nour tode quatre-vinje-diz-neig e pour cent. — Les temps sont bion changés. Nos pères, comme « de crais bouchers, assouvissaient leur ambition à coups d'épée, « à coups de lance; pour nous, l'exprit est nour le lance, l'il-a trigue notre armure, l'antichambre notre champ de bataille, « et le plus qrand krous set le plus grand d'hors est le plus grand cougsin! »

Entre alors le roi; il a vu mademoiselle do La Vallière à sa cour, il l'aime et il dit à Lauzun: — Tu as vu, mon Lauzun, la nouvelle et la plus belle fleurette de notre cour — la suave La Vallière? »

Lauzun (à part): « le crois que mes créanciers se réjouiront de l'avonture de cette nuit. »

Lo roi, Leuzun et Grammont, cachés dans un bosquet, prêtent l'oreille pendant que mademoiselle de La Vallière, non moins emphatique que Bragelone, déclamo cos beaux vers:

« Qui à parté d'annour? l'héliotrope, regardant le soleil, ne lui « demande que sa lumière pour briller! — La présence même de « la grandent de Louis élèce l'âme au-dessus d'une vile tenta « Hon. Il semblo vonir sur la terre pour élever et pacifier nos peases parses en les concentrant sur loi-même. »

A ca heau discours « de cette jeune Diane qu'accompagnent des caprices de vestale » commo dil Lauzan, lo roi no sessent pas do gioi et il s'érei: — « Charante La Valibre» i Rontre alors toute la cour. C'est l'heure de tirer les billets gagoants à la loterie royale. Lo roi gagoo un bracelet de diamants dont chaque pierre noutre un dueble ! et il le donne à mademoissile de la Valibre.

LAUZUN. — « Bravo! — Bien jouê! — Dans ce jeu si singulier « nommé femme, les diamants sont toujours à-tout sur les cœurs. »

Ce qui est une triste, une mausade, une méchante plaisanterie et, pour le dire en passant, tout à fait déplacée à propos de mademoiselle de La Vallière.

Au second acte, Bragelone, inquiet pour sa fiancée, s'en vient dans les jardins de Fontainebleau pour savoir quelques nouvelles; en ce moment le lion est encore un tourtereau, jusqu'à co qu'il soit un chat tigre, et ce sera bientôt fait!

Bragelone. — « On m'a dit à Dunkerque, que le roi aimait une « certaine jeune personne, la fille du brave La Vallière.

LAUZUN. — « A l'heure qu'il est, mon cher, nos taquats ont « usé ce caquet jusqu'à la corde.

Bragelone. - « Tu mens! »

A ce : Tu mens I nos deux coqs-plumets tirent leur épée. Ils se battent : Lauzun est désarmé, il ramasse son épée et il

is se nauent; Lauzin est desarme, il ramasse son opee et il o'en va avec son démenti, en disant: — « Voilà ce qu'on gagne à « parler à des gens qui ignorent le ton de la bonne compa« gnie. »

La scène suivante, entre mademoiselle de La Vallière et Bragelone, n'est guère de meilleure compagnie.

BRAGELONE.— « Pous avez appris le métier de bonne heure.

BRAGELONE. — « Pous avez appris le métter de bonne heure, MADEMOISELLE DE LA VALIÈRE. — « Le métier l Vous m'insultez, « Monsieur.

Bragelone. — « Des reproches! N'avez-vous pas honte de cette « ruse de fille de joie (Harlot's trick?) »

Et plus bas, quand Bragelono s'est attendri : « le ne Valimais pas, Louise, come aiment les glantes ITum s'état la pensée « de cetto vie remplissant l'univers d'amour et de sainteté, et renée (annt de poésie la beauté humaine, « ce. » Bragelone devrait bien dire à mademoisselle de La Valière ce qu'il dissit tout à l'heure à M. de Lauzun : — « Pardonner-moi cette phrase de amavais goût .

Et enfin il entraîne mademoiselle de La Vallière au couvent, « Grammont (à Lauzun). — Je n'ai jamais ou' parier de filles a d'honneur fuvant des rois.

« Lauzun. — Si vous aviez été fille, vous auriez été bien aimable, vous, polisson! »

La belle compagnie !

Acte III. — Intérieur d'une chapelle , le tonnerre , les éclairs , lu nuit , etc.  $\nu^*$ 

MANEMORELE DE LA VALLÈRE. — a Plans les Ménères de coraçes dont e les roues sont la tomerre (La cloche sonne). Voici le glas de a la unit; langago du temps nous ordonant do méditer ces parcoles : Au kit da uit I Aus Larmes! Au lit a uit II a.

N'est-ce pas, je vous prie, une chose étrange, qu'nn poëte anclais se permette de fairu agir ot parles, comme une folle, une des plus grandes dames de l'histoire de France, et commo la chose est bien trouvée: Au lit! au lit! au lit! l'aime autant ce bravo homme qui entendit les cloches de Londres lui réciter un jour : « Tu seras lord-maire. Wiratington l » Avec un peut de zèle, de respect et de bonne volonté, M. Bulwer se pouvuit faire instruire de l'époque et des personnages de son drame. Il cût trouvé, dans les œuvres mêmes de Bossuet, parmi les lettres du ce pero de l'Église, obsieurs passages qui lui enssent montré les combats, les obstacles, l'hésitotion de madame de La Valliers avant de quitter, à tout jamais, ee monde où elle brillait de toutes les grandours de la beauté, de la jeunesse et de la passion. Dans ses lettres à M. le maréchal de Bellefond, l'évêque de Meaux raconte d'un style attristé, grave et touché tout ensemble, ce drame caché dont M. Bulwer et ses complices out fait une parodie. Ces pages chrétiennes exhalent les angoisses et les douleurs de cette fine en peine, et l'on se sent plus attendri, voyuot cette illustre personne hésiter, que si elle se jetait, commo on nous la montre au théâtro. au beau milieu de l'abine, la têto la première! « J'ai vu plusieur» « fois madame lu duchesse do La Valliere, je la trouve dans do « tres-bonnes dispositions qui auront leur effet, je l'espère. Un « naturel un peu plus fort que le sien aurait désà fait plus d'un « pas, mais il ne faut pas l'engager à plus qu'elle ne saurait souu tenir... »

Certes, nous voilà bien loin de la hâte et de la précipitation de M. Bulwer. On ne quittait pas Louis XIV, quand on s'appelait nadanne la duchesso de Vaujour, et qu'on était trois fols mère, avec aussi peu de sans-gelie que si l'on ett été une considienne à la mode, ce puissance de quelque duc et pair t Un protait son temps, on étobissisait son leure of l'fueur du roi. On a la disposition prochaino, *la grace*, oui, mais il faut *entretenir ces saintes dispositions*. « Et si je trouve quelque occasion d'avancer les « choses , je no la manquerai pas I » C'est Bossuet qui parte, il ajoute (et voilà le drame) I « Madame de La Vallière mi « obligé de traiter le chapitre de sa vocation avec madame de Montespan I »

Juste ciel qu'est-ce à dire? madanne de Montespan mètée à la conversion de mademoleslle de La Vallière! Ah i dramalurges, race ignorante; ils n'ont pas au tirer parti de cat aveu de Bossuel! Madame de Montespan consultée à l'occasion de cette prise de voile, et disant que les Carmétites lui font peur ! Les Carmétites ! n'ont peur , et elle en rit!

« On a couvert, ajoute Bossuet, autant qu'on a pu cette réso-« lution d'un grend ridicule. » (46 janvier 4674).

Rions donc, et que madame de Montespan soit contente, avant peu cette repentie et cette repentante ira, en effet, en dépit de ce grand ridicute, au couvent des Carmélites, ot toute la cour sera édifice et étonnée de sa tranquillité et de sa joie !

\* En vérile, ses sentiments ont quelque chose de si divin, que je ne puis y penser sans être en de continuelles actions de grûces, et la marque du doigt de Dieu, c'est la force et l'humiel lité qui accompagne coutres ses panéses, c'est l'ouvrage du SaintEsprit. Ses affaires se sont disposées avec une facilité merveile leuse; elle ne respire plus que la pénitence, et sans être effrayée de l'assistré de la vie qu'elle est préte d'embrasser, elle en regarde la fin avec une consolation qui ne lui peranet pas d'do crainfer la peinel »

O l'admirable et touchante éloquence, à propos de cette femme insultée à plaisir par ce mailteureur M. Bulwer I Et que serait-ce donc si nous assistions à ce fameux sermen pour la prise de voile de madame de La Vallière, en présence de cette reine de France qui a pardouné à cette femme, en ce moment couverte de la cendre des morts I (¿ juin 1675.)

Soyons charitebles, épargnons cotte bumiliante comparaison à M. Bulwer, détournous nos regards de tout ce qui brille, de tout ce qui rit ous yeux, de tout ce qui nous paraît grand et magnilique autour do ce monarque dont on fait un tyran de consédio, autour de cette femme illu-tre et sninte, devenue un jouet daus la main do M. Bulwer. Cot homme es naturellement bursoufflé; il ne comprendra jamais ce qui est simple et naift. Cet homme est un hâbleur de fausse éloquence; il ressemble à cette fomme ambitieuse et vaine dont parle Bossuet pour s'en moquer : « Elle « croit valoir beaucoup parce qu'elle s'est chargée d'or, de pierreet de mille autres ornements. Pour la parer, la nature s'és puise, tous les arts suent, toute l'industrie se consume. »

A quoi hon? vous n'avez sous ces ajustements qu'un vieux corps, une dime vide, un pauvo esprit, un findione, un mesonge, un copisie, un faux Shakspeare, un faux Schiller! J'ai pité de M. Bulwer, mais il a fait représenter exte ignoble pièce, il la suite la la suite donc, s'il vous piali, entere dans ce couvent des Carmélites 'à la suite du roi et de M. de Lau-zun. Écoutes maintenant commert M. Bulwer fait parler la mère Agnés qu'il appelle Labbesse, car il n'a pas voulu se donner la peine de savoir le nom de ce collaborateur de Bossuce :

Entre, dans le couvent, le roi suivi de Lauzun.

L'ABRESSE. — « Quel tumutte souitle la demeure de Dieu !

L'ABBESSE. — « Le roi! Vous plaisantes. Monsieur ! »

Pavoue franchement que je doute fort qu'en pareille circonstance la mère Agnès ait répondu : — Vous plaisantez, Monsieur!
Le roi qui ne plaisante pas, « s'avance avec passion, s'arrête,

e puis dit, avec dignité: Abbesse, sans vouloir vous offenser, e nous n'ignorons pas que souvent des motifs non avonés excietent votre zèle pour les conversions. > Et moi, je vous révonds que le roi Louis XIV n'a jamais tenu

un pareil langage à une abbesse, dans son propre ocuvent, et qu'en tout cas, si jamais le roi eût tenu ce discours, il ne l'aurait pas tenu avec dignité! Alors le roi, sans plus de préparation enlève mademoiselle de

Alors le roi, sans plus de préparation enlève mademoiselle de La Vallière et la ramène à la cour.

Il y avail, dans ce troisième acte, des rhoses encore plus extraordiantes, s'il est possible. Par exemple, on voyait arriver Lauzun et madame de Montespan; madame de Montespan dissit à Lauzun: « Je suis faiguée de plaisirs, il me semble que la terre suit nazannée d'écartate, sans un seul coin vert. »

 « La retraite de madame de La Vallière aux Carmélites a causé des lempêtes; il faut qu'il en coûte pour sauver les âmes. » Après quoi Lauzun disait à madame de Montespan : « Vetre « es prit est réellement un esprit de cour, assez lumíneux pour échauffer et ne jamais briller. Vous avez beuvoup de cette « énergie qui ressemble au sentiment, etc. » Madame de Montespan répondait à Lauzun : « Je sais que tu as été l'architect de « ma puissance. » On voyait ensuite Louis XIV jouant aux échees avec madenoiselle de La Vaillée.

Le not (à mademoiselle de La Vallière). — Pourquoi si peu « de galté? pourquoi ne pas sourire? — L'amour se croit offensé « si le chagrin jette ses ombres sur le cœur qu'il cherche à « remplir d'un soleil sans nuages. »

Et un peu plus has ce roi gentilhommen, si plein de tact et do goot, s'oubliait jusqu'à dire à mademoiselle de La Vallière: —
« Madamen, ai-je mérité le muet reproche de votre chagrin? Je ne veux pas de ce jargon de Jemme-de-chambre à propos de la vertu perdue! »

Enfin Louis, resté seul, se dit à lui-mème : a lo verral Lauzan; « son esprit me convient, j'aime presque sa fourberle; elle « ne nous fait jamaits báiller comme les vertus colle-monté l Songez à cela! Le roi Louis XIV qui dit d'un fourbe : Son esprit me convient! Artivait ensuite le marquis de Montespan, avec une brillante

chaussure écardate, et Lauun lui dissil: « Cher marquis, rous « éte le refle de la mode. Grand Diou Quois bas ! Yous parcourre. la terre en Cupidion monté sur une paire de torches. ». La noi (au marquis de Montepan): « Le decorrum exigo votere « hannissement; laisses votro femme en pair et vivez soul.— « « Allac! Et, pour votre maison séparé», qui nécessité un sur-« croft de dépense, notre trésorier vous comptem cent mille couronnes.»

M. DE MONTESPAN (avéc ravissement): Cent mille couronnes! »
Eh bien l'éest là encore mentir à l'histoire et avilir à plaisir et
sans aucune nécessité dramatique, le noble caractère de M. le
marquis de Montespan,

Accabié de cette misère, il s'en revint chez lui en grand deuil; il s'enferma dans un vieux château, nou loin de Toulouse, et quand ses enfants lui demandaient des nouvelles de leur mère :

— Elle est morte, répondait M. de Montespan.

Une scène auparavant, quand madame de Montespan rencontrait Louis XIV, elle lui faisait à hante et intelligible voix et à brûle-pourpoint, l'aimable déclaration que voici :

MADAME DE MONTESPAN. - " Quel ravissement ce doit être. a de pouvoir sculement contenter un atome du divin Louis: « que serait-ce de remplir son âme entière?... Perdre ton amour « (c'est la première fois qu'elle lui parle ] ) doit être, non pas a du chagrin, mais qualque chose comme le désespoir sublime « de ce Komain, qui sentait qu'il perdait un monde... Se « savoir à lui! quel orgueil, quelle gloire , même quand toute la « terre crierait : Honte! La terre ne pourrait assourdir à son « cœur la trompette out, de sa voix sonore et triomphante, lui « dirait que la terre n'est que l'esclave de Louis! » Et cette folle, qu'on fait parler ainsi trois pages durant, c'est madame de Montespan, cette superbe dont parle Racine dans Esther, et dont l'orgueil humilia même l'orgueil de Louis XIV I C'est ainsi que M. Bulwer prétend ressusciter le xvue siècle , dont on peut dire ce que dispit Bossuet ' d'Alexandre le Grand : « Il vit dans la houche de lous les hommes sans que sa gloire soit effacée ou diminuée denuis tant d'années. »

Mais si madame du Montespan parle comme uno bacchanlo à jeun, Louis XIV, de son chté, lui répond comme le vicux célbation ne répondrait pas à as sevrante Babet : a Relle dame, quand a tu parles, je révo ce que devrait être l'amour. To vions implovante et u restes juge; oh l je m'agonouille devant toi, pour te « demander espérance et merci 1»

Toutes ces burlesques inventions se terminaient par un trèsinutile affront que faisait le roi, en pleine cour et chez la relue, à mademoiselle de La Vallière. Enfin au quatrième acto, il y avait encore entre Lauzun et

madame do Montespan, la plus incroyable schne qui se puisso imaginer. — « Althénats, dissit Lauzun à madame de Montespan: « Maltresse du roi, avex-tova demando àur via la place que vous « aviez désiré do me faire obtenir? Mes créanciere me prossent. » Madame de Montespan, impatientée, finissait par répodre à Lauzun: — e lassients' vous neigneze cela! » — Lauzun. — e va

<sup>1.</sup> Sermon pour la prise de voite de madame de La Vallière.

eompère de mélodramo, regardait madame de Montespan et disuit : — « Tisso bien lu toile, tisso ; la plus forte *araignée* dévo-« rere l'antre ; un de nous deux doit succomber. »

Il paraît que les le premier jour de ce triste ilrame, toutes ces belles inventions furent vivement répudiées par la saine partie du public anglais. - 11 y a de beaux et justes esprits au sommet de cette nation qui ne pouvaient pas tolèrer ces abominables mensonges, et ces honteux démentis donnés à la maiesté de l'histoire! Certes lo public anglais est trop versé dans les choses historiques et trop habitué à respecter la véritable grandeur. pour ne pas prendre en main la défense d'un roi pareil et d'une pareille époque. C'est pourquoi les plaisantories do M. Bulwer parurent, à la première représentation de sa pièce, si insipides et si démarées, qu'on cut honte de les avoir entendues; nul ne vontnt être romplice d'une comédie où le roi Louis XIV parlait commo un valet de chambre, ou M. de Lauzun se conduisait romme un escroc. M. le chevalier de Grammont comme un niais. M. le marquis de Montespan comme un infâme, et madame de Montespan comme une fille. Il fallut, hon gré mal gré, « réduire « aux proportions d'une esquisse le rôle de Lauzun, le rôle le a plus intellectuel, et que l'arais le plus travaillé, dit l'autour. « (Parturient montes.) »

Au quatrième acte, footez bien que voiei tantót sept anse que dure cette pénible intrigue), nous nous trouvous encore une fois dans les jardins de Versailles. Dans ces jardins de Versailles, nous retrouvons ecto esquisse beaucoup trop trauvillée, qu'on appeile Lauzun. Lauzun racouto au chovalier de Grammont qui arrive à Angieterre, de la cour de ce brillant et fuito Charles II, spiriturel et licencieux copiste de Louis XIV, « que l'amour brai lant do Louis pour mademoiselle de La Vallière. est tombé de « son ceutre comme un fruit mêr; que le roi, déstrant caîmer « sa conscience, permet à lui Lauzun, do demandér la main de « La Vallière. — La dot est digne du prince » sjoute Lauzun.

« Et si j'obtiens la main de cette riche duchesso, jo sais, plus « d'un bonnéto juif d'israél qui seraient bien les gaillaras» de sep plus heureux de Paris. » La plaisantien n'est pas nouvelle et voici taniti six ans quo M. do Lauzun nous parle de ses créanniers.

Le plaintes de mademoiselle de La Vallière, ainsi outragée, sont naturellement sans noblesse et asen charre. Une foiq que vous soumettez cette pauvre créature à des outrages impossibles, et le dispare vos outrages impossibles, et le d'égaler vos outrages par sa douleur. Vous l'appelez femme-de-chambre, fille de joie, vous voulez la marier, etle, la duchesse de Vaujour, à un frijono. Que voulez vous qu'elle réponde? Vous lui parlez un langage qu'elle réponde? Vous lui parlez un langage qu'elle methend pas, vous bis faites des menaesse qu'elle ne sayantic commendrel or sont partie de marier de la comment de la co

Nans tous les arts, mais surtout dans l'art dramatique, les sentiments et les passions as tiennent. — Mettez une insolence dans la question que fait un du vas personnages, à coup sôt l'autre personnages réjondra, tout au moins, à cette insolence, par une bêties. L'emphase appelle l'emphas, le faux oppelle le faux. Dans la pièce de M. Bulver , Louis XIV traite mademoiselle de La Vallière comme un crucheteur ne traiternit pas a maltresse, it est de toute nécessité que mademoiselle de La Vallière se désole et se lamente comme fersit une ferme de la halle.

a Hélas I hélas I que je hais ce monde! L'amour est mort, excepté
a dans mon cœur, et cet amour, amour survivant, se transforme
a de devient déseppir !- Fi ! to Lauzun, gentihomme de haute
a naissance, d'éclat et de scepticisme (scepticisme! le mot
a n'était pas inventé, beureusement pour le xvir siècle), us accepa terais le reulu' ûn roi! Fi! un a's na sé ceur la

Mademoiselle de La Vallière parler ainsi I Vollà pourtant où mene l'ignorance do toutes choses I — Si M. Bulver e du saulement lu une seulo des tragédies de Racine, il eût appris comment pleu-ratient, comment s'enveloppaient dans leur chaste douleur, comment mouraient les femmes de Louis XIV; il se fitt dit que toutes les femmes de Sanio étaient faites à l'image de mademoiselle de La Vallière et de quedques âmes d'élite qui ont bonoré eo siècle, adit que rien ne manqué à so bauté, commer rien ne manqué as sous principal de la Vallère, et comme tout respect hien placé porte sa récompense. M. Bulwer n'ent pas fait ce drame déshonorant pour son sonft.

Tout ce qui se passe après la demande en mariage de Lauzun est, comme tout le reste, parfaitement absurde. A l'instant même où mademoiselle de La Vallière est le plus désolée, un moine se présente chez elle; ce moine c'est Bragelone. Bragelone, en Bragelone, en babit de moine, rapporte à modemoiselle de La Vallière une babit de moine, rapporte à modemoiselle de La Vallière une personne que rencourte le moine chez la duchese, c'est le roi, qui vient voir comment vont les amours de Lausuns' Alors, covilà Bragelone qui sed litto the sois : «Comme mode cha fréthat! La vient de la comment de Lausuns' Alors, est de la vient de la comment de Lausuns' Alors, est de la vient de la vient

Il parte ni plus ni moins, comme les plus acharnés pamphétaires on porté de Louis XIV depuis sa mort. Il lai roproche d'avoir dévoré le peuple et d'avoir bu ses saçurs. : « Un « un milion de payans sont morts à la peine pour vous bairra « un milion de payans sont morts à la peine pour vous bairra « Versailles. » Il ui reproche ses peintres, ess poittes, sés prêtres, ses architectes; il finit par lui prévire très-clairement la révocation de l'État de Naules, et le rèsne de madame de Maintenn.

« Roi, quand l'âge paralysera ta chair, tu tomberas entre les « mains des prêtres, radotant mais non pas repentant. » Et que répond le roi à ces injures? Le roi répond par trois bêtises insupportables:

Première bétise. — On le dirait inspiré! Ce qui veut dire : — Voilà un moine qui a bien lu les mémoires que se prépare à écrire la duc de Saint-Simon.

Deuxitione bétise. — Lo roi (au moine); « On n'a jamais dit « que Louis XIV, a l'heure de sono plas grand orgouit, n'ait pass « abdissé son sceptre decent la crosse de L'Épise. » Mais, au contraire, ce fut û une des gioleres de Louis XIV, de fair erse pecter sa puissance royate, nôme par le souverain ponific. Avant de nettre une pareille phrase dous la bouche de gardo rio, M. Bai. wer aurait bieu dû interroger le premier écolier venu; celui-ci til et rappelé le acoduité du roi, quand M. de Créqui, notre ambassadeur à Rome, fut insulté par la populare. Le roi exigen une réparation complète; es vais le pape appelà de son side l'Allemagne et l'Espa<sub>3</sub>ne, if failut que la tiare s'inclinit devant la couronne!

« Il fut forcé, dit Voltaire, d'exiler de Bôme son propre frère, « d'envoyer à Versuilles son neveu, le cardinal Chighi, faire satis-« faction à Sa Majesté, de casser la garde corse, qui avait tiré sur « notre ambassadeur, et d'élever une pyramide qui contenait l'in-» jure avec la réparation. » Voilà un poète ungleis bien venu à faire dire à Louis XIV: On n'a famais dit que Louis XIV n'ent pos abaissé son sceptre devant la crosse de l'Église.

Troisième béttier, qui n'est pas la dernière. — Quand le roi de France, C'est-à-dire le roi de M. Buiver, a étà let et bien écrasó par les déclamations act les préclacions furirbondes de ca moine, que pensex vous que fasse le roi pour so remettre d'une alarme si chunde? Je vous le donne a cent à deviner. Le roi appelle un des gens de madame de la Vallière, et il demande — « Du vint... C'est bien, celt nous remet.» El le roi bioti!

Le cinquième acte est digne des quatre autres rien ne marche et rien n'avanre; c'est toujours Le Vallère qui pleure; toujours Le Jaulère qui pleure; toujours Leauzan qui-rit, toujours Louis XIV qui s'ennule. L'auteur n'entend guère plus les passions qu'il ne sait l'histoira, et il se perd lui-même dans un choso d'événements.

Au convent des Carmélites arrivent, à la suite l'un de l'autre lo moine Bragelone, mademoiselle de La Vallière, le roi, l'inévitable Lauzun, madame de Montespan. Lauzun donne son congé a madame de Montespan, do la part du roi : — « Notre gracieux roi vois pormet de quiter Versailles.» Bragelone déclame contre les vanités de la vie et do l'amonir : — « Quel grand phitosphe que la viet » Il est sur le point de remasser un gant de mademoiselle de La Vallière, mais il s'arrête en se dissint : — Cett un péché l'o Bragelone est toujours le même; il faisait planter du chévréleuille au premier acte, il n'ose pas toucher aux reliques de sa multresse!

An dernier acto, Mademoisello de La Vallière arrive aux sons de la musique, pour pernonners ess vœux; au pied de la revix, le roi, l'arrête, en s'écriant: — « Tu es rendue à l'amonr. — No m'appello pas sire; reviens à ces heures délicieuses de ja néties que ton amant. — Où tu étais non oisceu, ma belle fleur, ma violette! — La consolites insensée du changement ma en ratale \* Cos simoureus petits discours, se joils et si him placés dans cette chapelle des carmélies et dans une circonstance si solonnollo, no teuchent pas, le moins du monde, la sœur Louise de la Miséricorde. Le roi s'en va en disant: — « Je ne « veux pas l'entadre, » Ne me touche pas l'ho me parle pasi l'entant de monde la seure de la Miséricorde. Le roi s'en va en disant: — « Je ne « veux pas l'entandre, » Ne me touche pas l'ho me parle pasi

« Vois! — Vois! — Je suffaque! Ces larmes!... qu'elles parient « pour moi! Maintenant, maintenant ta main! O mon Dieu! — Adieu pour toujours!! »

Ains i finit ce malibeuroux drame. — Jo me tromps; il n'y avait que le marquis de Montespan qui pût le finir dignement et de manière que le dernier couple fit à la hauteur de tous les autres. Quand donc mademoiselle de La Valilière a pris le voile; « quand « elle fit toutes les autres, vois-sa à dire d'une façon charmante », M. de Montespan s'avance sur le devant du théâtre, et il remplit l'office du clown angleis en . récitant, à propos de mademoiselle de La Valilière, qui vient d'entrer aux Carmélites, une longue plaisanterie industrielle, dont voici cuelques pessages :

votar quaques passages :

« A dire vair, Messicurs, il y a eu de singuliers changements

« depuis que Louis et sa gloire ont disparu de la scène des vivants.

« Dans me jeunesse, quand les docs désirainet soutir, — si « che
« vaux les menaient à près d'un demi-mille de chez eux; mais

« sujourd'hui un due prend ess promenades vers la lune ° et fair

« son demi-mille en ballon I be mon temps, les honafètes gens qui,

« comme moi, pouvient soutirer à l'Estu une aissence, vivisient

« tranquilles. Aujourd'hui tout le monde, quelle que soit sa posi
« lion, ourt après co qu'on nomme spéculations tentantes! 

» Dites-moi, nes amis (celm me tourmente), comment plicer ma

» pension le plus profitablement? Le terre ne me convient pas
« — on n'en reture jamais sa rente. Les fonds publics? — qui;

 Pour nous reposer de ces foiles, rellsons la péroraison du discours de Bossuet;

2. Madamé de Sévigné.

 Allusion au due détrôné de Brunswick, qui était du dernier voyage gérien de M. Green, de Loudres au Bhin.

El vous, ma seur, qui avez commence à goldre ces chastes délices, descentes, alia à l'audi, visitine de la picinione, aliar a chere volre sacrinice : le feu cu aliumé, l'audi est petil, le glaive est lirit, le glaive crist la profeq qui depre l'ilma d'avec ellemên pour l'aliante uniquement à son Dice. Le secré poutife (M. Farchesèque de Paris) vous aliena avec ce voite mysérieres que vous demandez. En acopper-sous dans re volte; » viver exchée à vous-même aussi bien qu'à loui le monde; el connuc de « Dire, désingare rouis à vous-même, oryste de sous-même, el priveze ui sa » noble sous, qui vous ne trouviez de repos que dans l'essence du Père, du » File et di Sail-in Espuit, »

« diable, peut vivre avec 2 pour 400? Mais, Dieu merci! il y a a pour se consoler quelques speculations fameuses..., dans les « journaux! (Hen prend un.) Premières des facons nombreuses « do lover lo vent. « Quarante pour cent - nouveaux cabriolets « à neuf roues! » - « Chemin de fer de Greina-Green . dix « milles à la minute, cent-vingt-cinq francs l'action ! » Mettez-« m'v ! Grande Compagnio de Caoutchoue! ( des mots durs nour « attraper les badauds ) pour faire des portes en gomme indiennos, « Nouvelles banques qui vous paient trois pour cent, - Je vois « ce que c'est. - Elles empochent vos cents et vous rendent trois! « Tout cela s'appelle des compagnies - toutes demandent de l'ar-« gent comptant, et toutes font boule, si elles font du gachis. Et « quand yous les avez toutes parcourues, il vous reste encore « votre corps à assurer ; et une nouvelle compagnie enterrera vos « os dans ce jardin charmant - LE CIMETIÈRE DE LONDRES! C'est « bien! c'est bien! Que les autres mouches se laissent prendre « au miel, ces attrape-nigauds n'auront pas mon argent l -« bien que le vent soit vif, je vais lever l'ancre, et, pardieu! je « laisserai ma pension chez mon banquicr.

« Comme je bavardo! — Excusez tout co radotago, mais les « pensious sont aujourd'uni quelque chose de si embarrassan! « Yous mo semble des personnes charmantes, je le déclare; « rovenez, je vous on prie — ne nous réduisez pas au désespoir! « El quoique le couvent nous ait pris notre duchesse, pardonnez- « Li ses fautes et elle sera enchantée, ravio. » El son de ce elle sera enchantée, ravio. »

### L'ANALYSE DE DON JUAN. — MADAME LA DUCHESSE DE MONTPENSIER.

Vrainment I'on peut dire que Don Juna a fait brutre mes fuscatux, car je m'aperçisi qu'il y avait encore à faire, — angès tant de discours, — l'analyse du chef-d'œuvre, et justement la veille du jour où la révolution de févrior alla téclater, dans cetto salte admirablement réparcée aux frais du roi qui est parti et qui est mort, sans qu'il lui ait été permis d'assister au résultat de ces dépenses royales, en présence des jeunes princes accourus à cette fête, — la dernière fêto de la monarchie expirante, — entre omademoiselle Augusinis Broban, l'érepit et la grâce en personne. — lo charme, — et mødemoiselle Raehel qui, dans huit jours de là, allait chanter la Marseilloise, une très-belle représentation du Don Juan copié sur l'édition de 1683, délivée de ses rattous, fat donnée en l'honneur du deux cent vingt-cinquième annivorsaire de la naissance de Molière, Hélas I Jamais la réunion des esprits, des beautés et des puissances de la grande cité parisienne à avait été plus compléte, au milieur d'une saile plus débusissante de pourpre et d'or, non pas même le jour illustre où dans Versailles ressuecié, dans la salle hardiment et royalement reparée, on vit représenter Yartufe, sons les auspices réunis du roi Louis-Philippe et de madomoiselle Mars.

Même ce jour-là, on eût joué une comédie inédite, un chefd'œuvre heureusement retrouvé, par exemple, on eût annoncé ce drame immense et qui ne fut jamais fait, cetto comedie de l'Ambitieux à laquelle songeait Molière quand il est mort, cette comédie qui eut été le pendant do Tartufe, et que personne n'a osé écrire - elle n'eût pas amené, sous ces voûtes rajeunies, une plus belle réunion. Surtout, parmi ces hommes et ces femmes, les ornements vivants et glorieux de ces fêtes de la poésie, celle qui attirait l'attention, les regards et les respects, la jeune femme applaudie à son entrée comme si elle eût été la reine, c'était madame la duchesse de Montponsier ! --- Véritable fille de l'Espagne, élégante jeunesse, visage charmant et brun, éclairé par ces deux grands venx bienveillants et étonnés! A la voir, ainsi parée à la mode de son pays, la dontelle mèlée à la soje, le corait mélé aux diamants, on cut dit une apparition do l'uncienne Espagne, quand toutes les Espagnes frémissantes battaient des mains à ce fier gentilhomme. à cet ardent amoureux, à cet impétueux duelliste, à ce chercheur d'aventures anioureuses, à ce damné Don Juan-

Co Dou Juan est une auvre à mille faces; on le peut admirer à outrance, on le peut oritiquer sons pitié, et même on no voit pass à quel point l'on pourrait soutenir, sans quelque danger, que cette tres-sériense comédie, éstablie aur un foud si noir, et dans laquelle se montrent à au les plus hontouses passions du ceur de l'Itomare le vice sans frein, l'ironie sans respect, le doute sans examen, l'attletisse sans moiff; un drame oil h leires, qui insulte l'beu, ne sait pas même rendre à son père des respects apparents, soit en effet une condie i rréprochable.

12.

Au contraire, il semblerait que ce Don Juan soit le seul des êtres évoqués par Molière qui no fases pas rire le parterro. Le parterre ar la sux malheurs du Misontroje, il a ri aux malheurs de M. Orgon, à la profonde misère de Georges Dandin... le parterre reste sérieux et pensif à la verve étincelante et railleuse de Don Juan.

Cet homme étonne et il affligo: il n'a pas d'excuse et il n'a pas d'expirance; son cidalinent môme a quelque chose de si incroyable, qu'on ne le trouve pas assez chàtig; un peu do mépris paur cette belle Célimene, l'horreur profonde puur Tartufe, le profond dégodit que nous inspirent M. et madame de Sotteriville et leur digne fille, voità dies êtres plus sévèr-ment chafféset plus complètement punis que Don Juan lui-nème dans ces flaumes qui viennent de l'enfer. Eh quoi le danné meurt sans avoir crifé Grâcel plûé! meur? Il meurt sans avoir courbé la têbe ou fichi le genoit. L'ablime l'emporte, mais au fond de l'ablime son orqueil triomphe encore! Non, pour un parterre français, cet houme-la n'est pas sexe chieft.

Il faut dire aussi que si l'on veut soumettre ce drame même à la criùque, la reitique aura lesaccoup à reprender. Ce drame de Don Juan manque d'unité, non pas cette unité de temps et de lle dont il faut fair osseze bon marché, ce me semble, mais cette unité de passion, de caractère, d'indérêt qui seule peut donner, et dians que suite non interrompue de surprisse, d'étonements, de leçons, un seul et même en-ofgement, três-actif, três-varié, três-compliqué, Poul-ètre bien ce début-la viont-l'i jusiement de cette lounge que nous donnions tout à l'heure à la fantaisfe La fantaisfe no lieu temps, ni de litte une pa, ni de si drantaisfe l'actif compte ni du temps, ni du litte une pa, in des distances con i des caractères; alle va son chemin au hasard; tantôt elle court à perrhe halière; tantôt cile s'arné es sans frep portjung i ou bien elle attend les dévénements sans rion faire, pour les tourner au drame et aux cons set hiébres.

Notez hien que chacen de ces cien actes de Molière, si vous le prenez à part, est un chef-d'œuvre, ceril avec tant de soin, ou, ce qui revient au même, avec tant de bonheur, que l'on diratt de temps à autre la langue même des Provinciales, cette langue correcte, incisive, railliouse, qui parte comme parle la comédie,

quand la comédic le prend sur le ton le plus élevé. Dès la prenière scène, Sganarche est charmant, et comme on ne sait pasencure à quel abominable service ce brave homme est attaché, on rit franchement et de bon cœur.

Des que parait Don Juan, le rire s'arrête ; ce séducteur n'a rien qui séduise, même au premier abord : froid sourire, méchant regard, tête insolente, sa ruillerie est la raillerie méprisante d'un homme fatigué qui obéit, même a ses vices, plutôt par habitude que par plaisir. Non, non, ce n'est pas là un marquis des petits appartements, un Lauzun aime des princesses; Don Juan n'est même nas un jeuno homme, si jamais il a été jeuno; ce n'est pas là un homme amoureux, c'est un homme ennuvé; pour suffire à ces conquêtes nombreuses, sitôt faites et sitôt oubliées, cet hommo n'a plus qu'une seule ruse à son service, le faux mariage. Quand il a dit à sa victime : Je vous épouse! il a tout dit ; vienne un accident qui mette quelque bâton dans le roue de ses projets, aussilôt il s'en console, et la première venue, pourvu qu'elle le veuitte épouser, lui fait oublier ce malheur. Il ne tient ni à la naissance. ni au nom, ni même à l'àge, fort peu même à la beauté; tont lui convient, nourvu que cela soit vite fait. Ce n'est nas celui-là qui resservit des nuits et des jours à la norte de la maison où renose la femme qu'il lui faut absolument, sente entre toutes les femmes de la création a l -

Bref., co vagabondaga ou plutôt cette fantalisie qui ne s'arretos sur rien et sur pensonne, jete dans toule on piece je ne seis quoi de decoust quo Mollere lui-même avait pressenti quond il a vuelli faire de dona Elvire le necud de sa luguire comédie; mais fauta d'un peu d'anour dans l'âme de Don Juan, cette Dona Elvire, ellemême, par un privilège dont elle jouit seulo, a boau peratire deux fois, su commencement et à la fin du drame, rien n'empédeu qu'elle ne soit un personnage épisodique; pas une de ces femmes, almées ou nerdress qu'el Pour sur le proposition ne tient à l'action principule.

Le séducteur est seul, il marche seul, il vit seul, il aime seul, il parle seul: — à Sgaparelle lui nième, si Don Juan répond

<sup>4.</sup> Interdum vocem comædia tollit.

<sup>2. «</sup>La vie cel un contri que chacun trompe à sa manière. Toutes les nunières sont bonges à Don Juan ! » MALLETILLE, Mémoires de Don Juan.

parfois, Den Juan répond comme un homme qui ne sait pas ce ce qu'on lui a dit, et si même on lui a parlé.

Vous traversez donc tout ce premier acte, en le trouvant un peu vide, un peu silencieux: un valet poltron et rusé, un seigneur cisif et perdu de débauches, une fille séduite qui est oncore plus humiliée qu'elle n'est amoureuse, et tout est dit.

Lo second acte commence par une scène etharmante, charmante justement parce que Don Juan n'est pas là. Il a'guit de crici diglio on prose, que l'on prendrait pour du Thécorie brouillé avec du Fontenelle, tant cela est simple et spirituel à la fois. Lei Charlotte, plus loin Pierroi; pour es doux êtres, ce sont vraiment deux êtres réels, bien naïfs, bien vrais; naïve celle-ci dans sa coquetorie, naîr celui-id aons as mraticité villageoise. Ajouetz que ce Moifres parle un patois vif, alerte et vrai; même il parle tous les genres de patois, comme un digne enfant des Balles:

Tont lui va, le patois de la ville et celui du village, le patois des provinces, la vreile langue des franches natures, la langue qu'il nous faut proiéger contre Despréaux, ce déduigneux qui possit Part poétique comme la borne qui ne veut pas qu'on aille plus haut, ou plus bin. Cette charmante scéene do Pieror et de Charlotte, lestement enlevée par cet excellent Régnier et môdemoisselle Brohan, la digne fille de sa mère, une vive, une railleuse, une piquante, a causé dans toute l'assemblée une vraie joie; on so repossit déjà de ce Don Juan, on se repossit des sos bonnes fortunes en écoutant les pénibles amours de Pierrot.

Parlez-moi de Pierrot le séducteur l'a voilà un qui se donne toutes les peines imaginables! En voilà un qui est jaioux, qui est triste, qui est gai, qui est pensil, qui est anoureux pour tout direl Si bien que, lorsque reparalt Dan Juan, on trouve qu'il revient trop vito. C'est dommage? Pierrot attaquati si bien, et Charlotte se défendait si bien contro Pierrot! La scène sivunte, quand vient Charlotte, est encoro d'une rario.

achevée; mais le beau rôle, à qui est-il ? Le beau rôle appartient à ces deux jeunes filles qui se défendent avec leur amour, avoc leur bonnéet anturelle, et qui se sauven, en fin de compte, des griffes de ce baudit. Pauvre Don Juan! la journée soar mauvales pour lui. Il serrait, et de frèsprés, une joune mariée, et cract peu s'en faut qu'il ne se noie; il alluit son

petit train avec Charlotte, et voilà Mathurine qui lui coupe l'herbe sous le pied. Mathurine, de son côté, est sauvée par Sganarelle... Séducteur malencontreux, ce Don Juan!

A l'acte suivant, nous retombons dans cette fantaisie un neusalennelle qui désormais ne nous quittera plus, en dépit même dos efforts du poëte pour arriver à la gaieté. Nous errons toujours dans cette campagne de Sicile, non plus sur le bord de la mer bruyante, mais dans la forêt profonde, car en ce moment Don Juan se cache pour éviter des hommes qui le cherchent : Sganarelle, sous la robe d'un médecin, s'abandonne à ses lazzis : sur le devant du théâtre s'élève une tembe. - Si tout ce détail est triste. le dialogue n'a rien de trop réjouissant. En effet, le maître et le valet se disputent sur la question : Elre ou n'être pas! C'est-àdire que Don Juan, qui n'est pas un docteur, qui ne dispute avec personne, parce que le faux et le vrai, le juste et l'injuste, tout lui est égal, laisse parler Sganarelle avec ce dédain mèlé d'indifférence qui a inspire à M. de Lamennais un si beau livre. L'avone trèsvolontiers que cette suito de raisonnements, de proverbes, de choses vraies, de choses fausses, d'inductions naïves que Molière place dans la bouche de ce digne Sganarelle me conviennent moins que le monologue d'Hamlet, ce rève d'un esprit éveillé, cette suite de conséquences logiques, ce grand: peut-être !! poursuivi dans ses derniers retranchements par une raison inflexible et lumineuse. Ces questions souveraines de la conscience. ce débat d'une âme qui s'agite entre Dien et le néant, valent la peine, selon nous, que le rire s'arrête quand elles commencent; Molière lui-même ne parviendra jamais à nous faire rire de la démonstration de l'existence de Dieu.

Quand le pature a passé, faites silence I En ce moment les événements sont graves : le diqueits des épérs fait tressallir lon Juan qui court au danger, l'épée haute, car au moins faut-il, pour que cet homme soit supportable, qu'il no ienne ni é son argent, ni à sa vie, les deux choses que les hommes estiment le plus. De même qu'il a donné son louis d'or an non de l'Immanifé, de même Don Juan peut se faire uter pour le premier venu, au nom

Comme la science, comme la guerre et l'amour, l'espaca a son peutérre. Qu'y a-t-il de caché derrière les vapeurs du tointain? Il faut le savoir!»
 Les Mémoires de Don Ingas.

de ce point d'honieur qui remplaco tous les genres de vertus, pour ces mauvaises et élégantes nutures. — Arrive alors la scene du tombeau. Le Commandeur ropese dans sa chapelle finébre, son marbre se montre à la clarié des lampes, l'ordestre joue dou-coment quelque lementation de Mozart. L'effet est grand, et par conséquent terrible; Don Juan lui-même s'éloigne épouvanté; mais, encore une fois, la singuilère comédie de carnaval, et comme Molière guar dé emporté join de son but I

L'acté suivant, ou, pour mieux dire, la comédie suivante, serait, un vrai serano, si M. Dimancho, dont le nome act devene un proverbe (lo rôle est bien joué par Provost), n'égayait pas quelque peu cette logabre méditaite. Sevez-vous, dans notre langue, un plus beau passega que la plaito de ce vieillard déshonorir per soits, mais en mêmo temps savez-vous no création plus amusante que M. Dimanchot l'est si tout à fait le marchand de Paris, quand il y avait à Paris de grands seignours qui se faissient gloire de ne pas payer les marchands, et des marchands tout glorieux do se ruiner pour ces grands seigneurs. M. Dimanche est le proche parente de M. Jourdain, l'un vaut l'autre; célul-ci berné par un fripon et par une d'ollesse, celui-là berné par Don Juan... que dis-jo? berné par Sanarello!

Ainsi nous allons d'avertissements en leçons, et si Don Juan se perd, ce ne sera pas faute d'avoir été prévenu à temps. Seigneur Don Juan , comptez vos portes de cette journée seulement : vous avez perdu cette helle fille que vous poursuiviez dans votre barque fragilo, vous avez perdu deux jolles filles de la camuagne sicilienne, deux alonettes au beau plumago que vous aviez prises à la glu de votro déclamatiou : le mendiant du chemin vous a trouvé sans réplique, une statue de pierre vous a fraçoé d'épouvante, et meintenant voici que Dona Elvire, une dernière fois, vient choz vous, et, chose étrange, vous la trouvez belle à ce point que vous voudriez la retenir, mais elle s'enfuit et elle vous laisse à voire abline; enfin M. Dimanche lui-même, le dernier bonhomme qui ait foi en votre crédit, vous venez de le perdre, et avec M. Dimanche vous perdez vos beaux habits, vos riches dentelles, vos broderios, vos élégances; plus do fêtes, plus de serviteurs, plus d'argent dans votre bourse, seigneur Don Juan!

Tout ceci posé, et quand co perc infortuné s'est éloigne de

crite maison mandite, en mondissant monsteur son fils, que nous fist la statue di Commandeur? Elle n'est pius qu'un vain siçetacle. Ne savons-nous pas en effet qu'll faut absolument que Bon Juan soit châtié, et commo rien ne peut l'atterdre, ni la colore des maris poussés à bout, ni l'épéc des fères débhonorés, ni les larmes des femmes au désempler, in les prives de sen propre père parlaut au nom d'une mère qui se meurt, nous somme sairs que la vergeance d'une ne peut pus tarder d'avantage l

Une invention qui ne réassit guère le jour dont je parle, ce fut. au prologue de cette reprise, de nous montrer Molière également nlacé entre la comédie sérieuse, mademoiselle Rachel, et la comédie légère, mademoiselle Brohan. De grâce, ne séparons pas co que Molière a réuni, laissons le rire à côté des larmes, la pitié non loin de l'ironie. En vain mademoiselle Brohan et mademoiselle Rachel ont récité, celle-ci de sa voix grave, et celle là de sa voix enjouée, une louange, une nénie à la gloire de Molière! On a pas goûté ce prologue en mai d'enfant! Le poète était trop jeune pour la circonstance | C'est un des priviléges de la jeunesse, ou tout au moins, est ce un de ses défauts les plus charmants de ne pas sayoir le premier mot de sa plus difficile entreprise; elle ignore surtant le plus difficile de tous les arts, l'art par excellence de s'arrêter à temps, de commander à la rime cette esclave révoltée, le grand art de placer sous l'harmonie sonore d'un vers bien fait, une idée. un sentiment, un peu de bon sens. Il pe fallait pas déranger pour si peu, de leur piédestal, les deux statues de Pradier, la Comédio sérieuse que l'on prendrait, aux belles liques de son manteau et de son front, pour la Melpomène antique, la Comédie légère, au fin sourire, an gai regard, aux bras charmants, à la ceinture d'or. que l'on prendrait pour la fille afnée de M. Scribe ou de Mariyaux.

Ces deux éclos d'une poésie plus remplie d'idées que d'imageont été bien étonnés de n'avoir rien à dire en tant du grands ver, et, charmanies l'une et l'autri, elles sont restées, comme on dit, le bec dans l'eau, sans degle gour mieux ressembler aux deux statucs de la fontaine Molière.

# CHAPITRE V

Pendent que nous sommes en train de comédie, il faudrait quelque pen jeter un comp d'œil sur les œnvres et les tentatives de la comédie après Molière. En dépit du titre un peu compromettant de notre livre . Histoire dramatique . etc., nos lecteurs ne doivent pas s'attendre à une histoire complète; il n'y a pas d'histoire complète, et puis nous ne pouvons entreprendre que l'histoire des œuvres pouvelles, ou des œuvres récemment remises en lumière ; tout au plus une excursion nous est permise, de temps à autre, sur le terrain de l'antiquité: encore fant il que cette excursion favorable au critique, lui soit indiquée au moins par les nécessités du sujet dont il parle. En un mot, ceci est une Histoire du Théatre, en ce sens que toutes les choses dont nous parlons ont vécu une heure, ou vécu des siècles, et pour peu qu'un brin de cette vio à part dans les lettres humaines so retrouve en nos sentiers perdus, notre œuvre est accomplie. Il ne faut uas demander à Suétone le talent de Tacite, au marquis de Dangeau l'esprit de madamo de Sévigné. l'exactitude et le sang-froid de Mézerai à M. le duc de Saint-Simon; il ne fant pas demander au Feuilleton les dates, les titres, les anecdotes des frères Parfait. A chacun son uvre et sa tâche! Encoro le lecteur et surtout l'auteur du présent livre so doivent-ils estimer heureux do cetto espèce d'unité qui se présente, inespérée, en cette œuvre de dépouillement.

Une autre excitation qui nous nousse à revenir tout de suite any comédies passées du Théâtre-Français, et à les remettre en lumière à cotte place même, c'ost que, dans la plupart de ces œuvres du théâtre ancien, nous sommes surs de rencontrer la beauté, le talent, le charme et le souvenir de mademoiselle Mars l Partout elle est présento en cette œuvre d'agrément et de perdition : l'écho du théâtre a gardé les enchantements de cette voix divine; les trumeaux de ces salons, disposés pour la société du grand siècle, ont conservé le profil incertain de cette image et le charme piquant de son sourire. Elle est encore, du fond de sa tombe, ouverte à l'heuro où il faliait mourir. Phôte et la souveraine de ces demeures fondées par Molière, en l'an d'esprit, de génie et de grandeur : l'an de grâce 4666! Au moment où l'écris ces pages funèbres, dans ce cabinet où si souvent elle est venue. et dans ce fauteuil où elle aimait à s'asseoir, écoutant plus qu'elle ne parlait, et de temps à autre admirant, de ces hauteurs, les fleurs et les eaux de ces jardins enchantés qui s'étendent sous ma fenètre en plein soleil, mademoiselle Mars m'écoute encore et - contente de son apothéose - elle sourit à ces pages où sa trace est restée.

Hélas I la trace est fugitive de cas comédiennes accomplies! Hélas I leur tâche à peine achevée, autant vaudrait courir après l'Oiseau qui chante, après le parfum qui s'envole, après le rayon que l'ombre absorbe à la tombée du jour. O comédiens et comédiennes, jones briées par des enfants! (Qu'est il devenu ce conquérant sous la pourpre dont la voix faisait trembler le monde romin? Il lailit, entouré de terreur, de posies et de toute quis-sance... il tombe, il est oublié, il est mort! A peine est-il un nom, une ombre, un écho. Et cette beauté, cette jeunesse, cette conquête, ce r'iant visage aux pas légers « Serme cum r'iau incessans, » disait Quintilien, cette malice éloquente et qui mord; « directaix sum morsu. » Vanité des vanités!

Qu'est-ce à dire et quels changements en si peu de jours? La ville était aux pieds de l'enchanteresse, attendant son heure et son hon plaisir. Elle était l'espérance du poits et la fortune de sa poésie; elle disposait à son gré de la popularité, de la gloire;

H.

elle poussait au but qu'il lui plaisait d'indiquer, la sympathie ardente de la foule... O douleur! ô misère! un tien se dérauge dans la toute-puissance de cette créature adorée, un pli du visuge, un cheveu qui blanchit, et le monde hésite à la reconnaître! Cette taille svelte a-t-elle pris quelque peu d'embonpoint, aussitôt se fait entendre aux orcilles de cette infortune une voix, cetto voix de la satire de Juvénal où il dit à l'esclave en disgrâce du maître : - Allons, cá, faisons place à uno autre, ton nez nous déplait, la belle; sors d'ici et t'en va chercher fortune ailleurs ! A cet ordre il faut obéir. On la chasso, il faut qu'elle parto! En vain voudrait-elle implorer la pitié, le secours, l'aide et l'appui de la foule qui était à ses pieds, la foule a passé à d'autres amours, elle no sait plus rien de ses transports de la veille; olle brise en riant ce qu'olle adorait avec rage; elle siffie, elle hurle au passage de cette beauté que tout à l'houre encore elle inondait de fleurs. - Ainsi, chaque instant de la vie est un avertissement des vanités de l'état où Talma était roi, où mademoiselle Mars était reine.

#### Immortalia ne speres monet annus et elmum Que rapit hora diem.

Cette gloire du théâtre est un auage; plus haut le nuage vous emporte, et plus vous devez redouter la tempète qui le brise et qui vous précipite des hauteurs :

### Circumfusa repente Scindit se nubes.

·- . . . . .

Pai done voulu, puisqu'il était question de la comidité et de ses aleatours dans les chapitres de ce livre, raconter, par des exemples, les derniers moments de madenoiselle blars ; jai voulu rattacher son souvenir au souvenir de toutes les œuvres qui l'entourient, et conduire avec tant de son cette barque fuebbre, à travers tant d'écucils, ou pour mieux iltre à travers tant de comédies oubliées, que tout parût à s'rrêce un instant à la retraite et à la mort de mademoiselle Mars. Voilà le seuf fil par lequel seront retiées les condicies qui vont vetir; seulement il flaur prévenir le factour que madeunoiselle blars n'est pas seulement dans les œuvres passées, elle se retrouvers dans les œuvres possèes qui vout venir. Hélas et cle se œuvres modernes, avec les pôties qui vout venir. Hélas et cles

appartenait non-seulement à Molière, à Marivuux, à toule l'école des maltres, elle appartenait aussi à cette brillante école de la Restauration et de la révolution de Juillet, dont le premier protecteur s'appelait le roi charles X, dont le second roi s'appelait le roi roi Louis-Philippe Ir'. Au roi Charles X revient l'honneur d'avoir fait représenter Hernant. A M. le due O'Orléans, premier prince du sang, il faut compter la pretection géril accorda au poête de Messèntennes et des Pépres Sicilliennes. Sur la listo des ponsions du hon roi Charles X éclate et brille, en lettres de feu, le nom du jeune poète à qui étaient réservés à la fois tant de gloire et de malheur. Auguste infortune, est déreme!

Spes atque opes vite mess jacent Sepults: in pectore.

Mais reprenons le masque du poête comique; voyons passer la comédie en deuil du grand Molière, et cherchons la trace du maître jesqu'à ce que peu à peu la trace s'efface et disparaisse, on ne sait dans quelles broussailles, où de temps à autre elle se retrouve, tant il a laissé, o géant, l'emperinte de ses pas.

Plusieurs lecteurs curioux qui lisent un livre, uniquement pour apprendre quelque chose, qui font peu de ces de la forme, et qui not tiement uni compile de la reducrehe et des efferts du languez, vant demander à quoi bon ces passagres qui ne sont que des longueurs ; pourquoi, par exemple, quatre longs chapitres à propse de don Juan et pas ou moi de l'Anocat patella? Pourquoi cetto Astoire il (18 et vaii que ce liure est mal nomen) ne renonte pas plus haut que Molière, et enfin pourquoi toujours mademoiselle Mars, et rien que mademoiselle Mars, comme si uvant elle, il n'y avait, en effet, pas ou condédient habilo et pas une condéliento intelligente? — En un not, disent-lis, est-ce que avant Molière il n'y avait pas de comédie est ce que avant mademoiselle Mars il n'y avait pas et confédients? Essayons de répondre à l'une et à l'autro de cos deux questions?

LES MARIONNETTES ET LES COMÉDIENS. — DE LA CRITIQUE AUX PREMIERS TEMPS DU TRÉATRE.

Autrefois, remontons sealement aux premiers jours du grand règne autour duquel nous tournons sans nous lasser, la comédic à peino diati inventée, et olte allali fort bien sans la critique. En ca temps-là peu ou point de critique; on s'arrelati devant ce grand titre: Comédiens du roif Et si par lassard, Critique ma mie, il te plaisait de faire la rebelle, haro sur toi, tu seras traitée, ou peu sen faut, comme nos seigeners les Comédiens du roi out traité les marionnettes de la foire qu'ils ont voute enveyer à la Bastille.

#### En ce temps-là C'était déjà comme ça:

En et temps-là dójà ce plaisant pays de France était partagé par mille divisions intestines; on se disputat appeta la Fronde, — en attendant mieux — pour et contro messicurs les Comédiens du roi, pour et contre mesdames les marionettes. A qui restera la victoire! On rion sair iren: aux comédiens de bais? la sont bien intrigants; aux comédiens en chair et en os? Ils sont bien mal avec le public. Et vous avez beau dire avec un mépris mal dissimuló: le public! Is du public! Le public peut supporter facilement tototes les tyramies, mals absolument il no veyt pas qu'on lui impose son admiration et ses plaisirs. Ordonnez au parterre qu'il ait à admirrer la comédienno at la mode; à peine l'ordre est donné, la comédienno est perduo. Impose vos amours à la comédie, aussido lo public el cloigne ou l'iriso les banquottes. Il veut aujourd hui des marionnettes, à bas les comédiens, et la insecubil ess wamionnettes.

En vain nos seigneurs de l'Hôtel do Bourgogne, ces Jupliers-Scapins de la comédie, appellent le reit et la terre à leur nide, contre les comédiens de bois, le public étranglera de ses mairs, tou l'Hôtel de Bourgogne, plutôt que de phriser les marionnettes. Et pourant quelle plaidoire en faveur des comédiens Ils dissierd que l'art était perdu, que c'en était fait du goût public; les marionnettes outrageaient (cest l'usage) la morale et le bon sens. Los marionnettes malles étaient des prédicateurs d'arthésime; les marionnettes femelles montrainet au practror bien des chosses que montreraiert à peine d'honnétes fommes en chair et en es; coux ci étaient des sacripans qui blasphémaient la terre et le ciel, celles-la étaient de franches d'folesses parées et fardées, dont les vives allures faissient vonir de coupables ponsées. « Messieurs et mes seignours de Parlement, faites-mous justice des marionnettes, disaient messieurs les comédiens; délivrez-nous des marionnettes, s'écriaient mesdames les comédiennes; » c'était un bruit à ne pas s'entendre, et messieurs du Parlement se trouvaient bien embarrossés,

Il est vrai que nos seignours les illustres de l'Hôtel de Bourgogne, quand s'éleva le grand débat des comédiens et des marionnettes, une des plus terribles collisions de l'histoire de France, pouvaient invoquer plus d'un précédent qui leur était favorable. Témoin le graud procès entre l'Hôtel de Bourgogne et les Confrères de la Passion. Ces comédiens primitifs, les véritables enfants sans souci et sans art, vivaient encore, en dépit de leurs bien-aimés et feaux successeurs de l'Hôtel de Bourgogne. Ils vivaient, et mêmo le public les aimait comme de gros réjouis qui ne sont pas difficiles sur le mot pour rire, à ce point que l'Hôtel de Bourgogne s'en émut; do quel droit ces coquins-la faisaientils rire encore ce public ignorant? De là citations, enquêtes, dits, contredits, procès, plaidoiries pour le Prince des Sots, plaidoiries pour l'Hôtel de Bourgogne, Piorre Micon plaidait pour la Comédie, il avait le côté sérieux de ce débat; Charles Loisean, Francois Pincon, Lucien Scelfe et toutes les bonnes langues du barreau de Paris s'étaient rangés du côté du Prince des Sots, et vous pensez si l'artilierie fut vive, et violente, et bien nourrie contre messieurs les comédiens sérieux.

Cotto cause do la sotte contre la comédio était en effet une cause nationale. Cétait le voil esprit français qui so défendait à outrance contre le bel esprit envulsivaur de toutes chœes; cétait le dialogue improvisé, la conédie inventée à toute beut de chann, qui cédant la place, mais non pas sans coup férir, à l'act arrangé, peigné et liré à quairé épingies. On y mil, de part et l'autre, beaucoup de viveriée tel de cheisur. Que d'esprit du côté du Prince des Sots (quo de verve l'quélles charges admirables ! que de factuma!) Dans tous les lieux où so fabrique l'esprit à bou marché, qui est la courante monanie de la comédie, sous les pières des lailes (qui so connaissaient en comédie, et pour cause), sur le Pont-Neuf (une grande autorité aigunur'hui perdue) dans les cañacis (il vi à puis de cabarets, il y a flus de cabarets, il y a flu

chez les suisses des hôtels (il n'y a plus de suisses, il n'y a plus d'hôtels, il n'y a que des maisons et des portiers), parmi les porteurs de chaises, race plaisante et moqueuse qui joue son rôle dans la première comédie de Molière (il n'y a plus de chaises et plus de porteurs, il y a des cochers de fiacre en haillons), dans le corps illustre des laquais (il n'y a plus de laquais), et parmi les cleres de procureurs (il p'v a plus de procureurs, il y a des avoués; il n'y a plus de cleres, il y a des dandys ea gants jaunes), en un mot dans tous les endroits où l'on causait, tout haut, avec la verve et l'esprit qui arrivaient, à chaeun, dans son partage, et chez les bourgeoises (il n'y a plus do bourgeoises), et partout entin où le rire facile et moqueur, où le bon sens trivial, où l'expression énergique, où l'adjectif sonore étaient les bienvenus, on prit parti pour les comédiens d'autrefois, contre les comédiens inodernes; pour la Melpomène crottée et couverte d'ori paux reluisants au soleit, contre la Melpomène élégante et parée.

Vain espoir, cependant, héroïque mais folle résistancol Les adversaires de l'Itòla de Bourgogae avaient de si homes raisons à donner, la cause qu'ils défendant était si fort la cause papulaire, quo les juges donnerent goin de cause à l'Itòlel de Bourgogae. Ordre vint aux Conféres de la Passien de fermer leur théâtre et de ne plus se montrer à l'avenir. Hélast il fallul obdir. Les enfants sons soucis es séparérent, plus de joie et plus de galté, plus de folio et plus rien que do longues comédies bien vivues.— Togarte I Adeu la joie preuse et la fole, adeu la rieuse et l'accorde, adeu à l'ui joie française libre comme l'air, et si docrement aviene, adieu à loi la goie française libre comme l'air, et si docrement aviene, adieu à loi la goie française libre comme l'air, et si docrement aviene, adieu à loi la goie française libre comme l'air, et si docrement aviene, adieu à loi la goie française libre comme l'air, et si docrement aviene, adieu à loi la goie française libre comme l'air, et si docrement aviene, adieu à loi la goie française libre comme l'air, et si docrement aviene, adieu à loi la goie française libre comme l'air, et si docrement aviene, adieu à loi la goie française libre comme l'air, et si docrement aviene, adieu à loi la goie française libre comme l'air, et si docrement aviene, adieu à l'ou partie de l'air et si docrement aviene.

C'est ainsi que disparut, de nos murs, mais non pas do nos monos, la comédie qui avait fait la joie andique. L'arrêt qui brisa le viens; thédre en faveur du thédre nouveau est à conjs sûr un arrêt mémorable, et il nous semble que la comédie de Molière n'avait pas besoin d'être défiende par de pareils moyens. Quant aux déprinère sofients dit gai-suvoir, une fois ésparés, la misère les prit, que dideje, la misère ? l'enant les prit. Ils chaient des pour être des vagabonds, des buléniens, en n'en put jamais faire des comédiens sérieux. Pet qui était, plein de verve et dentrain sur son trétoau antal, restait morne et triste aussible qu'on l'avait transplanté sur le thétre de l'Bhoel de Bourgegou. Il manquait d'air.

de liberté, d'esquee; il unanquait de ménoire. Etre obligé d'apprendire, par court, le fialogue éreit par un autre, et de le retanir, et de dire toujours le même dialogue pendant trois mois, c'était troy d'ouvrage pour ces admirables vagabonis; l'improvisation était l'eur ve. Ils étaient faits tout exprés pour trouver, chaque matin, l'eur comédie et leur pain de chaque joor. Ils dieinen faits pour tous les harsards, pour touse les geneilles, pour tous les délires de la comédie. Ainsi, ceux qui teulérent de faire partie de la troupe de l'Hôtel de Bouragone, ceux-là furent les plus malheureux. Essayez donc do prondre Frédéric Lemattre et d'en fuire un des ross sociétaires de la rue de Richelien!

Savez-vous cependant ce que devint le Prince des Sois, le dernier roi tout-puissant des anciens mystères, celui-là à ani avait été transmis le scentro orné de grelots des Confrères de la Passion? Hélas! à vanité des grandeurs humaines Louand son royaume lui fut enlevé, quand il n'ent plus dans sa main droite qu'un scentre brisé. lo roi de la sotie se fit moncheur de chandelles chez ses ennemis de l'Hôtel de Bourgogne, Hélas L celui-là qui avait fait agir à son gré la comédie des anciens âges, il venait dans los entr'actes, presque à genoux, pour ranimer le suif qui servait à montrer, dans leur plus beau jour, l'héroïsme de ces messicurs, la beauté de ces dames, donce et favorable lucur que la comódio a pordue ! O chandelles bénies des comédiens édentés. des comédiennes sur le retour, clartés favorables et ténébreuses ani protégiez de votre ombre salutaire, tant de héres mal bâtis, tant de jeunes-es de cinquanto ans, suif bienveillant qui as joué un si grand rôle dans l'illusion dramatique, combien messieurs nos comédiens ent été mal avisés, et que nos plus belles comédiennes ont été maladroites de vous remplacer, par ce gaz traitre et méchant qui projette ses vives et infernales lucurs sur les mensonges du théâtre l

Que ceux-là qui recherchent les causes de l'ennui qui les attend au théâtre, ceux qui pleurent l'Illusion à jamais perdue, s'en prennent tout simplement au flot dangerenx du gaz é ladant qui éclaire trop i de choex. Vous tous qui ainner l'Illusion d'aramstique et le clair-doscur ami complisant de ces fususes jeunesses, de ces fususes beautés, rendez-aous tout simplement, tout bétennent, les chandelles d'autrellois, dattrés intermittentes, mélées d'une fumée sans fin, et soudain vous verrez reparaltre ces comédiens qui avaient dix coudées, ces tragédiennes dont la voix évoqueit les fantônes d'autrefois, ces bolles princesses l'amour de la terre. — et avec ces illusions-là, que d'enthousisane, que de passions, que d'amours à jamais évanouis!

Ce multourcuz Princo des Sots, devenu moucheur de chandelles, avait regris naturellement le nom de son père ou tout au moins le nom de sa mère; il se faissil nommer Nicolas Joubert. En sa qualité de majesté détrônée, Nicolas Joubert inspirait de vives sympatites. Coux qui l'avaient connu dans sa gibire, ne manquaient jamais de l'appleudir quand il arrivait dans son humiliation. Il était pour eux le derraire représentant de la comédi improvisée: moralités, mystères, sottes, histoire du cied, histoire de la terre, d'armen, miracles, coupt d'épôte, coupt de soleil;

Rien qu'à le voir, Nicolas Joubert, en dépit des grands comédiens de l'Hôtel de Bourgogne, la foule était heureuse; le moucheur de chandelles faisait des recettes à la Comédie. Le parterre n'écoutait plus les comédiens, pour peu que le moucheur de chandelles se montrat dans la coulisse opposée; impatiemment il attendait l'entr'acte pour revoir son ami, le Princo des Sots. Au milieu de la tirade la plus dramatique, lo parterre criait: Joubert! Et Joubert arrivait les mouchettes à la main, son tablier autour du corps, une larme dans les yeux. Aussitôt c'en était fait de la prose représentée; on ne s'occupait plus ni du sort de la princesse amoureuse, ni de la destinée du prince persécuté, ni de la férocité du tyran, ni du roi qui perdait sa couronne; en revanche on s'occupait d'une chandelle éteinte ou d'une mèche trop fumeuse, et l'on criait: Joubert! bravo Joubert! Et c'était des trépignements de joje! on revoyait Joubert. Quand par basard les chandelles allaient trop bien, quelque bon plaisant du parterre, enflant sa bouche d'une facon démesurée, soufflait sur la chandelle... et c'était une nouvello occasion de rappeler Joubert. Peuple cruel, même dans ses sympathies! C'est ainsi que les Tartares devaient contempler Tamerian, dans sa cago de fer.

A la fin donc, ces mêmes comédiens qui avaient dissipé, par huissier, leurs Conferers de la Passion, s'inquiétèrent de cette popularité suprème du Prince des Sots. Quoi donc l'Chez nous, dans notre maison, à la lueur de nos propres chandelles, à notre barbe (ce sont ces dames qui perlent, on pourrait aisément s'v tromper). ce mandit Prince des Sots viendra nous enlever les applaudissements. l'attention et les éloges qui nous sont dus ! Non pas, certes. et nous y mettrons bon ordre. Ainsi firent-ils. On donna huit jours de répit au pauvre Joubert; eprès quoi tu iras chercher fortune eilleurs!.... L'arrêt comique fut signifié à ce malheureux.

A ce nouvel arrêt de la mauveise fortune impitovable, le Prince des Sots onnesa un front calme et serein. Les combats de son Ame, nul no les vit, sur son visago impassible. N'evait-il pas pessé à travers de plus terribles orages? - N'avait-il donc pas vu lui échapper l'héritage comique de trois siècles? N'était il pas le Thespis vicillissant et chergé d'outrages, qui n'espérait plus le jour vengeur, le jour des vendanges? Il vécut ainsi sent jours encore. Le dernier soir venu, ces messieurs et ces dames de l'Hôtel de Bourgogne se dispiect entre eux : Nous allons être délivrée du Prince des Sots et des sots qui l'applaudissent.... ils ne crovaient pas si bien dire, bélas!

Ce jour-là on avait repris l'admirable farce de l'Avocat Patelin, cette comedie si gaie et si triste, que vous y trouveriez an besoin toute le tristesse de Molière et toute le galté de Regnerd; ce soir-là, plus que d'habitude, le perterre était colère et meussade. Il avait tout vu sans rien voir, tout écouté sans rien entendre ; il n'avait eu ni un bon mot, ni uno raillerie, il avait trouvé que messieurs et mesdames de l'Hôtol de Bourgogne avaient joué, d'une facon trop pédante et trop peu leste, cette bonne comédic qui tenait à l'enfance de l'art, enfance adorée, ert de la comédie qui n'est jamais plus parfait que lorsqu'on se rupproche de ses commencements davantage; bref, au parterre, lout était silence et murmure à la fois, lorsque tont à coup voilà le bruit qui reparalt, et avec le bruit la bonne humeur. - Nicolas! Nicolas! Bonjour, Nicolas! Salut à toi, le Prince des Sots! La sotie! la sotie! les mysteres! les mystères! Brave, Nicolas!

Lui cependant, il s'abendonnait en toute liberté à ce dernier moment de triomphe et d'orgueil. Cette fois, il oublia de moucher les chaodelles, ou, pour mioux dire, il icta les mouchettes par torre et il les foula eux pieds. Il arrache son tablier et il le déchira en mille pièces, puis il s'evança tout au bord de la rampo. et le coros droit, la têto baute, la main sur son cœur, il ĸ.

regardait, il regardait cette foule qui Jul avait apporteux et qui voulait le revoir. Di nistant le partere pessa que Nicolas allait parler... On le vit tomber sans pousser un seul cri... Nicolas Joubert, le deruier prince des sots, d'oil mont l'Toute la ville le pleura, les vieillaris par souvenir, les juence gens par opposition; pendent buil fours, messieurs et mosdames de l'Holde de Bourgegne furent silfes à outrance; c'était la seulo oraison fuebère qui pôt aller au œur du pauvre et trois fois malheurent Prince des Sots.

Messleurs les comédions de l'Ilôlel de Bourgogne étaient donc fibermont rétauchés dorrier la définie et la mort du dernier prince et confère de la Passion, lorsque paruront, pour le déseispoir de ces messieurs et de ces domes, les merionnettes de le Joure Saint-Laurent. Cette foire Saint-Laurent était pour Paris une grande fête toute remplie de licences et de galtet de tout genre; c'édait comme un long carravel de ser notation et avise ce la cour, pour vivre péle-méle, non pas sous le masque, mais cette fois à visage découvert. Soudein, à de certaines beures de la journée, se glissait entretre ce grandes toiles une foule oisive et curieus qui venie thercher, à l'entour de ces tréeaux, comme un souvenir de la comédie d'eutrelis. C'était le même besoin d'échopper oux grands comédieurs, sux tragédes oux vers illezandrins. Il faut dire aussi que l'intrigue emoureus trouvait son compte à ce déplacement à ce déplacement.

Le mystère était assuré dans cette foule compacte; les mésulliances térient faciles; le farre au sein mi se faisait sentir à la saille entière sans qu'il en reviot rien au comédien. Le comédien était un bonbomme en bois peint, les comédiennes se composient d'une douraine de joiles puopées dont les cilliales n'étaient à craindre pour personne. Comme chacen était là pour son argent, les bonmes et les femmes, ils étaient bieu aises les uns ct les autres, de n'avoir pas à redouter la concurrence de ces messieurs et de ces dames de l'Illôtel de Bourgogne; chorun pour soi, et les marionnottes pour fous.

Mais voici bien un autre accident imprévu. A ce théâtre de la Foire rien ne deveit manquer, ni les rendez rous galants, ni les intrigaes cachées, ni les rencoutres mystérieuses, ni la chroniquo scandaleuse, rien, pas même un poèto comique, — et le plus

grand des poètes comiques après Molière, Lesage en personna. L'auteur de Turcaret et de Gil Blas, chassé de la Comédie,

L'autori de l'urecaré et de Cil Blas, chassè de la Comédie, n'avait pas faits: Il des tréteaux de la Foire Saint-Laurent, de la Foire Saint-Germain. Lesage était un des grands potètes comiques qui ont foi en leur comédie, et qui savent que la comédie est bonne à prendre, partout où elle se montre. Nul ue reconnait en ce monde l'aristocratie de l'écletat de rire. Le public rit où il pout rire; trop heureux quaod il s'amisse, il ne regarde pas dens que lieu. Où le rire l'appelle, il y va; bonne ou mauvaise compagnie, on ne s'en inquiète guère, nous sommes égaux devant le plaisir que nous cause une farce ou une comédie blen jouée.

Io dis farce, je dis comédio et j'ai tort, parce que, à tout prendre, cèst même chose, Quelle grande condicile Bourregois gentillamme I Et quelle farce: le Bourgeois gentillamme I Trécaux tand que vous vondrez; mais faites-mei voir un théâtre, quel qu'il soit, qui ne soit pas posé sur des tréteaux. Ainai régnait Lessge dans ces bourdques flottantes, toutes remplies de sa malice et de san esprit. Malice piquante, ingénieux esprit, et de la bonne buneaur, tant qu'on en roulait. Cette bonne buneaur fenandist sur tout le monda, et principalement s'attaquais-telle aux ennemis de Lesage, qui comptait au premier rang des bonames hostiles à son grie, messieurs les Comédions françuis. Aussi s'en est-il vengé dans ses comédies de la Foire, et dans son roman de GU Blass, cetto longue et admirable comédio. Au reste, Lesage avouait, tout haut, ces piquantes esquisses, dans lesquelles il so retrouvait tout en eller.

Ainsi avertis par la popularità, qui les fuyait toujours, les Comodiens s'agiterent de plus belle. Certes, ils ne pouvaient pas esperer que le Parlement leur donnait lessage pour moncher leurs chandelles; mais ils obtinrent un premier arrêt qui fit défense aux marionnettes de parler: — « Yous pourrex dire tout ce que vous voudrex, mais vous ne parlerze pas, sinon superimées.»

Or, ce qu'os ne peut pas dire, on le chante; on mit en chansons, ce dialegue persécuté. Ils étaient trois qui rimaient à tour de rôle et à grité que euxu-l'ar ces admirables couplets d'uno (4 malice populaire qui se chantaient de Paris à Versailles. Dorueval et Fusciler addainnt Lesage, et ces tourneurs de bel esprit en pointes, en depiramenes, en referise, drus comme grêle, ils arrivaient à des effets qui ne peuvent être compris que par des peuples délivrés de la liberté de la Presse! On n'a pas vu de grand journal, et même de petit journal, pas

de Figaro, ou de Chartvari produire, en ses volées de cloches félées, ou de bois vert, l'effet de cette épigramme rapide comme la pensée, et sembable au siffement des vipéres l'Céaiu un deluge de rimes, de chansons, de couplets, de pots-pourris, de calembourgs, d'épigrammes, de bons mots. Albaher à qui se trouvers sous cette averse piquanto! Si bien que le remêde étail pire que le mai et que le magistrat, protecteur du dialogue, en était à a regerette, d'avoir remplacé ol discours par le chanson.

Le dialogue s'en allait çà et là en parcelles insperçues, et tout à fait oubliées au bout de trois beures; au contraire le couplet, armé à la tégère, sortait de ces vils et charmanis trécaux, à la seçue d'un mousquetaire qui s'en va à la coquetle! — On épelait le dialogue, en retenait avietement le couplet; on le chanatis tout baut, et pas un trait n'était pardu. Voilà los marionnettes de nouveau triomphantes, et la Comété humillée de nouveau. Tout était perdu, et surtout les ricurs qui n'étaient pas du côté des plaignants. Alors la Cométie en pleurs s'en fut, une seconde fois, se

pleter aux pieds de nes seigneurs du l'altement. Ses beaux cheveux étaient épars sur son beau soin, ses mains étaient jointes et hien posées; éllo avait à son service tant de sortes de sourires et de larmes! A ces causes, la justice fut touchée de ses plaintes. Elle dit entendre de nouveau son... gous egot contre ces insolentes marionnettes, et comme elle avait défendu le dialogue et le monologue, elle proservit il e couplet. Quoi plus rien à chanter, plus rien à dire! Ah dioux et déesses de la Courtille et des Porcheros, qu'ellez-vous devenir, et par quel artifice imprévu votre ami Lesage, avec tout son esprit, saura-t-il se tirer de ces aux difficile?

Voils pourtant où l'attendait ce public amoureux de l'esprit de son poète et charmé de sez ressources! Cependant les Comédiens triomphaient de nouveau, et cette fois, pour tout de bon ils so lavaient les mains dans leur joie; les marionnettes, homilières et dolentes, restiaient nonchalamment courchée dans leur cercueil de chaque soir, lorsque, d'résurrection ! et jugge de la surrrise générale, voici que l'affiche du théâtre forais annonce lo spectacle accoulumé! On entre, on se précipite, on se foute, on regarde, la toile se lève.... Entendez-vous ces éclats de rire? Assistez-vous écute galié et compreue-vous que ce sidence ait réussi tout autant que ce dialogue et que ces chansons? Jamais on na tant riquad on parlait, quand on chentait sur ces tréteaux; et cependant nos mariounettes ont le bauche close, per arrêt même du Parlement. D'où vient cette fête ? et pour qui, juste cicl et pour qui? Q'vi y-vi-li doce?... Il y a que Lessge et an ami Fuzelier, puisque la parole et le chant leur étaient défendus, not su recorres.

## à l'art ingénieux De peindre la parole et de parler aux yeux.

Sur de granda écriteaux, ils out écrit leur dialogue, leurs couplets, leurs quoiblets, leurs épigrammes, et, sur la tête des marionnettes condamnées au silence, sont descendus ces écriteaux comme autent de langues de fet. Cette révolution obsainée, éloquent et cette suite d'épigrammes écrites qui se fissient à busie voix, faisait de chaque spectateur autant de comédiens qui se jouisient, à leurs-mêmes, leurs propres comédies.

Chaque role se lisait, tout haut, dous toutes sortes d'inflexions, et avec toutes sortes de réflexions; chaque couplet se chantait en chœur, sur tous les airs indiqués par le programme. Jamais l'illusion d'un conto bien fait n'avait été portée plus toin; jamais comédie mieux jouée, couplets si bien chantés, jamais rire plus uoanime, épigramme plus acétus.

Ajontes que l'indignation publique fisiali justice de toutes ces tracasseries mesquinces : aller aux marionnettes, y prendre sa part du dialogue malin, y chanter tout haut ces mille couplets grivais, prétier a voix et son gesto à ces pauvres crésiures rendues muettes par ordre du Parlement, c'était faire acte d'indé-pendance. D'ot vous pouvez juges combien c'était un rare ploisir; jouer la comédie en public, chanter des conplets à la façon des mousquetaires, et donner une lecon au Parlement.

A ce nouveau triomphe des marionnettes, la Comédie et le Parlement s'inquiétèrent pour tout de bon, et ils eurent cette fois recons à la force brutole. Mort définitivé aux marionnettes l tel fut



le cri de ralliement de tous les huissiers, recors et gens d'armes de Paris.

Les marionnettes furent mises bors la loi : - les tréteaux furent abattus saus autre furme do procès. Trois huissiers au Parlement. les sieurs Bazu. Girault et Buzeau, étaient les plus furieux classiques de ce temps là, et rien qu'à les voir, les marionnettes s'enfuvaient énonyantées, et sans attendre les atteintes de nareils drôles. Cette révocation de l'édit des foires Saint-Laurent et Saint-Germain rencontra conendant ses fanatiques des Cévonnes. 11 v eut des résistances à main armée, des désespoirs béroiques, Surtout un illustre bateleur, nommé Godard, apprenant que les buissiers approchaiont, fit honne contenance; loin de s'enfuir en emportant ses mariognettes, comme Épée emporta son vieux perc. Godard fit un appel énergique à tous les galants, jeunes ou vieux, qui avaient mis à profit l'ombre discrète de sa tenta dramatique, et cet appel fut entendu. On se battit fort et ferme à la porte des marionnettes-Godard. Les uns criaient : Vive Godard ! c'est-à-dire vive la liberté des théâtres et par conséquent la liberté de la pensée; les autres criaient: A bas Godard, c'est-à-dire sauvons la censure et les censeurs. Godard était un drapeau pour les uns, une torche pour les autres : pour les plus sages, il n'était qu'un brave homme, fort discret, dont la baraque s'ouvrait à tous les amours défendus. Or, parmi ces derniers sages, il y avait des juges au Parlement, voire des juges au grand conseil. Ces derniers, uno fois sortis de la mélée Godard, prirent en main la défense des marionnettes, leurs bien-aimées protectrices, Tabernaria, comédie, de la taverne i un genre de comédie que nous avons oublié et qui était si bien nommé par les chéteurs latins.

Arrèl intervint enfin du Grand Conseil, qui rétablissait les marionnettes dans tous leurs droits, priviléges, immunités, lequel arrèl mettait à l'index les sieurs Bazu, Gireuti et Rozeau, buissiers au Parlement; défense aux sieurs Pannetier et Leroux, exempts des archers du guet et de la robe courte, de prêter mainforto aux vexations précitées; défense au sieur Pelletier, menuisier de la Condéig, et au sieur Sain-Lean, garçon de thétête, de se chauffer à l'avenir avec les planches des tréteaux. Momorable arrèt celui-là, mais il était rendu trop tard. L'esprit qui faisait thot le force et tout la valeur de ces gaminories, l'homme de génic qui avait rendu ces innocentes marionnettes si redoutables, le pèro de *Git Blas* et du *Diable boileux*, Lesage était rentré dans son mépris et dans son repos.

#### LE VIEIL AMATEUR.

Ce débat de la vio et de la mort, du bois blanc et de la chair, de la marionnette et du comédien, vous le retrouverez, à coup sûr, à tontes les époques et dans tous les arts. Que de fois le pantin l'a emporté sur l'homme d'État, le polichinelle sur l'homme de guerre, et surtout que de fois la poupée a triomphé de la vraie et sincère beauté intelligente, honnète et formée à tous les grands préceptes du beau et du bon! Le poupée est souveraine, elle règne, elle gouverne, elle impose eux plus grands esprits ses volontés et ses ceprices ; la poupée a créé le rococo, le joli, le bouffon, le mignard, les amours enrubanés, la poudre aux cheveux, la mouche à la jone; elle était l'inspiratrice de Dorat et de Gentil Bernard! La poupée a plus d'une fois, au Théâtre-Francais, fait obstacle aux comédiennes sincères, aux comédiens véritables ; elle a dominé la ville, elle a dominé la cour, elle a bâti le châtran de Luciennes, elle a écrit, elle a joué les comédies de Collé, elle a élevé à se propre gloire le théâtre de Choisy, le théâtre de l'He-Adam. le théitre de madame de Montesson l

La poupée a protégé Palssot, Boddin, Riccoboni, les bergères de nadame Pavart, et les comédies de M. Lafichaut; la poupée a chandé les chansons de M. Vadé, de NM. Anseaume et Fuselier; elle aimait les veus de Morand, la prose d'Autereau, les rires de Tarcont et les obsécénités du théâtre des boulocards: La poupée a retompensé, royalement, des œuvres misérables: les tragédirs de Boyer, les comédies de Laplace, les hallets de Cahusac et les opéras de Danchet. La poupée a rapuél ets bouffons d'Italie, elle anait un faible pour Arlequin, pour Sanjo, pour M. Pautoin; elle trouvait que Colombine était faite à son image; elle parati son boudoir du portrait de M. Calirviel en pedant au opertrait de mademoiselle Carlin. Race abonainable et funcesie aux beaux-arts, la rare des poupées triomphantes, des Bintranelli, des Pompadour, des buburry-fes Musses cachées ou des Muses d'absentantes.

parat. Vous cherchez sur l'ancien Parnasso les Muses, augustes filles de Jupiter, Thalie aux pieds légers, Melpomène en sa pourpre, et vous trouvez mademoiselle Marquise, mademoiselle Desmâtins, mademoiselle Laguerre et mademoiselle Galodier! Vous inveguez Andromaque, le Cid, Tancrède, Alzire, on vous donne Absalon, Cénie et l'après-souper des auberges! Qui voudrait lire seulement le titre de ces comédies en toiles peintes, jouées par des comédiens do bois, sur le théâtre déshonoré de Melière et de Mariyaux, s'étonnerait du nombre de fadaises que peut contenir le règne des poupées! Ici madame de Tencin, la digne sœur de son frère, ot quelque chose de pis, a fait jouer le Complaisant, en cinq actes; là Marmontel, ce vaniteux gonfló de vent, co belitre Normand qui s'était fait le patient de mademoiselle Clairon, a donné Denis le Tyran; plus loin monsieur Bret a fait jouer, huit fois, l'École amoureuse; ie vols sur cette liste incroyable (eh! que dira-t-on de la liste actuelle, dans cinquante ans?) le Fat puni, par M. de Ponteville, Géta, tragédie de Péchantré, Habis, tragédie de madame Gomoz, deux Hypermnestre en cinq actes, la première signée Lemierre, et la seconde signée Riouperaux,

Ceci, pourtant, si l'on avait de temps à perdre, aurrait se place dans une histoire de l'art dramatique; en y verrait, et de piein droit, Les Philosophes de Palissot (de Monteney), le Saul de l'abbhé Nadal, le l'aron de M. le vicomite de Grave; la Zenicide de M. Watelet, et les Jhensidid, les Pardamanter, les Canantes, les Coronis, et les dignes auteurs de ces raretés : madame de Saitoinge, mademoiselle Saquel, les bas bleus, les roucealiantes, les philosophesses, les prophétesses, les Leilia de cet remo-là.

Evidemment, à raconter toutes ces choses qui ne sont plus carieuses, on y perdrait se peine et son patois.

La race obstinée et esvante de ces chroniquours du théâtre s'est perdue, ou peu s'en faut, dons la nuit des tonuys. Il y arait autrefois, dans le Paris en deçà de 4783, C'està-dire en réçà de la litherit de parter et d'octric, entre la Bastille et le château de Vincennes, sous le coup des lattres de cachet, quand une allusion dans quelque tragédie ol le censeur avait passé trois fois, échiatit soudaine et terrible, au milieu d'uo purterro où toutels los révoltes.

couvaiont sourdement, tel président au Parlement, tel chevalier de Saint-Louis, telle marquise occupé à profiler et à médire de Nouv-Seigneur Jésus-Chris, kulte d'oser mal parler du roi, tel entretenu des gahelles, de l'Église, de l'Académie ou des fermes-générales, qui possédait sur le bout du doigt, l'état complet de l'Opéra-Comique, du thétire de la foire ou des concerts spirituols.

— « Au concert spirituel, on a chanté: Lavda Jerviatiem de Philidor, Exultate Deo do l'abbb Dupué, Diligam te de M. Gibert; mademoiselle Dubois, de la Comédie-Française, a chanté Penge lingua et autres motets. Au Théâtre-Italien, la mort de M. le dauphin a interrompu le grand succès de Scaramouche ermite, de Nicnise, d'Acajou, du Prize de Cythère et du Peirclés amoureux. A la foire, en ces fêtes de nul toù la home compagnie et la mauvaise, au milieu des ticeness permises et défendues, s'amussient à des quotibets du plus vil étage, ces messieurs et ces dinnes ont appliadi, du fond de leurs petites logres : le Mirition enchanté, Arlequius sulfane, la Ceiuture de Yénus, la Foire galante, Pierro-Cadmus, les Poussius de Léda. »

Ainsi cédeit parmi ces Ducange et ces Montfaucon de coulisses, vieillards à tête ohauve, à qui chantonnerait d'une voix cassée et d'un cul égrillard, les chansonnettes les plus hardies. Triste science et malbeureuse; un galant homme, arrivé à l'âge des sérieuses pensèes et de la mort prochaine, devruit être honteux de frissonner encore au frélement de ces jupos brodées, au bruit de cos refrains et de ces l'écnece qui conviennent, tout au plus la jeunesse. Il est des choses qu'il est bon d'ignorer, même quand on les sait le micux. A ces enthousiastes de la chose jouée et chantée, à qui tout sourfait de ce qui a touché même les planches malsaines des théâtres équivoques, un galant homme préfère un bon joueur de boules, ou un grand joueur de bilboquet.

A Dieu ne plaise que nous confondions ces fanatiques avec la race almable disparue, ou peu s'en faut, de quelques vieux spectateurs, grands écouleurs aux portes du théâtre, et grands jacours de leur mêtier, qui de temps immémorial se tiennent dans quelques stalles choisies du Théâtre-Prançais I Cse messiours, du fond de leur stalle, ont contume de proclaimer leurs oracles, et aux les cécules un instant, à bien vite reconau l'amateur.

L'amateur du Tháitre-Français átait naguere un homme bien



élevé, bion josé dans le monde, esprit calme, âme candide, amlution modeste. Toute as Journée se passait dans les travaux on dans l'oisveté de sa profession; le soir venu, vous retrouvier. l'amateur à sa place accoutamée, non loin de la contre-basse qui lui prétait son ombre hospitalière et bourdonante. Cette place était si bien la propriété exclusive de ce digne homme, que si par hasard un curieux de la province flu venu pour s'assecir dans cette stalle c'éservée, Hernione ou Britannica, soublant la passion du moment, se servient érriés: — Arrête! profane, tu es assis à la place de Janateur qui va verir!

Comprend-on, in your prie, que la vie d'un homme sage se passo ainsi à entondre, chaque seir que Dieu fait, des comédiens et des comédiennes qui récitent, vingt ans de suite, la même prose et les mêmes vers? Certes, le comprends, à tont prendre, que l'on fasse une collection de beaux papillons on de beaux insectes: le comprends que l'on se forme un berbier. Le bel insecte qui rebut an soleil, tout fier de sa cuirasse resplendissante, le papillon, fleur volunte qui s'en va de feuille en feuille au gré du vent qui souffle; l'herbe qui se cache dans un tes d'herbes, et qu'il faut reconnaître à son fruit à peine formé, ce sont là des joies qui tiennent à des joies saintes. Le printemps est en jeu et le soleil ; le créateur se manifeste dans ces admirables et toutes petites créations dont il anime son œovre sublime. Mais aller s'enformer dans un lieu sans air, sans solvil, sonvent fétide, et n'avoir plus d'autres clartés que le gaz qui brûle, et plus rien sous les yeux que des hommes chamarrés et des femmes attifées qui se racontent, entre eux, toutes sortes de mensonges, passions factices, amours fictifs, terreurs qui tiennent à un poignard sans lamo, à une coupe sans poison...

En un mot, pendant treate ans, chaque soir, jusqu'à ce qu'enfin la mort vous prenne et vous couche an cercueil, assister à la rapide décomposition de ces viages farides; voir passer ces broderies et ces sourires; demander le nom de cette vieille toute courbée, et savoir, horreur! que cést la même jeune fille dont vous avez applaudi les pas chancelants, n'avoir pas d'autres préoccupations que celles-ci : Comment a été join de role d'Émilie en telle année? et le rôle de Semiramis en telle année? Pourrize-vous me dire comment s'appelait Mérope en 4788? Et qui donc a créé le rôle of grand prédéric dans les Deuxe Pages pages de rôle où grand prédéric dans les Deuxe Pages pages.

O les belles questions à so faire, par Diou I Et que voilà bion de charmants souvenirs fondés sur toutes sortes de vanités, de misères, do néants: larmes taries, roses desséchées, rubans flanés, jeunesses évaporés et perdues on ne sai où? Cette sort de collection des momies qui ont joué la comédie était dan., à mon sens, la collection la plus trise et la plus inuitie qui se palt faire: austant valair ramasser dans la rue infecte, les vieux nots de fart do irre ne resto de uvermillon décine.

Ainsi je parlais tout haut, imprudent et sacrilége envers ces grandeurs impérissables, lorsque je fis la rencontre d'un véritable amateur du Théâtre-Français, c'est-à-dire un amateur qui l'a été et qui ne l'est plus. Cet homme, tout rempli d'urbanité et d'indulgence, appartient à l'ancienne société frauçaise. Il en a conservé le beau langage, le bon goût, l'atticisme, Entre autres passions, il a aimé passionnément le théâtre : les débuts. los rentrées. les représentations de retraites, les caprices : les intrigues, les orages, les succès, les chutes du vieux théâtre. avaient un charme sans égal, pour l'amateur intrépide. Au demeurant actif, plein de zelo, sachant sifller à merveille, redoutable même quand il applaudissait, jetant hardiment et tout haut, lo bon mot qui allait frapper au cœur le poète comiquo dans sa loge prillée, le tyran sur son trône, la grando connette à sa toilette : très-éconté et très-entouré au café Procone dont il était le tyran. cet homme a été dans son genre, un de ces formidables journalistes que le public écoute même avant qu'ils aient parlé.

Ainusi: il cart ponr l'art? Vollà uno phrase qui n'était pas construite des nemps, et dont il a serait his moupé lui-mème; il ainusi cet ort de la cumédie pour les larmes que le cœur y vorse, pour les éclais de rire que l'esprit; y reconorior; il ainusi cetto façon de parter aux hommes assemblés et de leur imposer tous les sentiments poétiques; esfin, ; e vous le dis tout has, il était de ces hommes qui croient encore que le théâtre est l'école des neueurs : belle école vaiment le que les maurs d'une nation seraient hien faites, si elles ne se faisoient que aur de pareils referent;

Notre amateur est né à la sin du siècle passé. Quand il avait quinze aus, l'art dramatique était en grand honneur dans notre bon pays do France. Les Français de ce temps-là se figuraient qu'ils faisaient une révolution, au théâtre. Au théâtre ils renversaient l'autel, ils renvorsaiont le trôue, ils brisaient la Bastillo, ils préparaient la Révolution de 4789, ils aimaient le théâtre comme on aime en France tout ce qui est l'Opposition.

Le premier comédion qui fit tremblor le jeune amateur, co fut Lekain en personne. Lekain, le favori de Voltaire, et pour tout dire, son disciple, n'était gaver polas grand que M. Lágier, ses bres étaient petuts, ses jambes étuient grêles, sa tête était énergique et sans grâce; son visage... ni grec, ai romain. — Il ressemblait, à 9 méprendre, aux sanhis de notre armée d'Afrique.

Certainment voilà bien des crimes contre la vraisemblinoc dramatique; mais en revanche l'inclined ligence de Lekain était vive et prompte; avoit était pleine d'était pour la colère, de tendresse pour l'amour, pleine de déchiroments pour les grandes doeluers, d'accadhement pour les décaption. Il était tour à tour Mahomet, Orosmane, Tancréde, Gengis-Kan, Vendôme, Zamoro, Arsaoc, il était, por excellence et par grand privilège, lo héros des tragédies de Voltaire, Jaurais mieux simé pour ma part qu'il eût ét l'homme des tragédies de Cornellle. — Aujourd'hui, mattre Lekain, que dirait-li-s'il pouvait savoir où en est la tragédie de son potto bien-aimé. — Pour jamuis lis so sont évanouis, ses héros fameux, l'ancréde, Gengi-Kan, Zamore, Vendômo; que dirait Lekain, s'il venait à apprendre qu'Orosmane aujourd'hui s'appello éthele, et qu'il a repris son onn primitif?

Åvec Lekain, après lui, à côté do lui, vonaient plusieurs tragédiennes dont on parle acore, mademòsiello Dumesail, mademoiselle Clairon, par exemple. La première obdissait à l'inspiration, et quand l'inspiration ne venaît pas, l'ant pis pour vous et tunt pis pour olle; l'autre, au courtirir; c'étaient Tart et le claciul en personne. Avec mademòsielle Dumesail vous ne pouviez rion prévoir; avec mademòsielle Cairon tout éstit coversu à l'avance. On pouvait dire, de son jeu, co que disail Démosthène de ses propros baraques, qu'elles sentaient l'Aulté. Mais, en fin de compte, pa devait être enauyeux quand mademòsielle Dumesail voulait mettra dans son jeu un peu do règle ot d'art? Que ped evait être faignat lorsque mademòsielle Clairon, apportait dans le sien, un peu d'abandon et de naturel?

Quant à Préville, ne parlons pas de Préville, ou plutôt parlons-

en, rien que pour rendre heureux celui qui en parle. Notre amateur n'a vu Préville qu'uno seule fois.

Préville jousit, ce soir-là, su bénéhe des pauvres; il jousit dans doux pièces: In Femme instaidée et le Baurgeois genfilhomme. Ou prenez-vous la Femme instaide et le Baurgeois genrièm. C'était là, sans nul doute, un de ces caprices auxquels s'abandonnaient les grands comédiens d'autrelois. Cela les amusait outre mesure, d'imposer ou public des cavres insipides dont ils étaient toute la renommée et qui les suivaient dans leur retraite. Mort le comédien, morte la comédie. Dans le Bourgeois gentiflomme, Préville était inimitable. Il ne s'amusait pas à faire de l'esprit à tout bout de champ, comme fait M. Samson, — an contraire il était impossible d'être plus ansit, plus richi cule, plus bon enfant. Il étoit si admirablement bête! Il y avait cela si bien étrit sur sa faure : frompre-molt.

Depuis ce temps jamais notre amateur n'a passé par Senlis sans faire une pause devant la maison habitéo par Préville. Il lui semble teujours que le bonhomme eu va sortir, suivi de son premier laquais, de son second laquais.

Silence! Voici Molé. Molé, à plus de ciaquante ans qu'il a déja, est encore un jeuno homme inimitable. Non pas qu'il soit très-beau ou très-blien fait...., son buste est trop long pour ses membres, ses membres sont trop couris pour son busle, son ventre est rebond outor mesure, et laisse tombre le vétoment nécessaire sur ses genoux; en fin de compte, personne mieux que Molé. Ne sait porter le chaneau. l'éche et l'abbit de our.

"C'était une fête que de le voir jouer avec son jabet el ses manchettes; on ne so sentait pas d'aise quand il ouvrait, fermait et remettait su tabalière.... C'est à ne pas croire que tout un peuple s'amuse de si peu, un jabot, une tabalière, un gros ventre? Copendant la chose dest janis. A l'àgo de soixante et cinq ans, Molé a joué l'Inconstant, et il était si léger! Soixante-cinq ans! nous sommes moins patients de deux ans, de nos jours.

Il y avait aussi Monvol. Colui-là avait lo grand défaut de mettre son nom à des comédies qu'il n'avait pas faites et qui étaient de bien mauvaises comédies. Monvel n'était pas beau, il n'avait rien de ce qui fait le geutilinomme, et cependant il jouait, à s'y méprendre, le rôle d'Auguste dans Cinna... Il est vrai qu'il jouait encore mieux le rôle d'*Esope à la cour*, à la grande pois des bossus de son temps. Ésope et l'empereur Auguste! l'esclave et le maître du monde! le lousite et le maître de la république! Comprence, qui pourra, tous ces contrastes.

Au contraire Larive était le plus beau des comédiens. Sou œil était grand et plein de feu, sa taille était élevée et soupels, svelte et gracieuse, sa voix était harmonieuse et flexible; il portait avec aisance, avec bonheur cas noms sonores Vendôme, Bayard, Tancrée, Montaiblen, Philodétle, Adhille, Cétilep, Albome, le cependant il manquait de verve, d'esprit, d'intelligence, de profondeur; le parterre l'appliaudissait dans Warnoick, grâce à co calembour galant, qui serait sifilé aujourd'hui:

### Seigneur, Warvick arrive, Le peuple imputient se presse sur la rise.

L'amateur du Thédure-Français pousse si lois ses souvenirs, qu'il so souvient même de Dupont, ce bon Dupont, le digne pèro de mademoissilo Dupont. Il trouve que Dupont rappelait à merveille Abet, Néresian, Nemours, Xupharès et autres innocents de même trempe. Il so souvient aussi de Saint-Pala commo d'un très-bonnète homme, dont la voix était rude et fausse; Saint-Pala était chermant à voir dans le Vieux Célibataire. Il so rappelle Damas, intelligent et pien de zôle, mais sans grâce et sans goût, poussant lo travail jusqu'à la grimace, et se permettant le vors à la Molé, le vors de qu'alce pieds.

En fait de volets et pour porter digacement cette belle livrée budée par Regard yous seives Dugazon et Daprincourt. Dazis court, à tout preudre, était plutôl l'intendant et l'homme de confinace que le vulet des grands seigneurs et des beaux galants de la comédie passée. Dazincourt était le confident, mais non passée. Dazincourt y l'ami nitime de son malite. Mem dans ses plus grands instantait de familiarité, il se tenait à la distance convenable. Portait-il un message d'amour, et cette charge-la h'uteit pas tout à fait dans son emple, Dazincourt y mettait plus de bonne grâce que d'abandon. Or veyait q'u'il n'avait ; pos cherché parelle commission, il il l'avait tout simplement acceptée. Aussi, jamais la dame et quession d'était traitée que solon ses mérites. Pour cette, au direction de quession d'est traitée que solon ses mérites. Pour cette, au direction de passée de l'accepte de la confidence de la confidence de la confidence de que l'accepte de la confidence de la confidence de la confidence de passée de la confidence de la confidence de passée de l'accepte de la confidence de la confidence de passée de la confidence de l'accepte de la confidence de passée de l'accepte de la confidence de la confidence de passée de l'accepte de la confidence de passée de l'accepte de la confidence de passée de la confidence de la confidence de passée de l'accepte de la confidence de passée de la confidence de l'accepte de passée de l'accepte de la confidence de passée de la confidence de la confidence de passée de l'accepte de la confidence de passée de l'accepte de la confidence de l'accepte de la confidence de la con était une grande dame, il était plein de politiesse et de respect; pour celle qui était une jeune personne bien élevée, il était plein de ménagements et de réserve; pour cette autre enfin, une frauctic coquotte, il avait l'air do lui dire: — Part à deux, Madame!

Dugazon, au contraire; a celui-la rien ne colata; il deat tunt al fait le Pasquis de la vieille comédie. — Il était plein de verve, de movement et d'abandeo: on vies pas an plus ilefié fripon dans les Frontin, un ribotour plus guoguenard dans les Larissolle; et comme il savait l'art de se trevestir! — Larochelle était un admirable valet de pied, — Michaut un mattre de taverne, plein de gross elt et d'entrin. — L'amacheur a connu mene Bordier; Bordier jousit le rôle de Lolive dans la comédie de Russe contre Rasses, et il disait de la façon la plus comique : « Yous verrez que pour arranger l'affaire, c'est moi qui seral pendu's Le pauvre diablet il no croyalt pas si bieu dire. En effet, il fut hissé bel et bien, haut et court, aux fourches patholiaires de la ville de Rouen, pour crime de révolte et de conspiration. Mais c'est bien rare, un conédien qui s'élore si baut.

Qui done arrive? quelle est cette voix qui sort de ce nez de mavaris augure, un pict de nez, quatant que de cette bouche pincée en cœur? Malheureux, que dites-rous? c'est Baptiste aind en personne, c'est le Philosophe sant le savoir, c'est le Métramons, c'est le Clorieux, c'est Robert, chef de brigands. En ce temps-la Robert Macaire n'était pas invends. Robert, chef de brigauds, était bon gentilhonme, comme Tartife; il portait des bottes molles et un habit neuf. l'aurais voulut voir Baptiste olhé sux priess avec les haillons, avec la graisse et le sang de Robert Macaire. Fortes fortuna adjuvat! « La Fortune aime les gens de cœur. »

Si vous avez aimó Baptiste ainé, vous avez adoré Baptiste cadet. Long corps, jambes sans fin, longue figure et des bras qui n'en finissatient pas : celui-là fisisait rire et pleurer à volonté. Il jouait en ce temps-là les Biguistemente amoureux; vous en souvientil? — Pour potre les monteaux, vous aviez Caumont, Lacave et Grandmesail. Grandmesail d'ait un grav propriétaire qui avait obé à la vocation des comédiens; il était grand, maigre, osseux des pieds à la tête; şa voix était nigre et criardo; l'Avarne, le joureur, le grondeur lui conyequiant que étânt admair.

rable. Dons Exerce surtout, Grandmesni allait jusqu'au drame.
On ne riait plus, on avait pour. Cet homme aver fuisati pitici, cetta passion faisait peine à voir. Pour les esprits qui savent voir et comprendre, la comédie de Molière a toujours deux aspects, lo côté plaisant, le côté sérieux ; le rire à la surface, et tout au fond les larmes, et voilà ce qui fait que l'on est, complétement, un poite consique.

Salucz cependant sa majesté mademoiselle Conta: Le noble front I le grand cell la ferne et éloquende dictin I Elle estat grande, belle, imposento. La Florise du Méchant, la baronne de Turcaret, la Chiando du Philosophe marié, la comiceso Almaviva, et plus tard la Sozanne, la Julie da Diszipateur et la Julie de la Coquette corrigée, et calia madame Ebrard, telle élait madomoiselle Contat. Elle était fantasque, bizaro, légère, tendre, impétueuse, indétinisable, joile su dernier point. Commo clle sa segait moçuée — la reine! — des petites minaudreis, des puties grimacements, des chatteries, des misulements, de la fausse et misérable diction des petites Contat de ce temps-ta.

Arrive ulors, moitié satin et moitié volours, moitié marquis et moitié soldat, Fleury lui-même. A peine au monde, Fleury jounit la comédie. Il poussait, à un degré incroyable, la fidélité historique, témoin sen rôle de Frédérie il dans les Deux Pages. Longiemps avant la première représentation, Fleury avait pordé l'habit de Frédérie, et aussi le chapeau, les hottes à l'écuyère et la canne. Il avait consulté les vieillards qui avaient vu le roi de Prusse à Berlin; mais aussi quand il parut plué en deux, le corps penché de droite àgauche, l'air satirique et geguenard, cjacon de s'écrier en pâlissant : Le voilà, écat le grand Frédérie agrand s'air le profissant :

Plus il s'doigne des conditions d'autrefois, et ples l'amateur du Thélitre-Français se bient sur ses gardes. Son ontilousissme climine à mesur equ'il appreche des comédiens contemporains. Son souvenir est toujours bienveillant; mais il est moins vif ot moins chand. Il donne e passent un regret à Armand; Armand était un joil homme, bien vétu, disant bien la comédie, et c'était tout, il est mort très-rieux; il est mort deux fois : c'est-à-dire que le bruit de sa mort avait courc un samedi, et commo il n'y avait pas de grandes nouveautés au théâtre o plurià, le feuilleton s'empera de la mort de M. Armand, et — il en fit to d'arme, une compard de la mort de M. Armand, et — il en fit to d'arme, une con

médie, une chose en l'air. Même (on nous garantissait le bon bonne mort dans les formes) il arriva que le fouliletto traita assez mai M. Armand, et vous jugez de l'étonnement du défunt lorequ'il vit, par ce léger spéciaren d'oraison funèbre, que sa gloire n'estat acceptée que sous behefiche d'inventar o. Il are ut une grande pique, ce qui ne l'empécha pas de vivre encore une dizaine d'années comme un autre loomne, après quoi il décampa pour tout de bon. Le maladroit I Il mourat or lundi; il mourat dans une semaine féconde en plèces nouvelles, et comme on vavit dégà die ce qu'il en fallait dire, le feuilleton ne parla pas davantage du bel Armand.

Il faut mourir à temps, si l'on veut faire un derrier bruit dans le monde des vivants. Tel s'est passé d'une lounge méritée, pour avoir pris congé de la vie un jour de quéque première représentation. Tel autre oblichté doute colonnes de lounges, pour d'ent mort un jour de diseite. Un bon mois pour nourir, c'est le mois d'adoit, le mois juin, le mois de juillet, mais le solel est si beau, l'aire est si doux, que l'on ne se hâte guere, alors tant pis pour vous, s' yous mourez en carnavel.

L'anatour se souvient fort bien de mademoisello Desgarcins, de sa voit touchanto, périca d'accortes et de la lernes; de mademoisello Sainval, si bello dans l'Émitle de Ciana, dans l'Ariane abandonnée. — Mademo Elban avoit une voix charmante, à l'entendre-pieurer, on se prenait à pleuror. — Mademoisello Voltais excellait dans lo rôle d'Agruphia. — liten s'était plus joit et, désons le, plus virginal et plus cluste que mardemoiselle lourgain sous les longs voites d'Iphigénie. — En fiit de joiles fernmes, ceit tendre, avenant sourire, limiplute regard, taille dénacée, ceur qui bat au basard, vous aviez mademoisselle Lange et mademoisselle Mézaral. Mademoischel Lange jount la comédie comme une rose sans épine, etle épons un finander, et ello disparut, emportée, ou putaté emplée dans scule fourtee.

Mademoiselle Mézerai, au contraire, elle resta fidèlu au thèâtre, jusqu'à ce qu'elle fut obligée de disparaître au fond de l'abino des petites Maisons. Singulier accident, quoud il frappu ces gens heureux qui vivent de l'espirit des autres, et qui n'ent pas d'autres soucis que d'y méler un peu do leur espirit.

Yous aviez aussi mademoiselle Rose Dupuis, sage, intelligente,

ŋ.

agréable. Madame Suinval alnée, cerps si frêle, ânie si grande. Quand elle ne jeunit pas la tragédie, madame Sainval se cachuit sous un voile noir qui la convrait de la tête aux pieds.

Vie austère et luguhrel — Pour cette femme, pas de joie et pos de repos, pas un sourire, tant elle avait pris un sérieux son rôle d'impératrice qui persécute, eu de reine persécutée. Cette reine, sinsi vêtue de noir et cachée sous le voile des parrieides, j'aurais mieux aimé la voir d'ans la rue qu'au théâtre, elle m'eût fait peur davantage, et, sans qu'il le dise, je crois que le vieil ampleur est de mon avis.

Dans les palais des reines, froids palais, tristes demeures qui tembent en ruines, colonnes renversées, sceptres brisés, trônes défoncés, nous avons madame Vestris, toute froide, toute blancie et parfois terriblo. Cette fenume avait du fou dans les yeux, et pas des sang dans les veines; on est dit fun fantione évoqué junt les passions de la terre. — Mademois-ello Raucourt, jeune encore et d'une beauté antique, mais abundonnée à des licences sans nom, à des passions sans frein; vous enssiez dit une statue descendue de son pidéestal pour courir, à la suite de cette impératrice de Rume, et milieu de la nitt, pendant le sommel du César.

Elle jounit les grands rôles: Agrippine de Bitannieux, la Clèpplate de Bordogene, Sémiranis, la Jocaste d'Ordipe, la Récidgonde de Macbeth, Athalle et Melde, des rôles que mademoisello Georges a sauvés. Le vieil amateur se rappelle très-bien les déhuits de mademoiselle Georges et sa lute mémerable avec mademoiselle Duchesnies; lute l'aroubble de ce merveilleux visage et de cette inspluisable inspiration! — Madame Paradol, maleunisello Leverd, ee bon Lalond, le dernier des Tuncréile et des Achille, des Kiphanes et des Zamorre, des Gengle et des Pyrilus, ont leur place dans les regrets de l'amateur; de Talina et de maddemoiselle Mars. A'unateur parle comme nous parlons teus, avec toutes sortes de regrets et de sympathies; la tragétie est morte avec Talona; le comédie oussi devait mourir aver mademoiselle Mars. — Jo ne vuis plus ou Théâtre-Français, dit l'omateur, que neur voir mademoiselle Mars.

Ainsi parle le vieil amateur, et nous le trouvons quelque pen leuangeur quand il parle des comédiens qui ne sont plus. A notre sons, le vieil amateur fait bien de l'henneur au théatre d'autrefois de s'en occuper ovec tant de soins et tant de zèle. A quoi bon, je vous prie, souffler sur ces candres éténites? A quoi bon ranimer ces passions inortes? Quo nous fait à nous cette conédio passée de mode dass un théâtre vide, silencieux, obscur, at jouée per des fautômes? Amateur du Théâter-Pronçais, que je le ploins, grands dieux! Avoc bouncoup moins do peines, do soins et do dépenses, ce brave homme pourrait être un enateur de roses et de tulipes; des roses qui renaissent tous les ans, des tulipes qui reprenent, à tous les printemps, leur manteu d'or et de pourpre. Éternelles beauties, Majessés éternelles!

Mais des comédiens morts! Des comédiennes épuisées Des jeunesses onéamties, dos têtes pelées, des visagres ridés! Hélas l c'où tide aussi omusant pour vuus d'écriro! histoire de lo bataille de Cannes ou de la bataille d'Austerlitz. Morts pour morts, Jaime mieux les morts qui on la tissé oprés eux, même du sang, même des ruines, que ces morts insansissables et ridicules qui n'ont riea loised, pas même un sourire sur les kivers qu'ils ont léaytées, pas même une larmes dons les yeux qu'ils ont foit pleurer.

Lo vie et l'action, voillé tout le libétire l à ces grondeurs évaoucies, jo priéte, sur leurs triéteaux, Bolèche et Galiménér, son compère; é ce profane cimetière des comédieus évanouis, je préfère, et noil quand vient la semaine sainte, à l'heuro de le printemps va Bouviri, oil ethéâtre est férmé pour un jour, je préfère, et de grand cœur, estle halle et ce marché qu'on appelle lo Café des Comédieus.

## LE CAPÉ DES COMÉDIENS.

Figures-vous un trou noir et malsain, d'un espect loguirec, situé près de la Halle-aux-Biés, où les Doranto èdentiés, les Cdimène en cheveux blancs, les Dugazon en retraite, les Elieviou à lo réforme, viennent chercher une planche, garnie d'un quinquet, afin d'y pousser un dernier soupir. C'est un spectacle à le fois plaisant et groiesque, triste et gai, et dont on ne peut jouir complétement que quelques jours avant le jour de Paques. C'est l'heure, en effet, où tous ces pauvres diables, anartyrs asthmotiques de la tirade et du couplet, éen revionnent, du fond de leurs provinces gréées, churgéé de gloire et de misser. Misére intelligeate de richées, churgéé de gloire et de misére. Misére intelligeate de

fière; — à travers les haillons vous retrouvez factionnent l'orgueil du grand seigneur, le drame et ses douleurs, la comélité et son rire. O toute-puissance de cet ant fameux que nil a misère, ni l'abandon, ni la vieillesse de ses interpretes, tant que ces interpretes sont à l'ouvre, n'en poissent affaiblir la grâce, l'intérêt et la grandour!

Ses ruines mêmo out une grâce incliagable. En vain, la misère et le haitine excubilssent la comélie erraine, cherches bien dans co silence, dans cette pauvreté, dans cet abandon, dans cet hépital, dans ce rendez-vois des comédiens qui invoquent le pain et l'habit, le victum et le vestitum que promettait saint Paul à ses disciples, vous retrouverez l'odeur des cuisines fermées, des bouteilles briées le bruit des gaietés envolées, le vestige, en un mot, do l'œuvre des maltres, et je no sais quel parfum d'atticisme qui vous fit deviner que Molère et Racine, Lesage et Correille, quelquefois même Mozart et Rossin ont passé par ces ruines, - et Sestare, va-l'en dire que tu as vu Marius assis sur les débris de Carthage! » Ceci pourrait s'écrire au fronton du Cart des Cométiques.

A ce rendez vous du talent sans feu ni lieu, de la vieillesse errante et de la médiocrité vagabonde, ces honorables mendiants de l'art, dramatique arrivent dans toutes, sortes d'attirails et se placent fièrement sur ces bancs vermoulus : ils attendent qu'un autre pauvre diable de leur espèce, un directeur de province, les vienne passer en revue, comme ferait un amateur de chevaux de concou ; -- même, dans cette extrémité, jamais la gaieté ne les abandonne, jamais l'espéranco ne s'envole de ces cœurs imbus de la plus précieuse des poésies, c'est-à-dire la plus rare, la plus merveilleuse, la p'us difficile, la plus heureuse invention des hommes. La comédie, sous quelque formo qu'elle se présente, bouffonne ou sérieuse, triste ou gale, en habit bredé ou en souquenille usée, avec la perruque de Louis XIV ou en quene rouge, sous l'habit de Cétimène et sous la robe de Tartufe, elle est toujours la comédie. Elle plaît, elle charme, elle attire, elle passionne les hommes assemblés; eh! mon Dieu! ne prenez pas en pitié ce Bobeche, ne dédaignez pas cot admirable Galimairé, ils sent les arrière petits-cousins des petits-cousins de Molière. Ils sont plus nobles que bien des rois l

### BORRCHE ET GALIMAPRÉ. - MADAME SAINT-AMAND.

Bobbelo, de son vivant, je venx dire du vivant de son esprit, de sa gaieté et de son indolence (il ne songairi pas en ce tampelà à visitor le Café der Condidens), jousti sur un tréteau du houbevard du Temple, le rôle de lorcèse. Misé d'était un si admirable Jocrisse, il était si natt, si mulheureux, si étonné, il était toujours si nouveau, il se mélati avec tent de bonheur aux plus terribles événements politiques de son temps, il avait des formules si heureuses et si nettes, pour juger les hommes et les cheses; il remplacit si bien il liberto de la presse doni il était le seul et le courageux représentant, qu'il était impossible, même aux sepira les plus distingués, do ne pas se plaire à ces saillies toujours renouvélées, souvent borlesques, quelquefois éloquentes, à cette malice sans fiel, à cette grâce sons art; facile et fugitive conversation d'un bouffon qu'on aime, et qui parle d'autant plus volontiers avec son auditoire, qu'il l'amuse graris aux hagsielles de la porte.

Le sung-fouid de Bohchco était inimisable; il n'aurait pas ri, quand bien même on l'edit fait marchal de France: c'était un bouffon sérieux de la boane qualité des bouffons. Plus l'Empire altait de victoire en victoire, et plus Bohchco était gravo et calme. Il représentait à merveille cotta partie de la société qui se compose de gaguenards de sang-froit; aussi était-il le favori des intelligences les plus savancées, et l'on cite oncore tel homme d'État de l'Empereur qui dans les affaires les plus importantes, commençais sa journée par Bobchch.

Gallmanté, au contraire, était le représentant de la vraie joie, de cettle bonhomie sans façon toujours préte à rire de tout, et méme des plus terribles évéacments de la vic. C'était un homme grus, court, réjouit, vêtu en paysan, rubicouf. Les mains dans ses poches, il rista ux éclais; il se démenait de loutes ses forces, il était atrevant, il était hervant, il était hervent, il était hervent, il était hervent, il était hervent de propeir, il lui partait de home chère et de gros vin, et de poudre à canon : il était tout à finit lo boutife comique, facile à gouverner, à qui l'opposition etit fait pour, et qui trouvait quo tout était pour le mieux dans lo meilleur des mondes ossibles, courver que du haut d'un trééus solified i

se rechauffàt à quelque bienfaisant rayon de soleil, quatre ou cinq fois par jour.

Mailheureusement, il arriva qu'un beuu jour l'ambition saisit. Bobèche, que l'ennui s'empara de Galimafré. Bobèche se voyant le seul homme qui osat faire de l'opposition sous l'Empereur, conçut l'idée de se faire tout de bou un comédien, et de changer ses planches en plein vent coutre un théâtre. Galimafré, las de rire aux éclats, voulut rentrer dans la vie vulgaire. Bobèche perdit tout, en perdant ses tréceux; il perdit sa geited, il perdit su verve insprudente, il perdit la liberté de son sarcasme, il fut soumis à la censure comme cett pui l'être un sénateur, il fut soudis d'aprimeme où il ne flut plas qu'un jorcisse.

De son côlé, Galimafo, en reaorqua à sa folle gaieté, fit portre à Paris son mellieur quart d'heure de chaque pour, ou giores ou qu'est devenu Bobèche, peut-être, à l'heure qu'il est, est il e domestique battu et non payé d'un arracheur de deuts. Galimafor est aujourd'uni un sage mochiniste de théatre; il ressemble à l'homme de Locrèce, qui contemple d'un oil serein et du batu de sor rocher les tourmentes de la pleien mer; il dispose les forés; il arrange les salons, il prépare les cavernes, il ouvre et il flerme les indiscrets boudoirs, il marché d'un pas seaur-édons cette ariene glissante du théâtre; il trouve que ce sont là bien des préparatis inutiles, et qu'avec quatre chandelles, un morceau de tapisserie, un brin de farino, un vieux paravent et un peu d'esprit conptant, on produissif, de sont emps, beaucoup bus d'effet que n'en produisent aujourd'hui, les solemnelles, burlesques et ennavesses mochines du prado Opéra l

L'un et l'autre de cus héros du la grosse galeté et de la farce populaire, ils ont évité, par fortune, les doux éculis des comédiens dont le public ne vout plus, — le Coff des Comédiens, et l'arrière-boutique du Coff des Comédiens, l'hôpinia. — Le mot est dur, il est vrai. Le comédien est resté l'être imprévoyant per excelience, l'enfant du hasard, le bohémien, le frondeur, le bon vivant. D'un pareit comédien, nous vous d'irons l'històrie tout à l'heure; il s'appolait lossambean; sa vie entière s'est passée au millèue de la foule ingrate, sur les grandes routes et dans le Café des Comédiens. Ces braves gens on l'agand la mémoire de Bosum. Beau; de cetto n'es bandomés de l'heure présente, la n'out pas éche la metal.

étonnés que je sache. Et de quoi se peuvent-ils étonner l'ils ont passé, dès l'enfance, par tant de fortunes diverses l « Nihil humani a me alienum puto! » disent-ils avec le poëte!

Ils se sont liabities de si bonce heure à porter tour à tour le haillon et la pourpre, que pour eux tout haillon est un manteau do pourpre. Alers yoix puissantes se sont agriés les peuples, sont tombés les empires, ont disparu les dynasties; que voulez-vous qu'ils s'inquiètent de n'être pas entendus aujourd'hui? Ils ont passé leur vio parmi tant de péripétes cruelles ou imprévues, que voulez-vous qu'ils s'inquiètent de leur sort de demain? Ils ont eu, de leur vivant, en avancement d'hoirie un grande quandté de trésors inestimables : la joie et l'esprit, la gairé j, le hasard, la grâce et la faveur de Sohémiens, jis en ont l'insouciano.

Antour d'oux tout le monde a teitill,— et permi toutes est vicillesses, lis ne reconnaissent que deux jeunesses éternelles, leur propre junnesse et celle des chefs-d'œuvre qu'ils ont appris par cœur, on suçant le lait de leur nourrice.— Pouvres gens, braves gens, que rien n'abbt, que rien ne décourage. Ils sont veuns au monde apportant, pour tout capital, beaucoup d'amour, beaucoup de junnesses; ils ont dépensés arec une profusion étourdie ce précieux capital, et maintenant qu'il ne leur reste plus guére que la memo monnaié de ce ligitif trésor, ils vont où Dieu les pousse.— Ils meurent deux fois, le jour de la mort, et le jour où d'aitere à appetite Orgon, est plus dur cent fois que le jour où M. Orgon dispartat de l'affiche des vivants.

Ditas-moi co que deviennent les vieux condétiens, et je vous dirai ce que doviennent les vieilles lunes. Ils possent sur la terre en déclamant, puis tout d'un coup ils se perdent dans un grand silence. Ils portent aux hommes assemblés, le rire et les larmes, Pramour et la haine, la passion et la terreur, puis tout d'un coup les hommes les oublient, à poine leurs larmes sont-elles réchées. Il y a une derinei, el y a un neight apor tous les invalides de ce monde; pour les invalides de l'ert dramatique, il il a present de condétiens, c'est-à-dire un hépital sans repos. Mais où est le comédien qui se repose? où est le comédien qui renonce lout à fait à ses joies, à ses transes, à ses délires? où est le comédien, qui têt ou tard, vieux, malade, infirme, de ces le comédien qui renonce lout à fait à ses joies, à ses transes, à ses délires? où est le comédien qui prenonce lout à fait à ses joies, à ses transes, à ses délires? où est le comédien qui prenonce lout à fait à ses joies, à ses transes, à ses délires? où est le comédien qui prenonce lout à fait à ses joies, à ses transes, à ses délires? où est le comédien qui prenonce lout à fait à ses joies, à ses transes, à ses délires?

laissé, abandonné, privé de sa beauté qui était sa force, ne vienne encore se traîner sur les banes du Café des Comédiens?

Notez bien que si je dis le comédien, le dis aussi la comédienne! Un moment arrive, et bientôt, où la comédienne n'est plus d'aucun sexe : alors, elle aussi, elle s'en va, résolne, au Café des Comédiens, implorant une place de servante en quelque tripot dramatique. - Ah! moins que rien, un coin pour vieillir, un coin pour mourir. Ainsi vous avez vu disparaitre madame Saint-Amand, un enfant perdu, ou, si vous aimez mioux, un enfant trouvé de Molière. Elle était venue au monde dans la propre maison de M. Orgon; Damis a été son parrain, et dans cette importante affaire M. Damis avait choisi Dorine pour sa commère, ce qui vous explique l'esprit, la verve et en même temps le bon goût de la jeune catéchumène... Donc l'enfant grandit sous les chènes touffus, au bord des ruisseaux, à l'ombre des bocages en fleurs ; fleurs de chiffons, chènes en bois peint, ruisseaux tracés sur la toile. Il y a. vovez-yous, du printemps, du soleil et des fleurs pour tous les enfants do ce monde ! A quinze ans. l'enfant était une jolie fille à la mine éveillée, à la taille fluette, autour de cette jolie taille cile attachait détà le tablier vert d'Isabelle.

Sa main était comme une fiantine qui passe i Elle se laissait embrasser et ellever, une deun-ideazine de fois éndançe soi; sa tête était pleine de beaux vers, son cœur pluin de nobles passions; elle rajeunissait le vieux volours à force de beauté, elle reclaii son édett au vieux saint à force de jeunesse. Q'importe que le vase oi l'on boit soit ébréché, quand on est jenne? In deut recouvre la bréche du vase, de son émail plus blance qua la porcelaine de Sèvres. En ce tempe-la, vous auriez mis un bas trout à cette jambe, toute la ville cité emandé en que fléte donc l'enfant avait achet ces bas brodés à jour? Ainsi elle a nis à profit sa jeunesse, et chacune de ses belles heures a glissé comme les graius d'un chapelet d'ambre et d'or outre les mains d'une jeuno dévote priant le hon Dieu pour son amant out va veir.

Que ses yeux étaient beaux alors | que son sourire était limpide |

Ilidas i et sitút est venue à la suite de la première jounesse, de la vraie, une seconde jeunesse, et avec cette jeunesse de seconde main sont venus les rôtes de la grande coquette! Célimène a frappé à la porte d'Isabelle; puis Célimène s'est appetée Arsinoé, puis enûn Arsinoé est devenue madame Pernello. Sous ce dernier nom nous l'avons aimée, et certes il ne fallnit pas un graud instinct pour deviner que l'amour et la comédio avaient passé par là.

Maintenant, madame Percelle a vu démasquer son dernier Tarufe. De touto la famille qui l'entourait, plus rien ne reste. Elle reste seule, scule et pauvre, et la voilà bien étonnée de no pius avoir un petit coin de terre à habiter, elle à qui autrefois appartemaient on propre, de si beaux domaines dans le pays des Climènes. Donc, elle prend, encore une fois, sa longue canne à pomme d'or, et elle va frapper à toutes les portes, la charmante vieille, et aux jeunes qu'êle rencontro, ello soutif en leur disant.

— Jeunes gens, venec en aide à votre grand mère l'Prétechti an peu de votre seprit, alin qu'élle paisse achetre son dernier manteau. Jeunes gens, chantez pour moi quelques petits coupléts, faites pour moi que ou deux piveneties !— Déchamez pour moi votre titade la plus amoureuse, ma chère fille; pour moi qui vous ai voe natire e grandir. Hélast de motre emps, unus paperienions corps et âme à l'art dramatique, c'était là toute notre vie. Moilère, notre pete, avit soin de nourris esse senants. Charque jour nous apportant son puin et son esprit. Nous sitions les vagalonds de l'art dramatique, et nous remplissions à merveille notre emplei qui était de faire rire, quand nous passions quelque part, le cœur, l'essert et le ner au veni.

Autrefais nous n'étions pas de graads seigneurs bien payés, bien repas, et les caisses d'épargnes n'étalent inventées pour personne. Nous vivious un peu au baserd; en, le haard est un grand bon dieu, depuis quinze ans jusqu'à cinquante; passé cet êgs, le dieu devient dur et cruel; à quinze ans nous étions les enfants chéris do ce dieu-la, nous sommes à poince ses bidards, à soisnant.

Allons, vonez a mon aide, enfants, je a'al rien à me reprecher, car j'ai de fiddel- toute ma vie à la comédie, note metenourriee. Quand j'ai été riche, toute ma fortuno a passé à me faire belle et parée; je rendais ainsi au parterre ce qu'il m'avait donné, et le reste, je le dounais à de pauvres dibbles que nous trouvions en chemin, les mains gelées sur leur fissil. — Vence à mon aide, je sais pur œuer tout le réprotrier d'omnatique, et je pourrais le réchier dans les rues, comme faissiont les repsedes pour les vers él'Imméro. Allons, allons, allosse-vous attendrir. parco que je suis vicille et rieuse, parce que je suis panvre et seule. Une autre vicudra demain, riche, jeune et jolie, vons demander ce que je vous demande anjourd'hui? Et pourquoi fuire, je vous prie? Pour acheter un collier de plus!

Ainsi elle parle, ainsi elle va de porte en porte ; elle est comme le passant dont il est parle dans l'histoire de Sparte : - Passant, va dire à Lacedemone que nous avons vecu! Heureuse encore, la pauvre vieille qui peut sonner ainsi le glas funèbre de la représentation à bénéfice, afin d'acheter quelque petites rentes viagere qui la console de tout l'argent qu'elle a gaspillé dans sa vie, heureuse, si elle ne meurt pas de regret et de douleur comparaat son abandon, sa pauvreté et sa misère avec le luxe, la fortune et les scandales de res fausses comédiennes dans la soie et dans l'or qui donnent à peine à la bonne vieille un regard de pitié. - Luxe menteur ! vice impitovable | Ces fortunes ne sont faites que pour le vice, et celui-la se tromperait qui vondrait y atteindre honnétement : ainsi, crovez-moi, esprit ou génie, ou courage, ou talent, n'usez pas votre tête et votre cœur dans les travaux de la science. gardez vous de remporter des batailles ou d'écrire ces beaux poëmes que chante l'avenir, sovez tout simplement un comédien quelque peu aimé du public, une danseuse au tondre souriro, un boulfon amusant, un tragédien qui fait pleurer,

Ce n'est pas, à Dieu ne plaise! que je veuille déclamer contre la facilité de ces fortunes comiques. Au contraire, je trouve que cela est de bon goût peur une grande nation comme est la nôtre. de payer beaucoup trop les gens qui l'amusent, sauf à ne rien donner à ceux qui la servent. - Un histrion qui gagne ciaquante mille livres par an, disait un lieutenant-général à Lekain, --Eh! comptez-vous, pour rien, Monsieur, le droit de me parler comme yous faites , répondait Lekain, - Lekain avait raison ! tout comme les comédiennes ont raison d'être belles , pimpantes, et parées! L'illusion n'est pas gênée, au contrairo, par les apparences extérieures de la fortune 1 Je no veux pas que Jules César, soit obligé de s'enfair devant son bottier ; je ne veux pas qu'iphigénie demande un sursis de liuit jours, à sa marchande de modes. La belle œuvre quand Célimène arrivera trafaant encore après sa robe, la paille pourrie du fiacre qui l'a portée ! Mêmo à Dorige je ne reconnais pas le droit de porter des socques. Comme aussi M. le marquis de Moncade ne peut pas mettre rieux fois les mêmes gants, ou norter le même jabot deux fois! Habituez de bonne heure vos comédiens à l'élégance, à la dépense à la prodigalité. Donnez-leur tout l'argent dont ils auront besoin et même l'argent du jeu, comme cela se faisait chez le surintendant Fouquet pour les courtisanes de Louis XIV, mais à une condition : que cet arzent que donne le public à ses comédiens ordinaires soit lovalement dénensé. Le nublic produgue cet argent là pour qu'il soit prodigué. La caisse d'épargne doitêtre expressément défondue à ces enfants perdus de Corneille et de Molière. Un comédien qui achète des rentes vole le public. Une conjédienne qui place son argent manque à sa vocation, qui est de le dérenser sans s'inquieter du reste. De usu licito pecunin : c'est un petit traité de saint Ambroise, à l'usage des comédiennes qui portent leur argent à la Caisse d'Épargnes, et des comédiens qui placent leurs économies, dans le trois et le cing pour cent !

#### DEDEROT ..... LE PARADONE DU COMÉDIEN.

Un homme qui doit être compté parmi les fondateurs du journal moderne, un maître écrivin qui jetait sur le papier son esprit et sen dans à tout hasuril, Didevet, s'est beaucoup occupé de l'art du théâtre et de l'art des comédiens. Il simult le théâtre, ou tout au moins il en ainait le bruit, le mouvement, le détail; il aurait en bonte d'être le spectateur tranquille de la nature humaine; il disait qu'il était bon qu'il y et au parterre un homme d'un génie ardent, afin que le regard de cet homme et son suffreçe arrivant au comédien, l'encouversessent à bien dire et à bien faire.

Il ne Surfait pas beaucoup d'hommes de cette treupe dans une salle de comdiée; ils y furieire une éneute. Ils aurrient les consrires à tout briser, des regards à tout brûler! — Abt monateur Dideron, que vous êtes beau, hui disait Scalaine un logr of Dider ror racortait une de ses propres comédies II devait être, en effet, si bean, écontunt, applandissant, siffant, que le regard du spectateur laissait le comédie; pour s'orrêter ser cet autilieur qui avait dix condées — Téte intelligents, active passion, curry généreux; il avait l'intuition de lant do choses! Il savait par cour, aussi bien qu'elle-même, le les unaffait de mademossielle. Chiron, il devinait, il pressentait mademoiselle Dumesnil et sa subline singerici Il adorait mademoiselle Gaussin qui jousit ita. Pupille à cinquante ans; il disait avec mademoiselle Duclos: ~ Ris done, parierrei au puis bel endroit de la pièce. ~ Le premier il avait encourage le flis de Lessee, Montménil, lors-qu'il fit vior i soa illistra près denna les Fourbertes de Scepait. Il almait l'emphase, il simuit la déclamation, il ainait l'étoquence à baute voix, comme on sime les couleurs voyantes; il disait: « Est-co bien moi qui ai fait cela? « ci il pleurait, comme un enfant, aux beux passages du Pere de famille.

« Oui, disait il, parlant de sa comédienne, je suis content de son âme, de sa voix, de ses entrailles, de ses gestes, de son maintien! » et à lui seul il tenait tout le spectacle avec un bruit. un enthousiasme, une fête! Ou bien il s'irritait, il se fâchait, il était burlant; il montrait d'un doigt indigné, ce vil Palissot, le dénonciateur Palissot « l'auteur fameux, non pas célèbre, des Philosophes, » et il jurait qu'il le voulait tuer a grands coups de pied dans le ventre! Et Dieu sait s'il inquiétait la garde et le commissaire, et Dieu sait s'il avait une armée à sa suite et s'il iugeait sans appel! Même d'une pièce déchirée il savait relier et sauver les meilleurs lambeaux! Même dans une parole il devinait tout up drame. Il a ploure, entendant raconter un jour cette parole touchante de madame de Mailly. Elle était à l'église, à genoux et les mains jointes. Une bourgeoise, en passant, dit à sa camarade: - Volla uno catin! - « Puisque vous la connaissez, reprit madame de Mailly, priez pour elle ! »

« — La drolesse, dissit Diderot, ca doit être la femme à Palisoti > Que vous étiez me mouche admirable à faire bourdous ner cette grande ruche qu'on appelle la société, ami Diderot I of) ti dasit-l'i oncore, et il avait rision, les inegtes et sottes créatures que nous serions, si nous ne savions que ce que nous serions, si nous ne savions que ce que nous serions que la capacita de la consideration del consideration del consideration de la consideration del consideration del consideration de la conside

Il aimait le point d'interregation, le point d'interjection, tous les points qui n'artèent pas la phrase, lancée au galor, Il dissit de son propre sophisme, « que les sophismes d'un homme d'esprit ne sont jamais frutiles, et, que le paradoça à bien son prix, quand il fournit une bonne thèse à l'édequette : » Il détestait les coquins et les faches, les lattieurs et les traftres, les bandits vau-trés daos la fango il ne comprenant pas coriaines attitudes de la servitude volontaire; il riait de ces malteureux qui disent sans rougir : « je bois de le cymbale et je mange du tambour, « qui font de la calomnio une vertu, de la délation une gloire il Il haitsait les faquins, les beaux varefures et les dérivains commassés:

« Écris, écris, disait-il de M. Suard, tu ne seras jamais que poulo qui a couvé des œurs é de care le 31 locardit la basses et les basses œuvres; d'un poête bien venu à la cour : — «Le roi, disait-il, dont il faisait les amusements, ce qui n'est pas toulours un éloge. «

Bans la classe bipède des hommes, il ne tolérait l'intolérance que pour les choses de goût; s'il était intoléranc en poésie, en co-médie, en tablosux, en statues, en éloquence, il avait pour coux q'il admirait, une coupe remplie de nectar, comme on porto une bolte de ces boubons que l'on tire de sa poche et q'on offro aux femmes, et aux enfants, sans que jamais on y touche soimbne.

Il faut l'aimer quand on veut écrire, et l'honorer de toutes ses forces, cet énergique et immense Diderot. Pour quicohquo aspire à l'honorer de parler au public, dans ces feuilles changeantes, chères à la multitude éclairée, il est nécessaire d'étudier l'esprit, l'allure et la véhémence de Diderot. Même quand il s'on-irre de son propre bruit, son irresse est belle, et ne ressemble pas à la fausse irresse des cabarets et des tavernes où se boit à grands traits, le vin frelaté. Que de belles pages il a pordues ! Que de belles pages il a données à son voisin! Que del trives il a fait signer par ses amis, par le baron d'Holbach, par le baron de Grimm, par l'albbé Raynal! Quel grand critique en toutes les choese, oi il pouvait placer un peu de son âme, un peu de son caure! Le paradoze sur le comédien! L'admirable découverte, co paradoze sur le comédien!

Étudiez ce heau livre; il vous démontrera tout d'abord que le

vrai comédien doit avoir des actions de grâces à rendre à la nature autont qu' à l'étand. I flout avant tout que la nature ait donné au comédien, les qualités de la personne, à savoir : la figure, la voix, le jugemont, la fienses ; lo bitendra plus tent, de l'étude et d'un travail assifta, l'usage du monde, l'expérience du théâtre et la connaissance du cour liumain. El 1 du comédien intalteur qui cepio assez, bien toutes claeses, mieux vaut cent fois le comédien de nature, airoce aujourd'hui, demain sublime l'a premier n'a rien à capetre de plus ou de moins que ce q'il a déjà; à le second peut tout demander à l'avenir; il peut déviner, il peut comprendre ce qu'il giore; il peut trouver en lain même la vie el l'necent des éloquentes parolès; il peut réveiller la passion endormie au fond de son cœur; il est un grand peut-efre, il est un grand hasard; tense-vous-en à celuilà, et cependant ne comptez pas qu'il aera bon, ce soir, perce qu'il a été admirable, hier.

Il n'y a que le comédien médiocre qui soit excellent lous les jours, à toute heuro, un moment venu, quand tout est bien mesuré, combiné, appirs, ordonné dans active; il n'y aque celui-là qui retrouve, à l'heuro dite, la voix, la pose et le geste qui lui ont riugsi une première fois; une glaco ne montrerait pas les objets avoc uno pius édifianto précision.

Regardez mademoiselle Clairon. Quand une fois elle a disposadans la chamier obscure de son ecrevau réfreit, l'hieriron qu'elle nidoit roprésenter, elle reste jusqu'à a fin dévouée ot tidele à cette inage qu'elle s'est tracée, et qu'ou qu'il arrive, elle n'ira jamaier plus loin que cette ligne où son imagination s'est arrêtée en son travail; — telle qu'on la vioi lo premier jour, telle ollésear can jours après. C'est elle, la voilà, la voici, vous la savez par courr. Tont au rebours. la Dumendi d'échafiel o la ceine lacfre. elle

Tout an resours, in truncisun occumient a pene tenene, ente va, ello vient, le lie fait bondir la planche déranale. Elle Sarrelt, elle attend, elle se passionne, elle accompilit quelque intime orderation, semblade au travait du poète, elle obéti à son cœur, c'est la Dorval antiripéo, à côté de mademoiselle Mars, correcte et celme en ses plus grands écarts. Ce n'est pas une ploureuse, à coup sit; çe n'est pas une nonchalante; elle a cn ello-même le secret d'un art qui est au dela même du grand art.

En decà - au delà, qu'importe? Elle n'est pas dans la coutume.

elle n'est pes dans l'usage; olle crie, elle parle, elle se pleint, elle gémit, elle ne sait rien des choses convenues : la volx qui tremble. les larmes oul coulent, les sons étouffés, les genoux vacillants, le frémissement de tous les membres. — et — la plupart de temps. c'est à grand'ueine si le narterre la supporte. Il se fatigue, il s'impatiente, il trouve que c'est naver trop cher un beau cri, un beau gesto, un beau regard : d'où il suit « que l'extrême sensibilité fait les acteurs médiocres, que la sensibilité médiocre fait la multitude des mauvais acteurs, et quale manque absolu de sensibilité prépare les acteurs subilmes. » Les larmes du comédien descendent de son cerreau, celles de l'homme sensible montent de son cœur : le comédien pleure comme un prêtre incrédule qui prêche la passion, comme un séducteur eux pieds d'une femme qu'il n'aime ons, mais qu'il vent tromper, comme un queux dans la rue ou à la porte d'une église, - et qui vous injurie, aussitôt qu'il a vu que rien ne peut your toucher : - telle encore une courtisane qui ne sent rien, et qui se pâme entre vos bras.

Quoi de plus juste, à tout prendre, et de quel droit viendriezvons exiger de cette créature à part qu'elle se passionnat d'une passion vraie, et qu'elle fût sincèrement Auguste, Cinna, Cléopatre. Mérope. Acrippine? Etre prai! cela veut-il dire que le théâtre va nous montrer les choses comme elles sont en nature? Allons donc, on se moguerait de vous et vous feriez grande pitié si vous tombiez dans la vérité triviale, la vrale et pure vérité, « La vérité du théâtre consiste en ceci : la conformité des actions, des discours, de la voix, du monvement, du geste, de la figure, avec un modèle idéal imaginé par le poöle, et souvent exagéré par le comédien. » C'est pourquei il ne faut pas s'attendre à reconneltre à la ville, l'homme que l'on a vu agir sur un théâtre. « Ah! disait Diderot à mademoiselle Clairon, je vous crovais plus grande de tonte la tête. » Diderot agrait pu raconter à ce propos que lorsqu'il failut mesurer le roi Louis XIV au cercueil, ses médecins enx-mêmes furent étonnés que le roi n'eût que cinq pieds deux nouces. Il avait, de son vivant la taille des héros d'Homère, vingt condées !

Et l'étrange chosa aussi que dans cet art du théâtre, un comédien dépende absolument du comédien qui joue avec lui, tout comme un bon joueur de whist dépend de son partner! l'ai conçu un rôle grandenent, il me faudra descendre do ces hauteurs rêvées, si o veux être au niveau du pauvre diable avec qui je suis en scène. — Art êtrampe î où dest h'homme qui se posséde le mieux, qui se livre aux plus fércotes emportements; cò c'est le cour froit qui esprime le mieux les tendresses de l'annour; où les heaux rôles de la jeunesse appartieunent, par droit de conquête, aux hommes et aux femmes d'un deg mir. — Baros jounit, à soixante aux, le comte d'Essex, Xipharès et Britannicos. Molé, à son début, était un automate. — Deux jounes gens amoureux l'on do l'autre, vont manquer tout à fait la scène charmante du Dépit mouveux; eb hieri estos sche du Déplat mouveux ut jouée admirablement par un homme et une femme qui se disputaient, en plein hétire, et dont la dispute, méde aux roucoulements de ces vingt ans, fut notée, on le croirait, par notre am hidrent.

### ÉBASTS.

Non, non, ne croyez pas, madame, Que je revienne encor vous parier de ma flamme.

La Comédienne : - Je vous le conseille.

ÉRASTE.

C'en est fuit;

La Comédienne : - A la homo heure!

ÈBASTE.

Je me veux guérir, et connais blen Ce que de volre œur a possédé le mien.

La Comédienne : - Plus que vous n'en méritiez.

ERASTE.

Iln courroux si constant, pour l'ombre d'une offense...

La Comédienne : - Vous, m'offenser 1 je ne vous fais pas cet honneur.

ÉBASTE.

M'a trop bien éclairé sur votre Indifférence; Et je dois vous montrer que les traits du mépris

La Comédienne : - Lo plus profond.

#### é o cure

Sont acustbles, surtout aux généreux esprits.

La Comédienne : - Parlez-en, un généreux!

#### in acre.

Je l'avouerai, mes yeux observaient dans tes vôtres Des charmes qu'its n'ont point trouvés dans tous les autres ,

La Comédienne : - Ce n'est pas faute d'en avoir vu.

#### ÉBASTB.

Et le ravissement où j'étais de mes fers, Les aurait préférés à des sceptres offerts.

La Comédienne : - Vous en avez fait meilleur marché,

#### ÉR ASTE.

Je vivais avec vous,

La Comédienne : - Vous en avez menti

#### ÉBASTE.

Et je t'avouerai même Peut-êire qu'après tout j'aurai, quoique outragé, Assez de peine encore à m'en voir dégagé.

La Comédienne : - Cela serait fàcheux!

### ÉBASTR.

Possible que maigré la cure qu'elle essaie Mon âme saignera longiemps de crite plaie.

La Comédienne: - Ne craignez rien , la gangrène y est.

#### ERASTR.

Et qu'affranchi du joug qui-fuisatt tout mon bien li fandra me résoudre à n'aimer jamais rien.

La Comédienne : - Vous trouverez du retour.

#### EBASTE.

Mais enfin il n'importe, et toute votre halne Chasse un cerur tant de fois que t'amour vous ramène. C'est la dernière i ci des Importunités

Que vous aurez jamais de mes vœux rebutés.

Lucile alors reprend l'entretien, et c'est le Comédien qui fait l'a parte de la Comédienne.

#### EDOTER.

Vous pouvez faire aux miens la grâce tout entière Monsieur, et m'épargner encor cette dernière.

Le Comédien : — Mon cœur, vous êtes une insolente, et vous vous en repeniirez.

### ÉRASTA.

Eh, blou, Madame, ek blent ils serout satisfaits. Je romps avecque vous, et je romps pour jamais Puisque vous te voules, que je perde la vie Lorsque de vous parter le reprendrai l'envie.

# LUCILA.

Tant misux, c'est m'obliger.

#### ŘRARYK.

Non, non, n'ayez pas peur

La Comédienne : - Je ne vous crains pas,

#### \*\*\*\*\*

Que je fausse parole; eussé-je un faible cutif Jusques à n'en pouvoir effacer votre image, Croyez que vous n'aurez jamais est avanlage

La Comédienne : - C'est le malheur que vous voulez dire.

#### ÈBASTA.

De me voir revenir.

### LUGILE.

Ce serait bien en vain.

Le Comédien : — Ma mie, vous êtes une fieffée gueuse à qui j'apprendrai à parler.

#### REASTA

Moi-même, de cent coups je percerals mon sein.

dua

La Comedienne : - Plut à Dieu !

ÉRASTE. Si jamais l'avois fult cette bassesse insigne.

La Camédienne : - Pourquoi pas celle là après (ant d'autres?

ÉBASTO.

De your revoir anrès ce traitement indigned

Ainsi ils déchiraient ces heaux vers, comme autant de vieux

linga; ainsi ils se disalent des gue llées en récltant l'ode amoureuso, et quand Lucile dit à Éraste: Ramenez mot chez nous! Eraste serre le bras de Lucile à la faire crier.

Certainement al les gens du parterre pouvaient, la plupart du temps, entonfre e qu'ils es disant en plein thétro, softo souc, cue Condéliens et cue degalt cet art misérable, exposé à de parells meusonges. On représente une auvre considérable qui tient le public attentif; on rit, on pleure, on évaisale, on crie, on mente, on promet, et dans l'intérville des différents couplets de cette passion, ces messieurs et ces dannes se disent toutes sortes d'impertinences qu'ils dévarielet réserve pour la coulisse: — Ot soupes-tu ce soir? — Fit le ritain boudeur qui le péchet — Est-ce qu'on songe au chevalier? Tu soir Mademoiselle Gaussin expire entre les bras de Paulin, la saile est en la mens, l'amanta et an pamolon, l'amant la rappelle en sangiolatt: — Ah! que ly pues! dit la princesse au urince mouverus.

Autre exemple: au moment où Lekain sort du tombeau de Niñas, les yeu hagards, les cheveux bériesés, dans tout le fantasmagerle borrible d'un homme qui a vu un fantôme, Lekain voit à ses pieds une pendeloque en brillants, et du pied, il repousse la pendeloque dans la coditase. Mol qui vous parle (ce n'est pes Diderot!) j'ai vu un graeit comédien de ce temps-ci, au milieu d'une tirade fenorme, en pieln monologue, perdre au même in-stant, et d'un soul coup les trente-deux donts qui remplissalent sa mâchoire. O doulour le funéese rétaielre tombe aux plecés de co prince nuibleureux, et voilà notre héros qui se balsso et qui ramasse, en dissant i ne se sais quoi, est instrument à domi brisé de

aon éloquence. Il fit mioux, il la remit en place, et retrouvant cet ornement de sa parole, il reprit le fil de son discours à la Tragaldabas.

J'aime assez cepandant cette définition de Sénèque, du l'homme ne général, et du comédion en particulier: « l'homme (et le comédien) dit-il, est un animal naturellement élégant, et falt pour les beux arts. » Munda vestis electio appetenda est homins : natura enim homo mundum et elegans animal est.

Ca sont los miracles du sang-froid. Si Tragaldabas edt été vraiment Ivro, il n'elit pas rétrouvé sa màchoire béante à ses pieds. Le sarg-froid I o sang-froid I or neteur cat pris de passion pour « une actrica. Une pièce nouvelle les met par hasard en seèna « dans un noment de jalousie. La exène y agamer ai facture est « médiocre, elle y perdra s'il est un habile homme. Alors, en « eflet, le grand considien amoureux de son lasabelle ou do sa « Lucie, davient lui-mème; — s'il joue en ce moment la comédie, « Il la joue pour son propre comple, ct no songeant qu'à ase « amours, le voità brie loin d'êtra le modèle idéal et sablime qu'il « s'est fait d'un jaloex... Un moyen sar de jouer petitioment, messe quinement, c'est de jouer son propre caractèra. Vous éles un la fartigé, un acarer, un misantrope, tous jouerez lo rulo, mais « vous ne feter tim de ce qu'i fait le police il a fait le tarufo, e « misantrope, l'avara, et non pas un certain avare, un certain misantrope, na tartiulo exceptionnel. »

Le grand comédien est tout... Il n'est rient I — « Un grand comédien n'est pas un piano, une harpe, un violon, un violoncelle; il n'a point d'accord qui lui soit propre, mais il prend l'accord et to nu qui conviennent à sa portée. » Il est tout. « Celui-là qui, dans la société, a le matheureux talant de plaire à tout le mondo, n'a rien qui lui appartienne et qui le distingue des autres hommes. Il parle toujoure, et toujours bien ç'est un adultater de profession, c'est un grand comédien — il n'est rien!

Un grand comédien est un pantin merveilleux dont le poète tient la ficelle. Encore uns fois, c'est Dieu lui-même, et après Dieu ce sont les poètes qui tiennent le fil de cette exquise sensibilité des êtres raisonnables. C'est un des priviléges de l'âmo humaine d'oblet, 'd'un mot, d'un rien, d'un souffle, à la vivacité de l'imagination, à la délicatesse des nerfs, aux plus imperceptibles sensations! Voità la force ingénue, irrésistible, qui incline lo spectateur à compatir, à frissonner, à admirer, à craindre, à se troubler, à pleurer, à se trouver mal, à partager avec des angoisses, avec des rires, avec des larmes, la mojude parole channée au noite : - Allons, fuvons, accourons, annelons à notre aide! Au secours! Je te hais! je t'adore! je te maudis! Voilà de bon vin I voilà un beau jour! Vous avez là un bel bahit!

Tout ceci, la douleur ou le rire, la joie ou les larmes, l'exclamation ou l'abattement, appartient à la vie ordinaire, à l'existence de chaque jour, et s'il était nécessaire qu'en effet , le comédien éprouvât. l'une après l'autre on tout à la fois, ces émotions courantes de l'existence journalière, il aurait le droit de yous dire aujourd'hui : - Ma foi, je suis gai, content, je me porte à merveille, et je n'irai pas représenter la colère d'Achille ou la douleur d'Agamemnon pour vous divertir !

Une autre fois, il vous dira du mêmo sans gêne : vous me la donnez helle avec votre rôlo de Don Juan, ma mattresse m'a mis à la porte! - On bien , comme dit madame Jourdain : Moi rire au moment où l'ai perdu ma fortune! Nous avons fort envie de rire, fort envie de rire nous avons! « Souvent (c'est Diderot qui parle), l'ai vu rire un comédien hors de la scène , le n'ai pas mémoire d'en avoir jamais vu pleurer un. Cette sensibilité qu'ils s'arrogent et qu'on leur alloue, qu'en font-ils donc? La laissentils sur les planches, quand ils en descendent, pour la reprendre quand ils v remontent? >

Il ajoute, et ceci soit dit tout ensemble à l'accusation, à la louango du comédien :

- « Ou'est-ce qui leur chausse le socque ou le cothurne? (voità « l'accusation ! ), le défaut d'éducation, la misère et le libertinage.
- « Le théâtre est une ressource, jamais un choix. Jamais on ne se « fit comédien par goût pour la vertu, par le désir d'être utile
- « dans la société et de servir son pays ou sa famille, par aucun « des motifs honnêtes qui pourraient entraîner un esprit droit.
- « un cœur chaud, une âme sensible, vers une aussi belle proa fession.
  - « Moi-même (et voilà la louange!), moi, jeune, j'ai balancé « entre la Sorbonne et la Comédie. l'allais, en hiver, par la sai-45 n.

« son la plus vigoureuse, réciter à bante voix des vers do Mollère « et de Corneille dans les allées solitaires du Luxembourg.

« Quel était mon projet? d'être applaudi? Peut-être î De vivre familièrement avec les femmes de théâtre que je savais faciles? « nassurément, de ne sais ce que je n'aurais pas fait pour plaire à « la Gaussin qui débulait alors, et qui était la beauté personnaire diée, à la Dagoville qui avait tant d'attraits sur la seene.»

Ainsi parlo Diderot, el l'on peut dire que l'Eghsao ul o Théttro on fuit une perte irréparable en penlant cet homme à la taille des héros et des martyrs. Il est porté en toutes les professions qu'il est choisies une grande autorité, une force, une conviction. C'est, au reste, un grand plaisir de l'entendre dire aux condiciens, de bonnes et justes vérités que ces messieurs et ces dumes ont désaparéses douisi sonctemnes.

« J'ai benu examiner ces hommes-la, je ne vois rien qui les « distingue ilu resto des citoyens, si ce n'est une vanité qu'on « pourrait appeler insolence , uno salousio qui remplit leur comité « do trouble et de haine. Entre toutes les associations, il n'y on a a peut-être aucune où l'intérêt commun de tous et celui du « public, soient plus constamment et plus évidemment sacrifiés à « de misérables petites prétentions. L'envie est encore pire ontre « enx qu'entre les auteurs , c'est beaucoup dire , mais cela est o vrai. Un poète pardonne beaucoup plus aisément à un poète le succès d'une pièco, qu'uno actrice ne pardonne à uno actrice les a applaudissements qui la désignent à quelque illustro ou riche « débanché! Vous les voyez grands sur la scène, parce que, o dites-vous, ils ont de l'âme; moi je les vois petits et bas dans « la société parce qu'ils n'en ont point. Avec les propos de Ca-« mille et le ton du vieil Horace, toujours les mœurs de Frasine e et de Scanarello 1. a

Véritoblement, il faut avoir l'autorité d'un sage et l'éloquence d'un homme, pour parler si librement, avec tant de véhémence, et, élossels, avec tant de crautet de rette haiton anobile et variable à l'infini, expoée à tant d'actions bonnes et mauvaises, amourouse avant tout de bruit, de fumée et de louanges, et qui s'est habitoes, on ne sait de quel droit, à houmer tous les encesa s'est habitoes, on ne sait de quel droit, à fumer tous les encesa.

<sup>1</sup> Mémoires, correspondance el œuvres inédites de Diderot. - Tomo 1V - Paris 1834.

dans toutes sortes d'apothéoses javentées à sa gloire! Incrovable privilése et facile à comprendre pourtant, que la comédienne et le comédien. la danseuse et le danseur, et quiconque a touché, peu ou prou, aux choses du théâtre, ait échappé, autant que l'on v peut échapper, à la censure de la Comédie, mais encore que cette censuro se soit changée en admirotion, en jouange, en adoration unanimes i Otez ce passago bardi de monsieur Diderot, effacez quelques vifs chapitres du Gil Blas, et n'allez pas jusqu'à la comedio intitulee : Les Comediens , do M. Casimir Delavigne, vous trouverez que la profession la plus oxaltée et la plus admirée, admirée au delà de toute mesure... sur le théâtre. eat justoment la profession du comédien! Celu les amuse à outrance de s'admirer les uns les autres ; cela les charme de se composer eux-mêmes à eux-mêmes, des drames où l'on voit les princes aux genoux des soubrettes, et les roines sur leurs trônes implorant la clémence des comédiens sur leurs planches.

Ouvertement, la poète dramatique se peut moquer de l'avoué, du notaire, de la cougetto, de la bourgeoise, du cepitaine, du magistate lui-nême... il aura tort de se moquer du condicire. Combien de fois le Teurilleton, ami passionné de Diderot, n'acit pas relevé cette issupportable aberration de la comédie et des comédiens. Par exemple, à propes de l'histoire d'un certain Mégaul, le Foullieton s'inquiétoit d'une ai évidente et si injuste partialité.

# MÉGANI, OU LES COMÉDIENS DU GRAND-DUC.

Mais jusques à quand, disait le Feuilleton, frez-vous donc chercher dans leur humilité toutes les grandeurs de co siècle, pour les fouler aux plois? Que vous ont-olles fait, ces pauvres grandeurs? O'à son-clies? Est-ce que par hasard elles auraiont en l'audaen do relever la tête? Est-ce qu'elles auraiont demandé justice? Auriez-vous rencontré en voire chemin un roi assex hardi pour porter as couronne en plein jour; et si co roi existe, a-til donc été assex insolent pour no pas se découvrir pendont quo vous passéx, et pour vous rendro, sa couronne à deux mains, le saint do votre essquotte de loutre? Que diablo il faut que nous soyons bonnes gens les uns et les autres, et perce qu'on a l'honneur d'être un bourgeois, un électeur, un garde national, il faut savoir être modeste. C'est bien peu de chose un duc de Parme, à les entendre; le duc régnant, par exemple, est tout simplement la fille d'un empereur d'Autriche, la veuve de l'empereur Napoléon; sur sa tolte se sont accumulés, a plaisir, les honneurs des plus vieilles royautés et la toute-puissance de la royauté la plus illustre de ce siècle. Mais enfin, après tout, qu'est-ce un duc de Parme? La belle chose d'être duc de Parme! Il no s'est jamais promoné de la Bastillé à la Porte Saint-Denfis; il n'a jamais vu un seu médorame de l'Ambiez-Conjue ou de la Gatté!

C'est un méchant potit prince de rien du tout. — l'aimerais mieux, mon cher vois-tu, je to le dis entre nous, être sculement receveur du doutéme arrondissement que duc de Parme le Voyze-vous, ma chère, si le duc de Parme et le fils de monsieur le commissaire de police de notre quartier me demandaisent la main de notre file niet pas pour vous IM affile duchesse de Parme l'able nie ne viet pas pour vous IM affile duchesse de Parme l'able nie oui l'A quoi la voisino répond : — Parme, n'est-op pas l'endroit d'oi viennent les violettes qui ront pas d'édeur l' Mais qui vous parle, mn voisine, de donner votre fille à un marchand de violettes?

Certes, à voir comment tous les seigneurs de l'Allemagne et de l'Italie on clé draités par le vandeville français, je sernis hinc étoné que le duc de Parme, fait il en même temps duc de Plaisance et prince de Guastalla, trouvità à se marier convonablement, dans ce pays d'auditeurs au conseil d'État, de maîtres des requêtes, de substituts, de banquiers, de commissaires do police et d'huissier-prisons. Duc de Parmel fil?

En même temps, par une inconséquence fatale, il se trouve que cas malheureux petits princes, après qu'on nous les a montrés si ridicules, on nous les montre, plus puissants pour le mal que s'ils étaient. Caligula, Néron, Domitien en personne. Ils pillent, ils volent leurs anglets; ils réunissal les caprices des petites tyrannies, aux lichetés des tyrannies toutes-puissantes.

Ainsi, d'une part, le ridicule, et d'autre part, l'exécration. Voici par exemple un duc de Parme qui permet, à sa cour, une des plus tristes méchancetés qui se puisse voir. Ce duc de Parme compte parmi ses comédiens un certain Mégani, qui est devenu très-amoureux d'une joune ouvrière nommée Paula. La grande passion de la jolie fillo, c'était d'aller au théâtre du grandduc (chacun prend son plaisir où il le trovor), et, une fois sou théâtre, elle pleurait, elle riait, elle était beureuse! Elle admirait les héros et les belles dames, les beeux vers et les grandes nctions, et êlle applaudissait des mains et du cœur.

Ce que voyant, Mégani le sculpteur s'était mis à envier l'habit brodé de ces messieurs, et leur plume flottante, et leur bonne dague de Tolède, et les bottes jeunes et les éperons d'or.

Abrs. Mégani étali parti pour la France, le pays de l'Europe où l'on joust le mieux la comédia, bie decisité, à devenir
un grand conédites quelque jour. Au reste, c'était le beau temps
de la comédie; e ne temps la frogmient sans chef et sans partage
Molé, Préville, Lekain, mademoiselte Clairon, toutes sortes de génics dispurs, et qu'en a remplacés tant blem que mal; tels
furent les mairtes de Mégani. A force de les voir et de les entendre,
et même à force de jouer, à côté d'eux, les roles de confidents ou
de Frontin, Mégani devrit te plus grand condeine nd Pilaire.
Vous savez, au reste, quo le plus difficile, le plus hérofque, le
plus rare, le plus excellent, le plus mécandu et bous les arts,
c'est l'art du comédien. Vous seriez le plus malappris et le plus
grossier des hommes, si vous soize comparer l'impératrico Élisabeth à mademoissile Comtat, Jules César à Roscius, Michel-Ange
à Talma, Raphal à Bouffe. Le comédien est le mattre du mondet

Et la comedienne? — Rien n'est comparable à la femme qui déclame des vers du hant d'un théâtre, ou qui bat un entrechat dans l'air à peine agité, d'où il suit qu'on ne peut pas trop les entourrer d'honneurs, de richesses, et de dithyrambes!

Hélas l ces pauves malheureux, toot lenr art s'en va aussiblé qu'ils sont morts; ils ne laissent rien après eux que leur nom, et encore.... Et ils se plaignent l'assensés ! ne laisser après oi que son nom mais c'est la façon la ptes certaine d'être immortel l' Empêtrez votre gloire dans de gros livres, enhourez votre nom d'uno foule do créations, l'abondance même de votre génie, sera ples tard, un obstacle à votre gloire. On ne va pas, dissit Yoltaire, à la positrié avec de gros bagages.

C'est que pour se souvenir d'un homme un peu célèbre, qui a beaucoup produit, il faut se souvenir de tous ses tableaux, de tous ses livres, do tous ses drames; c'est là une petite vanité dont personne n'est exempt; d'où il suit, qu'à la longue, et à force d'erreglèrer des grands hommes dans sa mémoire, la mémoire se fatigue; elle oublie tantét ce chef-d'œuvre et taotét ce chef-d'œuvre, et enfin, une fois qu'elle est es train d'oublier, elle oublie même le matheureur, producteur. C'est bloss àt fait.

On raime pes à nommer un homme, sans pouvoir faire sa petite preuve d'érudition. Mais quand pour avoir l'air d'être savant, vous in avez qu'à dire, stans pette in une, et d'une lèvre dédaigneuse: Roscius I Comat! Fleury! (et encon on lui a fait écrire des Mémoires à ce pauve Pleury!) ol à lois l'immortalit de pareils ooms est assurée. Qui donc a bâti le temple d'Éphèse? Le save-vous? Il soit été pou-létre fimille... Il il n'y a pas de petit enfant qui no vous dise le nom de celul qui a brûté le temple d'Éphèse. Il faut donc que ces pauvres condétiens cessent des se lamenter de ne rien laisser après cux, c'est justement ce qui les fait vivre. Mais ce n'est pas cit la question.

La question est que Mégani est revenu d'ans son pays plus rempli de vasité, d'amon-propre, d'espesit, d'admiration pour soi-nême, que s'il est tété un véritable comédien français. Paula, qui pense tout à fait comme lui, estime trop heureuse d'épouser un si grand bomme, et pour que l'épouse n'ait pas à rougir des grandeurs de l'épous, Mégani en fait une comédienne. Soulement la fomme de Mégani reste un peu ioférieure à son mari, en n'est pas tout à fait un premier sujet; lenez, M. Mégani est à madame Mégani, eque de M. Volnys était à madame Volnys, et c'est un peu pour avoir M. Mégani que l'on engage medame Mégani. Mais que cela est commode en ménage l'On fait le même métier, on apprend ser foites dans le tête-à-tête de chaque soir, on les répète dans le déshabillé du muint, à toutes les heures du jour l'n voyez-vous done pas, au costraire, malheureux comédiens que votre mariage va détruite, pour vous, toute l'illusion de votre art?

Eh quoi! vous étes destinés à jouer, pendant vingte; inq ans au mains, vous, Monsieur, le rôle de l'amoureux; vous, Madamo, le rôle de l'amoureux; vous, Madamo, le rôle de l'amoureux; vous vous marier, pour vivre enscenble detendement! Une fois mariés, songcey, vous vous vertez, sans cesso, l'un l'autre, mai véus, mal peignés, noi l'arvès, grondours, grogonos, peut-êtro sifilés la veille, à coup s'àr inquiets pour lo

soir IE vous viendrez vous dire ensuite fout naturellement, en présence de six conts personnes et même moins : "Tideodors, que vous étes beau! — Marianne, que vous étes belle! En ce cas, vivez chaeun de votre côté; tâchez de vons étre un peu nouveaux à vous mémes; clandeze, pour répéter vas rôles, que vous ayez quitté l'atmosphère cònjugale. — Mais encore une fois, ce n'est pas là la question.

La question est, qu'une fois comédienne et quand elle a bien montré, chaque soir, sous son jour le plus favorable, sa beauté et ses vingt ans, rien que vingt ans! quoi de plus beau? cette petite Paula, à qui pul n'accordait un regard, quand elle vensit aux premières galeries pour rire ou pour pleurer tout à son aise... maintenant tout le monde l'aime et l'admire. Au nombre des soupirants les plus vifs et les plus empressés, se falt remarquer le duc d'Ascalio. Il a vu la jolie comédienne, et, ma foi l (que voulezvous? c'était l'usage) il a adressé à Paula ses hommages et ses vœux. A la cour de Parme, en ce temps-là, le théâtre n'était pas ce qu'il était en l'an de grâce 1840. Il p'avait entendu parler ni du prix de vertu, ni de la caisse d'épargna. Les comédiennes auraient été bien embarrassées à écumer leur pot, à acheter leur poisson à la halle, à venir à pied au théâtre, à faire dégraisser leurs gants; elles y allaient bon ieu, bon argent; tant payé, tant dépensé. L'argent qu'on leur donnait pour se faire belles. elles l'échangesient contre des dentelles et des velours et des diamants, et quand le public ne leur donnait pas assez d'argent pour payer tout cela, elles y mettaient du leur. Elles auraient cru voler le public en vivant de la vie des petites gens; d'eilloura, en ce temps-là, elles avaient le grand honneur d'être excommuniées, elles vivaient grandement, en dehors de toutes les lois de la société et de l'égliso, ce qui éteit une raison de plus pour les rendre populaires et recherchées. La comédieune était véritablement, en ce temps-là, une espèce à part. Le théâtre, comme disait la vieille Cottitis, est favorable surtout aux femmes. «Le plus beau tableau qui n'est pas dans son juur , ne frappo point. Uno considienne, si elle est sage, je veux dire si elle ne favurise qu'un amant à la fois... etc.»

C'était là le bon temps; on ne prenait pas ces dames de si baut on n'en feisait pas les héroïnes des plus grandes histoires de fidélité et de passion, et toutes choses n'en allaient que mieux.

Comme aussi yous rappelez yous dans Gil Blas, que l'on pour-

Commit aussi vois rippervevous ouis soit 2012s, que l'on potitriti appeler à lon droit le roman de la vie comigue, la rencontre
que fait Gil Blas d'un jeune bomme de vingt-sept a vingt-huit ans,
blen fait et de bonne mine, qui trempait des croites de pain dans
no fontaine. « Nons l'abordames civilement, il nous salua de
nômen, et nous démanda, d'un air riant, si nous voulions être de
la partie... « Je fais la comédie, vous dél-il, dopuis quinza années
« pour le moins. — Franchement, répliqua le barbier, J'ai bien
de la peine à vous croîre. Je connais les comédiens; ces messéuer-fin no fort pus comme vous des dvoyages à poid ni des repasde saint Antoine, je doute même que vous mouchiez les chandelles. — Vois pouve, repartit l'instiron, penser de moi ca que
vous voudrez, mais je ne laisse pos que de jouer les premiers
rides; io fais les amoureux.

Alors nos trois amis, le barbier, Gil Blas et le comédien, rongent leurs grigons à belles dents, puis, tout en mangeant, le barbier qui n'en revient pas de voir un comédien si pauver — « Pour un béros de théâtre, lui divil, vous avez l'air bien indigent. Pardonner-moi si je vous parle si librement. — Si librement! Séria l'acteur. Abl' vraiment vous no connaissez guére Melchier Zapata. Grâce à Dieu, je n'ai point un esprit à contrepoil. J'avoue de bonne foi que io ne suis pas riche. »

En nieme temps il leur montrait son pourpoint doublé d'affiches et às garde-hois comique vieille plumes, vieux hust-de-chausses, bas de soie tout pleirs de trous et souliers de maroquin rouge fort uses. Puis il ajoute galment : « Vous voyes que je suis passablement gueux. — Cela m'étome, réplique l'imperturbable barbier, vous n'avez donc ni femme, ni fille? — I'ai une femme jeune et belle, repart Zapata, et je n'en suis pas plus avancé. Admirez la fatalité de mon étoile 1 l'épouse une aimable actrice dans l'expoir qu'elle ne me laisser pas mourir do fairs; et, pour mon malheur, elle a une sagesso incorruptible. — C'est asurément jouré de malheur, dit le barbier. Aussi que ne préniez-vous une actrice de la grande troupe de Madrid, vous auriez été s'ar de votre fair. — I'en demeur « d'accord , repri l'histrion; mais malepeste i in n'est pas permis à un petit comédien de campagne, d'étever sa neure soit surai vec sa faususes béroires.

Voilé certes de la gaîté, de l'esprit, de l'abandon, de la bonne grace, do la belle humeur la plus jeune et la plus limpide! Voila comment on garde à chacun ses mœurs, son langage, ses vices. et comment la variété neut nénétrer dans les enivres humainos.

Mais à force d'excès dans le paradoxe, nous sommes loin de ces admirables révélations du génie! Nous avons tout forcé, tout renforcé : nous avons fait du beau le laid, du laid le beau, du grand sciencur le comédien, du comédien le grand soigneur. Pendant que l'on vous montre Kean, pris de vin, qui insulte publique ment, du haut do son théâtre, le prince de Galles et les plus grands seigneurs de l'Angleterre, voici Mégani, qui accable de ses quolibets, de ses bons mots, de sa mauvaise humeur, monseigneur le dun de Parme. Il en dit tant, il en fait tant, qu'il recoit l'ordre de quitter le duché en vingt-quatre heures.

Mégani ne demande pas mieux que de partir, pourvu qu'il emmene sa femme Paula : mais Paula est engagée avec le théûtre, il faut qu'elle reste et que Mégani parte tout seul. Rage l'damnation | perfidie ! malheur ! En up mot toutes les exclamations furihondes. Que je voudrais vous entendre ami Diézo, disant à ce Mégani : - Vous n'avez donc ni femme, ni fille?

Six mois se passent. Paula est restée à Parme. Mégani a trainé son exil où il a pu. Mais Paula n'a point de nouvelles de Mégani. Mégani cet homme à rebrousse-poil n'a point de nouvelles de Panta. Je le crois bien , ce méchant duc d'Ascalio fait intercenter la correspondance des deux époux. Ce duc d'Ascalio est horrible : on dirait Robert Macaire devenu vieux et duc. On n'a jamais vu un plus grand misérable employer de plus grands crimes et de plus grandes phrases pour séduire une petite fille qui joue la . comédie. D'un pareil homme près de sa femme, Mégani s'inquiète, et tout proscrit qu'il est, il revient à Parme,

A entendre parler de la proscription de Mégani, ne dirait-on pas Dante ou Michel-Ange chassés de Florence? - Notre comédien rentre dans sa maison à la faveur d'un déguisement. Son frère est nn des soldats du grand-duc ; il prend l'habit de son frère. A peine en son logis voilà notre homme, qui passe de l'inquiétude à un degré de jalouste mieux senti. - Il était jaloux tout bas, il est furieux, et aussitôt de déclainer une terrible scène de vengeance, de dorleur, d'imprécation et de mort.

Paula qui l'entend et qui se figure que son mari joue la comédie, l'applaudit de toutes ses furces, et je crois bien que le malheureux jaloux, en deviendrait fou, si S. A. le due de Parmeétonné, jui aussi, d'un si grand talent, ne pardonnait à Mégant qu'il exemple de son exil.

Four ma part, l'aime mieux le dénoûment de l'histoire du seigener Zapotu, à quelque années de là. — et s suis bien trompé, lui dit maltre Gil Blas, si vous n'êtes pas ce signeur Melchier avec qui l'ai eu l'honceur de déjeuner un jour, au bord d'une claire fontaine, netre Vatladoil et Ségovic. Zapata se mis à rèver quelques moments. — Vous me parlez, répondit-il, d'une claises que l'ai peu de peine à me rappele. I e revensis alors de débuter à Madrid et je retournais à Zamora. Le me souviens même que j'étais fort una dans mes aflaires. — Je m'en souviens bien , répondit Gil Blas, à telles casségnes que je n'ai pas soublé non plas peu — Ou l'op en m'en plains qu'et à présent, dit svec précipitation Zapata. Vive Dieu! la commère s'est bien corrigée de ceta; aussi en ai je le pourpoint intext doublé. »

Brave et digne Zapata I II se souvient des croûtes de pain noir, de la claifé fontaine, des affiches qui doublaient son pourpoint, et il bánit lo ciel qui a mis un terme à ses malheurs I O seigneur Zapata, que vous et les vidres, les comédiens bons vivants et sans façons, les comédiennes avenantes, amoureuses, coguettes et jolles, vous et votre père GII Blas, le grand bollémien, que vous seriez élomés et stupénits, si vous pouviez assister aux roprésentations forcedes de Kean et de Mégani!

Que d'épouvante pour vous, homes âmes, et que ces horreurs vous feraient grande peur.—Il me semble en effet les entendre délà qui s'évrient: nous ne voulons pas de votre fahatisme attifie, nous n'exceptions pas cette lutte que vous nous proposex contre la société dont nous devons être l'ammesment et mon pas le cret et les société dont nous devons être l'ammesment et mon pas les grands seigneurs qui nous feut viver, que pas mous tenions école de ces difficiles et rudes emplois dont vous nous affaiblez l'est à un trop lourd bagge à portre dans les chomins, dans les joyreuss bélei leries, dans les granges où nous passons. Tonce, Messieurs les moralistes, repreneur voire manéaux de vertu, il est trop chaud pour calleste, repreneur voire manéaux de vertu, il est trop chaud pour

nous, rendez-nous nos bas troués, nos souliers rouges et nos pourpoints si faciles à doubler!

## MENJAUD. — DUPARAY. — ODRY. — BRUNET. LE CAPITAINE PAROLES.

Puisque nous sommes tombés dans co chapitro inéquisable des conédiens qui ont disparu de nos jours, en voici quelques-uns qui méritent un souvenir, même dans ces pages que nous arrachous à l'oubli, de toutes nos forces, et sur lesquelles l'oubli retombers, de tout son poids, j'on al grand's peur l

Menjaud était un de ces rares conédiens sans art, sans prétention, d'une noïved incroyable, qui ne valent quelque chos que par eux-mêmes. On edt dit, à le voir entre sur son thétire, l'air étonné, que c'était la première fois qu'il y montait; mais la première surprise une fois passée, aussiblt le comédien reparait, et à force de naturel et de bonne gréce, il vous a bientôt fait oublier les embarras du premier moment. On devine fort que ce comédien la rétait guère avide de se montrer, — il ne courait pas après l'éclat de la rampe et le bruit du parterre comme fost ses confrères, — et al le public l'eût voulu oublier, il n'oùt demandé pas mieux que de se laisser oublier. — Vouluz-vous se roles? prenaz-les, il vous les cédes de leg rand cour. Voulez-vous sa plece sous le lustro? il restera dans sa maison. C'était un homme rare, au théâtre, sè s'ofigent au taint qu'il nouvait a'éflorer.

Sous ce rapport, Menjaud était tout à fait le digne pendant de cet excellent Departy, qui a étà el inogtemps la plus vert soutien de la comédie de Moière. De celui-là, non plus, on n'extendait, guère parler. Malgré les applaudissements qui l'attendaien; il endessait, en rechignant, les habits de M. Orgon ou de M. Jeurdain; il avait un de ces bons sens fécres qui n'abandonnent jamais leur homme; il n'appartenait à accune des ambitions du thétitre; l'entitousisseme du public no pouvait rien sur lui, aussi bien que sa prolideur; pour avoir peis son art au séctioux, ce visà-rable comédien en avait détruit tout le charme. Aussi n'aspiratielt qu'à la retraite, et quand l'boure sut sonné, soudain if dispartupour ne plus reperaître; aucune prière ne put retarder se retraite, d'un seul jour. Depuis cos temps, nul n'a plus cantedu parler de d'un seul jour. Depuis cos temps, nul n'a plus cantedu parler de

Duparay. Est-il vivant? est-il mort? On l'ignore i il se repose caché quelque part, sous lo chou qu'il a planté.

Là, il repasse les chefa-d'œuvre qu'il ne jone plus que tout bas, dans son esprit et pour lui-mène. — Molière est son Dieu, la comédie de Molière est son mystère. Cela lui suffit pour être beureux. L'hiver, il s'illumine de cet esprit. Il dresse, dans sa pensée, un théâtre hien plus magnifique cent fois que les plus heaux théâtres de l'univers, et ainsi isolé du monde réel, il monte à son gré ces chefa-d'œuvro qu'il n'a jamais vus bien joués que dans ses rèves, — Tartufe, — le Misantrope, — le Maladé imaginaire, — le Bourgeois gentilhonne. Quels beaux comédies il va chercher pour former cette illustre compegnie à son pedies.

Comme il bésite lui-même à accepter un petit rôle dans ces comédies ainst monitées — L'été venu, quand toute chose est en flours, il dresse son théâtre lunginaire derrière la chafmille; il fait représenter à son bénélice, le Dépit amoureux, cette élégants idylle de l'amour naîfe coupet; la Critique de l'École des Femmes, ce plaidoyer de Molière pour Molière, plaidoyer digne do l'avoca, à la fois, et de la casse qu'il plaidait, les Précieuxes Ridicutes, cet adorable commencement de la comédie; le Mariage forcé. — Enlin, quand vient l'autonnee, à l'anniversaine de l'art demartique dans le monde, Duparry se demandre à lui-même de Cocu imaginaire, adorablement José par les comédiens ordinaires de cette imaginaire puissantel Voils comment ce vieux comédien a échappé à ce théâtre dont il était le rire le plus sérieux l

A propos d'artistes sérieux, le lecteur sera quelque peu êtonnó de rencontrer M. Odry; mais s'il paraît en cette solennelle compagnie, il faut que M. Odry l'ait franchement mérité.

Cétait un bonhomme, un farceur, une bête, un des précursours de ces magnifiques farceras de Palais-Royal qui sont une des fêtés de ce bas-monde; il a précédé, de vingt ane, en leur indifiquent la route qu'ils ont suivie, Alcide Tousez, Sainville et Grassot, les rois du rier Otry était un lourdaud d'une gaitée brutale; on riait, à le voir, mais on riait, malgré sol, et l'on so trouvait hondeux de tant s'amuser, à quoi, je vous prie?

A voir un maltourné, la tête penchée à droite, une épaule de ci, nne épaule de çà, et butor! — Mais on riait! Mais on lui faisait des rôles excellents dans des pièces charmantes l'La foule en vouluit, de cet homme, jusqu'au jour brutal où elle n'en voulut plus!

Etrange capricei — Aujourd'hui tout, et demain un peu meins que rient Aujourd'hui, rien qi'd voir ce gaillard-là, Athenes ou-blieralt que Sylla est à ses portes, et demain le meunier ne vou dre pas de ce maliourné pour tourner le meule du moulin pendant que son Plaute se repose à derire des comdiées i Dans ces jours de repos di travaillait son génie, il pouvait dire, qu'il avait bien gagnés a journée :

## Bene prospere que hoc die operis processit mihi 1.

La pete do M. Odry lui vint d'une tentative assez malséante, qui lui fat tournée en crime i A force de voir que tout lui était permis, il oss toucher au mattre, à Molière, et pour son bénéfice (il appelait cela son bénéfice, le maileureux I), il se mit à jouer le rôle de M. de Pourceusgane : Lé distil Feclourse, et il fallut vraiment que M. Odry se conaût bien peu lui-même (en dépit du précepte qui est la porte ouverte à toute philosophie!) pour oser, de gaieté de cœur, s'attaquer à Molière! En vain, direz-vous qu'il s'agit d'une boulfonorie, on ne fera jamuis de M. Odry un bouffonde de Molière!

C'était un homme à part, un conédien increyable, un être à demi créé, une intelligence évidémment en retard. Si le Kaliban de Shakspeare eult tenté les bonneurs de la comédie, il oùt éé un comédien de l'école de N. Odry. Certainement une écaille de poisson lut tenait lieu de peau, et voilà ce qui faisait tout le charme et le prix de ce sublime butor.

En le voyent, on doubleit le genre home. Il avait quelque chose en deçà de l'homme, et c'était plaisir de le voir grognant, pataugeant, s'embourbant à plaisir dans le vaudeville, et se veutrant aveç délices sur son fomier, comme un jeune animal de hasse-cour dont le grognement n'est pas sans charme, dont les brusques mouvements no sont pas sans grâces!

Heurenx s'il n'avait pas entendu parler d'un poète nommé Molière, s'il n'avait pas quitté son vrai domaino, à savoir les œuvres fuites pour lui seul, et dont il était le miracle; heureux enfin s'il ne s'était pas jeté, la tête la première, au beau milieu d'une

and the second second

<sup>4.</sup> Amphitryon, scène I, page 7. De l'édition Aldine, 1522.

comédie qui avait besoin, pour être jouée et comprise par l'acteur, de gentillesso, de goût, d'intolligence et d'esprit.

O douleur! ce misérable Odry était tombé du Puamation de M. Brazior, dans la plaisanterie de Molière, il s'y était cassó la patte, et, trebuchant, benglant, pleurnichant, il fallait le veir hurlant et suant sous le harnais de Pourceangnac ! Le pauvre homme faisait pitié; il avait des contorsions horribles; il anpelait à son secours ses meilloures grimaces; il se menait et se démenait comme un possédé dans un exorcisme t Quoi d'étonnant? Il était exorcisé par l'esorit de Molière : il était châtié de sa hardiesse par le poëte qui ne plaisante guère ; - li était battu do ces verges salées, parce que le farceur de tréteaux avait esé iouer la rôle du comédien. Le supplice dura trois actes. Ce pauvre homme essoufflé se sentait, dans Monsieur de Pourceauanac. sous l'influence de quelque chose qu'il ne connaissait pas. Il avait endossé un babit de gentilhomme, lui manant ; un habit élégant, lui centrefait : un habit difficile à porter, lui habitué à la veste, à la souquenille, à l'habit de Paillasse! - Molière l'a tué, Molière l'a pris an corps, Molière l'a placé entre deux étaux l - Entre ces doux médecins si profonds, si comiques, si admirablement savants, Odry, voyant qu'il n'y comprenait rien , s'est mis à rire de son rire bête. - On cût dit un crétin du Valais qui rescontre un éléphant.

l'ai in dans l'histoire, qu'après une bataille, te bouffen du roi François l'e avait fuit prisonnier un général espagnol. Le prisonnier était de baute stature, et, obbissant aux chances de la guerre, il suivait patierment son vainqueur. Arrivé près de son maitre, le fou lui dit: «Sir evoi, je l'améne une près que j'ai faite en me promenant dans les champs. » A ces mots, le prisonnier, voyant à qui il s'est readu, enfonce d'un coup de poing le crâne du fou.

Ainsi a fait Molière sur le crâne du pauvre Odry. — Bon, s'est dit Molière, il avait un crâne en carton-pâte, je suis faché d'avoir frappé si fort!

Paroille aventure est survenue, (et c'est pourquoi nous les plaçons l'un et l'autre à la suite de Molière), et dans la foule, à un autre comédien célèbre du boulevard, à un homme qui ne s'attendait guère à s'entendre appeler le vénérable Brunet,

Vénérable, en effet, par ses cheveux blancs, par son dos voûté,

par les rides de son visage, par cette voix chevrotante, par ce regard éteint'; vénérable par tout ce qui fait do la vieillesse une chose respectable et respectée. Cet homme a fait rico deux ménérations qui ne rlaient guère. Il à été l'amuseur d'une nation tout occupée de s'égorger au dedens, de se battre au debors.

Il a été un instant un homme politique, à force d'être paif. Puis, eafin, la vieillesse lui est venue tout d'un coup, comme elle arrive aux pauvres diables dos deux sexes qui n'ont pas d'autre métier que d'être la joie de leurs semblables. Il n'a manqué à ce digne Brunet, que d'avoir ou vivre, sans remonter sur son théâtre et de rester paisiblement sur son rocher.

Hélas l les melheurs de sa dynastie ont tiré ce pauvre homme de son repos. La queue rouge à reparu sous la perruque brune : l'électeur a fait place à Jourisse; on a ri de nouveau mais on a ri, par pitié pour ce vieillard qui revenait si péniblement aux gattes de se jeunesse | Après quoi Jocrisse disperut; - et on ne s'attendult plus è le revoir. Jorsque soudain il s'est montré de nonveau dans la bouffonnerie la plus vive et la plus insolente de Molière : M. de Pourceaugnac.

Une pareille comédié, remplie de ce gros sel, de cette verve comique, de cette plaisenterie à brûle pourpoiat, ne se peut représenter que par des comédiens jeunes, vits, plertes, disposés à supporter les camouflets de la comédie. Je veux, à tout prix. que le comédien qui s'appelle M, de Pourceaugnae soit un gaillard alerto, bien portent et ne craignant rien. Mais faites jouer ce rôlo-là par un vieillard, soudain ma gaîté s'en va pour ne plus revenir. Onoi! un vrai cacochyme entre ces deux médecius! Un véritable vieillard poursuivi par tous ces apothicaires ! un homme tout courbé que vous mettez ainsi tête à tête evec ces tristes détails de fièvres et de metadies de tous genres? Voità pourtent ce que M. de Pourceaugnac est devenu, représenté par Brunetl

Aussi bien toute folie a disparu; l'éclat de rire s'en est allé; toute la verye de Molière, est rotombée affaissée sur elle-même et comme épouvantée de se savoir arrivée là | Il v aveit, entre autres, parmi les hommes à tablier qui poursuivent ce pauvre M. de Pourceaugnac un méchant gamin né dans les coulisses, qui n'avait guera plus de sept ans. Ce petit apothicaire, comme c'était son rôle, donnait de grands coup de pied au derrière do ce pauvre Brunet, qui s'enfuyait à toutes jambes. Or, à l'àge de sonantedis-buit ans que Brunet pouvait avoir, cela fait quatre générations entre lui et son preséductur. C'était done tout comme nous nous étions emusés, ce soir-la, à voir un enfant battre à grends coups de pied son bisaveil l'Triste plaisi!

Lamentable histoire I la vieillesse des comédiens qui ne sevent pas quitte le monde, au môment ou le monde les quitte. Inspendents I la se figurent que pour eux seuls, ve s'arrêter l'inconstance, et que le caprice populaire qui renverse les trônes les plus soitées, respectura leur grandeur de vontié et de meissagel. C'est la foit Après lant d'agitation, tout s'arrête, et s'air ca grand bruit de tous les jours, et de tant de jours, tombe enfin le mépris et le silence. Ant que le voilla devenu peanud et contrisét de la li magnifique et éloquent capitaine Paracles; que te voilla devenu meet et billionnés e voil mêt proposé une pasquile voi, je me serais penduel s'ainsi parlait medemoissile de Lencles! Préventifié en plus private ten en feite butter, aquisse de californés.

Étre oublie, ne plus bruire et ne pas faire bruire autour de soi, serait plus difficile à supporter pour le capitaine Paroles, qu'aux autres hommes de bien supporter le hombeur.

Je ne sais pas pourquel cette image à le Folstaff, ce capiteine Parolès me revient en inémoire, à propos de comédie et de comédiens, mais piose il est la , qui y ressé. — Popus tentôt deux siècles et demi que cu digne Parolèsa été créé et mis au mondo, il doit avoir cruellement monté en grade; quand done vous diriez le Généralissime Parolès, vous ne diritez pas encore assex.

Paroles, simple capitaine, dans un siecle où c'hacun parle partout et todjours J. pensex-rous? — Grâca i stan de progrès proclamés chaque jour, maître Paroles est deveau le meitre du monde : il vit, il règne, ou l'éconde; parsone n'est assec'hardi pour ne pas être rempli d'attention quend il parle. Shekspeare s'en est moçné devant la reine flissbeth, je le veux bien. En prisenceté octet dediagneus emigekt, le pauvre esplaine a été couveit d'outrages et d'insultes, rien n'est plus vrai. On l'a accablé de mépris, d'ironi et de dédáta: qu'el ne înd' Comme aussi, rien n'est plus vrai, la pouvre capitaine a tout supporté sans trop se plaifdre; son heure o'était pas veune. Mais, juste clel I comme il e pris sa revanche depuis es temps-lèt Quelle vengeance terrible il a tirée des méris de cette cour! Il a tué, à lui seul, lui Paroles, lo roi Charles I<sup>\*\*</sup>..... il en a tué bien d'autres I Loroi Louis XVI par exemple, — sans compter ce qu'il voudrait tuer encore, si on le laissait faire. Quand il ne tue pas, il renverse; quand il ne renverse pas, il calomate; nême dans son triomphe il a conservé ses airs de matamore et de pottron; même placé à cette bauteur, il resto ce que l'a fait Shakspeare, un lache, un menteur, un vil coquin qui vous égorge par derrière... un de ces seus dont il lest dit. — lache avéré. set aux trois ouarts.

~ a Tu n'es bon à rien qu'à être démenti, » dit Shakspeare, et encore!

Si vous tenez à sevoir dans quel endroit des œuvres du poète unglais se peut rencourter le capitaine Paroles, ouvrez la conédie qui porte ce titre de bon augure : Tout est bien qui fintt bien; la se démène et s'agite notre capitaine habieur Paroles! Et que de peines Stakspeare s'est données pour faire acceptre ce héros qu'on appelle cluez nous, car nous ne savons rien inventer, nous autres, — un biagneur! Stakspeare a trouvé cette listoire parmi les contes de Boccace, cette source inépuisable des plus aimables et des plus potitiques inventions. Le drame est là, cachésous les flours. Exantez ces rosses, oes tubéruses, ces violetts immodesses.

(car Boccace die sa virginité même à la fleur) et, tout au fond de ce parterre agité par le vent qui vient de l'Arno, vous rencontrez plus d'une douleur vive et bien sentie, plus d'une douleur vive et bien sentie, plus d'une ragietie san glante, plus d'un souje parti du cœur. C'est le grand charme de ces dix journées qu'on pourrait appeler les folles journées, mais qui ne sont pas si folles qu'on n'y verse, de temps à autre, les plus douces larmes. Le Décamérou commance par la description d'une peste à l'Hornoto, description si terribbe que même avec toutes leurs grâces, leur éclat printanier, leur adorable et amoureuse malice, madame Pampinée et les belles Florentines ses compagnes de gate selence, ne peuvent pas nous faire oublier le fléau qui se tient aux portes de co jardin de la causerie amoureuse.

C'en est fait, le coup est porté par le récit de cette peste, et, depuis la premier journée jusqu'à la dernière, le ne sais quel souvenir de ces morts soudaines, de ces égises désertes, de ces hommes frapés par un mai invisible, se glisso, à votre insu, dans ces galantes histoires, si galantes qu'elles en sont vaïves! Grande et sage bablielté du conteur, qui, à force de terreur et de pitié dans la preface de ses contes, a rendu tout excusablo. Le moyen de refuser cette consolation dernière à ces jeunes gens, à ces belles damos de soize à vingt ans, — que peut-être la peste emportera demain?

Dono vous vous rappelez, et Shakspeare s'en est souvenu avant vous, la touchand histoire de Gillette do Marhonne, ai blen contée par la belle Laurette. Gillette était la fille d'un savant médecin nommé Gérard. — Ba mourant, Gérard laissait à sa fille quétiques undes mystères de son art. Restés ésule, Gillette avait été élevée à la cour de la comicses de Roussillon, dans un beau petit coin de terre aimé dos dieux. Mais felha le jeune comte de Roussillon diait bou et charmant; Boccoce va plus loin: Fra bellissime e placecole.

A force de le voir, Gilleite se dit à elle-même, qu'à tout prix elleviendrit un jour la femme du jeune comite. Justement le roi de France éteit malade, et pas un médecin ne répondait de cette guérison. Que fait Gilleito? Elle part, elle arrive, elle dit au roi que dans buit jours, s'il voite se fra la fille de Gérard, il redeviendra, tout à fait, le prince bien portant d'autrofois. D'abord le roi, qui était à bout de remêdes et lassé de charlatans, reçoit assez mal la pauvre fille. Comment done, lui dit-il, une si joune femme, giocene femmina, en peu-le savoir plus long que les plus vieux médecins? — Monselipneur! répond Gillette, songez que je viens à vous par la volonié de Dieu. Rappelez-vous que je sais la propre fille du fameux médecin Gérard de Arabonne; enfin ma vie vous répond de la vôtre; si done dans huit jours vous n'Atan aux guéri, faites enfi meurir. — Pate mi Museulare.

Si to me guéris, di le roi, quello récompense veux-ta l'Sois sère, Gillette, que je to marierni de la honne sorte. — Net et martier, et la honne sorte. — Net et martier, et la honne sorte. — Net et martier, and et la region de la rique de la riqu

Dans lo récit de Boccace, Gillette dit cela un peu brusquement. Shakspeare, au contraire, dans sa comédie, arrange à merveille la déclaration d'amour de l'aimable Gillette. Voici la scène :

Antour du roi sont réunis les seigneurs do la cour, et parmi ces jeunes gens c'est à qui offrira son cœur et sa main à la belle fille qui a suvé les jours de Sa Majesté. Alors Gillette s'adresse à chacun de ces jeunes gens aven une grâce et une coquetterie charmantes. — Monesigeure, file-lle au premior, vous plaintaille d'écouter ma requête? — Oui, répond le jeune homme, et surtout do vous l'accorder. — Gillette, s'edressant à un autre capitaine : — le vols, dit-elle, à la fierté de votre regard que vous n'étes guère disposé à donner votre min à une humble fille de un sorte? — Essayez-en, répond le cepitaine, et vous verrez, la belle, si l'ai peur. — Le troisième, sinai interrogé, répond à Gillette : — Men l'anni le na trovan où troy riche, ai trop noble, ni trop heau pour vous, Gillette, et en preuve, je serai votre mari, si vous voulez!

Une fois donc qu'elle est bien sûre de l'effet de sa beauté, que les plus beaux jeunes gens de la cour et même les vieillends la trouvent digne de porte une couronne de comtesse, Gillette s'avance en trembient auprès du comte de Roussillou, et selle lui did une voix émen : — « Monseigneur, je n'ous vous dire que je « vous pronds pour moil C'est moi qui me doace à vous tout « entière — votre eschare pour la vie, Monseigneur! »

Alors le roi crie au comte : « Epoisse-la! épouse-la! pais la delte de ton prince ! » Mais le comte de Roussillon ne veut pas pour sa femme d'une fille sans naissance. Cependant notre jeune homme n'ose pua résister longtemps à la volonté du rol, son mattre. Après le premier dédat, il consent à faire de Gillette la comtesse de Roussillon; mais le soir même da sen noces, it signifié à sa jeune épouse que jamais il ne virra avec elle, à moins qu'un jour Jui, son nari, il ne rotrouve Gillette, un enfant légitime dans ses bras, el, à son doigt, l'anneus que voici f'

Coci dit, le comte, emportant son anneau, s'en va faire la guerre sous les drapeaux du duc de Floreates. C'était le beau temps de Florence, le temps des grands princes, des richres marchands, des belles dames, des artistes célèbres, des poêtes et des conteurs.

A Florence, le comte de Roussillon eut bientôt conquis la popularité qui no pouvait manquor à sa bonne mino, à son grand air, à sa leste façon de jeter à pleines mains l'argent, le courage et l'esprit. Ainsi il eut biendit oublié son mariage forcé et cette pauvre Gillette qui l'inmait tant. Elle orgendant, elle avait quitté le Roussillon, elle était partie, on ne pouvait dire pour quels royaumes inconnus. Els donc le di voulez-vous qu'elle aille, sincha à l'orence, afin de revoir l'increat qu'elle ainne, et deressiner le nèmeair ?

La belle contesse inconnue arriva dans la ville de Dante, qui pilati étre bientel la ville de Bocacca, è l'instant mémo di la n'étnit question que du foi amour du conte de Roussillon pour la fille d'une pauvre veuve qui demourait no loi not cotte èglise de l'Annoncitat où s'ouvre le Déceméron. — Ce n'étaient, de la part du jeune comte souveract ej profigue que sonnets, conceris, sérénades, et quantité de ces belies Beurs sur l'esqueles Floreace cet assise, et qui ont donné leur non à la ville des Médicis. Heuresument que la danne veuve était une noble et honnéte danse, et que sa fille était la dippe fille de sa mère, et qu'elles étaient à Tabri, l'une et l'autre, de ces poursuites amoureuses. En ceci, el poète naglais va plus loin que le conteur d'Italie. Shalsspeare donne un iom propre à cette danne veuve et pavarve, et surez-vous comme il l'appelle? Il l'appelle du plus grand nom que sa mémoire bui fourisse. — Lady Capulet, éest le nom de la dame.

Touto vieille et toute pauvre quo peut être cette dame, elle est la parente de Jaliette, la framme de licencie; Juliette, la grand nom pedique de est âgel Ainsi le veut Shakspeare. Ce souverii donné en passant à son chefd'œuvre, ou du moins à son dégie la plus touchante, et ces nouveaux concetti jetés dans les miséres de cette famille, pour perfer commo Ben-Johnson, ne sont pas un des moindres intérêts de cette comédie : — Tout est bien qui finit bient.

Dans son désespoir, Gilletto s'adresse à sa rivale elle-mème, à cette dernière descendante des Capolets, qui doit comprendre mieux que personne, pour peu qu'elle sache l'histoire de sa maison, les chagrins, les douleurs et les traverses de l'amour.

Je vous en prie, disai Gillette, faites dire à mon mari que vous éles enfin tonte préto à l'écouter, et s'il accepte votre reudezvous d'amours, qu'il vous envole son anneum flor. Ainsi fut dit, ninsi fut fait. Le comte répondit qu'il apporterait bui-même, son anneau, la mis suivante, et qu'il le donnerait à la belle Florentine. Et c'est ainsi que Gillette obtint, sous le nom de cette humble Juliette, l'anneau du comte de Roussillon, son mari, plus, deux fils jumeaux qui ressemblaient à leur nère.

- Ceci fait, le comte de Roussillon rentre dans son comté sans trop s'occuper de ses amours. Sculement le jeune comte trouve déjà que les houres sont longues, que son château est bien triste, et pour se réjouir, il donne un grand diner à tous ses voisins. Vains efforts! notre prince regrettait tout bas la jeune femme dont il n'avait plus de nouvelles, lorsqu'au milieu de la fète il vit entrer, triomphante. la comtesso Gillette: elle avait au doigt l'anneau d'or, et sur chacun de ses bras, ses deux enfants.

« Monseigneur, dit-elle, avec un juste organil, votre condition est accomplie, voici deux enfants de voas, et voici votre bague ! »

Oui fut bien heureux? Ce fut le comte. Il retrouvait on même temps, sa femme, ses enfants, sa bague, son repos; aussi bien il ouvrit ses bras à sa femme, et depuis ce jour il l'entoura d'amour et de respects. Tel est ce petit drame, un drame tout fait, et d'une simplicité si grande, que Shakspeare ne s'est pas contenté des personnages indiqués par Boccace. Le poète anglais a enrichi la narration italienne de ce bouffon impudent, le capitaine Paroles. qui est tout au plus le bâtard de sir John Falstaff. Après Falstaff. qui appartenait déjà à ce que la bouffennerie anglaise a de plus distingué, il me semble qu'il était pent-être inutile de nous donner le capitaine Paroles. Encore une fois, à quoi bon? Et d'ailleurs, puisque ce bouffon vous faisait envie, pourquoi le séparer de l'action principale? Autant vaudrait tirer Gros-René du Dépit amoureux, et l'isoler, nième de Marinette.

Séparé du drame dans lequel il est placé, ce fameux capitaine Paroles perd heaucoun de son effet. Entre autres scènes oubliées dans le massacre général, il en est une surtout que le regrette, elle nous eût mis sur la trace d'une imitation qui n'a pas été remarquée. Vous savez ce passage du Mariage de Figaro, où il est dit que - Goddem! c'est le fond de la langue anglaise?

Maître Paroles, avant que Figaro eût trouvé que: Goddem! était le fond de la langue anglaise, avait trouvé que : O mon Dieu, Monsieur I était le fund de la langue française, « C'est une réponso a qui convient à toutes les questions. Par exemple, vous me « demandez : - Obé! l'ami , étes-vous un courtisan? à quoi je 81.

4 G.

« répunds — O mon Dieu, Monsieur! — Voulez-vous boire de ce « vin clairet? — O mon Dieu, Monsieur! — Est-il vrai que vous « ayez reçu, ces jours passés, des coups de bâton? — O mon « Dieu. Monsieur!

« Lo 'O mon Dieu, Monsieur Convient à toutes les quesctions, tout autant qu'une pièce de buit sous à un procureur, « une couronne française à une fille en taffetas, une gaufre au « March-Gras, une dause au premier de mai, une méci-rate « diablesse à un mari bournt » Voilà comment Beaumarchais, cet esprit primessuier, ue dédaignait pas, de temps à autre, ces petits emprutait dont personne ne se doutait de son temps.

# MONBOSE. - LE DOCTEUR BLANCUE.

Le souvenir du Mariage de Figaro (l'ai beus faire, il faut bion me perionner la brusquerie de certaines transitions) nous sonème à Montose. Montose était un des meilleurs valets qui oussent, jamais pord la livrée honornible de Mariaux, de Molirer et de Besumarchais. Il avait l'esprit, fa grâce, et le souvire, et le bom mot. Il était fin, légor, hardi, reilleurs (agurez-vous Macarrille élevé et dressé à l'écoit de Figaro. Il était une des fêtes de la Comédie, il était au rang des comédiens qui font rire. De Molère il répendait le sei à pleines missis, de Mariavaut il notait et souligait la guieté. C'était bles ils vrainent l'ingénieux Frontin, le malicieux Dobois, le spiriue l'Figaro, le philosophe railleur, le maître et le valet tout ensemble des heuxs petits messieurs de vingt ans que poursuivent lours créanciers et qui poursuivent lours créanciers et qui poursaivent leurs refanciers et qui poursaivent leurs mattresses!

Un jour, on découvrit que ce gai Monrose, ce vid entraîneur du parterre en belle humeur, habile à provoquer, à corriger les ruses, les tours et les détours de la jeucresse passagère, était tombé dans uno mélancolie abominable. Il appartenait désormanis, corps et âme à ce délire inquieir mélé de fievre et d'insemise, aquept succomberait un grand courage, à plus bumble raison une tête vide et nième de tous les vents de la vanité.

Il s'était figuré qu'il n'était plus l'houreux valet des plus folles et des plus aimables passions que la muse comique ait jetées dans le monde. Le tristesse s'était emparée de cette âme en peine; en un mot, Monrosa avait déchiré même sa livrée! On disait qu'il était perdi; nous fûmes les premiers à annonce q'u'il était sauvié. En même temps, nous avions prié et supplié le parterre pour qu'il portât toutes sortes d'égards et de bonne amitié à son brave comédien. Monrose, disions-nous au parterre, Monrose ne s'appartient plus, il n'est plus le maître de son esprit, de sa pensée; il obétie nocre avec un instinct incropable à l'esprit, à la bonne humeur, à l'entrain des anciens jours, mais combien cet instinct est chose fragile Monrose na vit plus; il river. De grâce et par pitié ne le réveillez pas l'Respectez ce charmant moqueur qui vous e tant fait rire; faites sitence autour des a mison, q'u'il n'entende d'autre bruit que le bruit sauvour des applaudissements et des dioces i

Alinsi parlions-nous et nous filmes ácoutás. — Monrose se montra de nouveau alerto et vif, l'esprit sur la main et dans les yeux. Jameis on ne l'avait tant applaudi; jameis on ne l'avait treuvé si charmant. Une fois sur la théâtre ses souvenirs lui re-vivenent en foule; il retrova toute se amémoire des beaux jours; il redovait le gai compagnon des Ergeste et des Liudor, le franceamande des Mascarille et des Frontin, l'égrillard amouroux des Marton et des Lisette. Jamais, à le voir si heureux et si preste, vous n'eussiez dit que ce même homme avait été la proie d'un immense délire, que la sombre fois avait tenu la place de cette douce et heureus fois. Ainsi il a véce deux années encore-veau si fertille, que la sombre fois avait tenu la place de cette douce et heureus fois. Ainsi il a véce deux années encore-

Mais un jour, au moment où il quittait le Thétre-Fracquis pour a'y plus revenir, voit anto homme qui s'en va braquement à Rouen, et, au pied levé, il joue un de ses ròles favoris. Il avait auprès de loi une excellente comédienne que le Thétre-Français a perdue, mademoiselle Verneuil. Tout allait bien. Mademoiselle Verneuil dait heurouse de retrouver cette verve finc et ingélieuses que rien ne lassai judis, loraque tout a coup, hielas l'infortuoé perd le fil de sa douce gaieté; et il se jette à tête perdue, dans les cont mille dédours de ses diverses comédies! — Un écheveau de fil sous les griffes d'un jeune chat, n'est pas plus méls, plus brouille et plus enchevitér d'un fil à l'autre, que tout est mass de prose et de vers qui se brouillent soudain dans ce corveau malade 10 pauve cervelle en prois au désordre!

Tout se confond dans son rôle, dans sa pensée et dans sa raison. — O douleur l le parterre était impitoyable ce jour-là, perce qu'il était attentif. D'abord lo parterre s'étonne, puis il s'impatiente, et enfin il sa fâcile. O douleur il is ont traité ce malheureux Monrose comme s'il était pris de vin I Hélas! à ce bruit i natteadu, à co coup terrible, lo malheureux artiste se sent défaillir.

Quand le parterre put comprendre enfin à quel drame il venait d'assister, le parterre applaudit à outrance... il n'était plus tange, l'éclat de rire s'était arrêté sur les lèvres brûlantes de Monrose.— arrêté à tout iamain!

Désormais, il était fou, complétement fou, sans que rien pût remédier au désastre de ses sens l'a grand'peine on le transporta dans la maison d'aliénés du docteur Blanche. — l'osspitaière et bienveillante maison où mourat, dans le silence et l'isolement, une des plus grandes dames de l'ancien empiro français, une carande dame oui était un bel sepriét un charmant écrivian.

Plus tard, et dans I a même maison, le fils alné, l'héritier dece grand titre gagné sur tous les champs de batalle de l'Empereur devait suivre se mère infortunéel Dans ces lieux témoins de tant de rêves, où tant de rêves ont abouti, est mort à son tour entouré des soins les plus tendres, Étienne Becquet, mon cher confrére; il avait à peine trente-six ans, il avait, lui assis, gardé tout son esprit, it venait d'entrer dans la grande fortune des on pêre; il m'avait précédé dans cotte œuver futile qui ne vous demande guère que votre énetire, — il est mort, sons ce toit bien-veillant, en murmurant une odo d'Horace, en guise de prière suncrème.

Hélas! au moment où j'écris ces lignes, où le nom du docteur Blanche apparaît pour la première lois dans mon livre, voici qu'il meurt à son tour, ce galant homme, et puisque nous sommes à causer des choese et des hommes du thédire, il ne faut pas que nous le laissions partir do ce bas monde, et sans lui rendre les honneurs mérités. Le docteur Blanche est mort le 4 novembre 4852; l'on côt dit que tons les hommes de lettres do ce temps ci sétaient dooné rendez-vuis auturu de son tambeau:

Qui que la sois, voiet ton maître: Il l'est, le fut, ou le doit être :

disions-nous autrefois du docteur Blanche, ce que disait Voltaire de l'amour! et rien n'amusait le docteur Blanche davantage. Vériablement on chercherait dans toute la France, on ne trouveriat jeut-d'eur pas un hommo qui dit donné à la poésie, aux beauarts, aux priistes, aux écrivains français, des preuves plus signalées de vêle, d'amitié de bonne grâce que M. le doctieur Blanche, expiré dans colte maison qu'il avait fondé à l'étarémié du beau village de Passy, entre la Seine et le bois de Boulogne, et tout à côté d'Auteuil, la natrie adoptive de Molière et de Boileau.

Les bonnes œuvres du docteur Blanche pour la famille des seprits de ce temps-ci ne se complaient déjà plus, il y u dix ans. Que d'infortunes il a soulagées! quo de mistères il a appiéses! quo de malheureux, sans asile et sans pain, il a accueillis dans sa maison, ouverte à tant de pauvres hères qui perdent la raison avant de perdre la vie, et qui s'en venient, naturellement, sous ce toth hospitalier, pour chercher un peut de calime et de repos!

Il avait fait une longue étude dos maladies mentales, il ne croyait guère à leur guérison, il croyait au soulagement, au bienètre de l'homme, ainsi frappé dans ce que l'homme a de plus précieux, sa pensée et son libre arbitre!

Hélist II a va, mieux que personno, en ce tempsed, à quoi tent l'intelligence humaine, et dans quel ablus peut tomber l'imagination livrée à ses propres forces! Que do poètes, que d'ecrivains, et combien de philosophes ont invoqué la science et la pidéd du docter Blancho L'ombien de jeunes gens l'int appelé dans leurs désarters! Que de jeunesses, perverties par la folie et le zèle du travail, en prois à l'ambition qui tue, ont du à ce galant homme le rétablissement de leur intelligence! Il était, de sa nature, un observateur attentif, prévoyant, ties-calence et trés-fernet out ensemble. Dans cette diversité infinie d'occidents que le cerveau de l'homme... et de la femme peut conteni; il s'atta-chait surtout à recliercher les accidents qui frappaient les intelligences d'élite, à guérir, à rasséréner les grandes âmes plus facileurent et plus recellement maistage que touts les autres.

Celui-là donc était le bieuvenu chez le docteur Blanche, qui était la victime de l'étaite ou des passions, la victime du génie et du travail; scelai-là était le bieuvenu qui succombait sous le fandeau des espérances trompées, de la gloire ucomplète et de l'Orqueil blessé à mort!— A ces âmes en peiue il accordait tous ses soins, se croyant trop payé et trop récompensé s'il avait.

retrouvé une lueur sous eetto cendre éteinte, uno pensée en cette âmn blessée à mort, un rève logique dans cet esprit abandonné à tout le dévergondage de la fantiaisie l'Bef qu'il en a u mourir et s'éteindre en génissant, de ces intelligences à part qui sont le tourneur des corps qui les subissent.

Jeune encore, le docteur Blanche a vu vonir à lui, à dem fous d'éperante, les veux poêtes de l'Empire épouvantés des premiers bruils de la naissante poésie; il a vu l'Académie inquiète du Cénacle; il a vu plus tard le Cénacle, à sen tour, possédé de cette ambition prevresse qui ne veut rien tolétre de tout ce qui s'élève ou se tient debout à côté d'elle l'Ainsi, des deux portis, des deux armées littéraires, il a recueilli les blessés; il a ramsée les morts sur le double champ de bataille de la poésie; il a de le témoin affligé de tous ces suicides; il à a voisée des la des hommes, amouroux de leur giétre et de leur renemmée à ce point qu'ils s'appelaient des dieux, et qu'ils se dessaint à cur-mèmes des autels!

Que dis-je? Il a dounde la douche à des rhidoriques ; il a condamné des écoles à la diéte; il a mis la camisole de force à des cheis de seute; il suvail le obté faible et le colé fort de ces intelligences avortées, et que rien ne mêne à la folie aussi vile, et par un sentier plus fray que la vanidé des pettes, l'ambition des prosaturs, l'envie et la haine des comédiens, et le seuffle du parterre et le mépris du lecteur; ajoutez l'indifférence, la pitié et l'insensibilité du public, et tant et lant de causes qui pésent incessamment sur ces tôtes malades; ees flèvres, ces spasmes, ces délires, ces réves!

Qui l'ignore? Ces frètes machines, d'on sortent incessamment in comédio et le roman, le vaudeville et l'histoire, le drame et le journal, un rien les detraque... in rien les renet dans leur voie; il leur rendait un mouvement régulier quand elles avaient bien hattu la campagot i Frèle machine en effet, l'esprit qui produit, la tête qui pense! Quel souffle la pousse, et quel souffle l'arrête? Il n'y a que bleu qui le sache Elle va, rapide comme la foudra.

In y a que neu qui le sacret : Lite va, rapine comme la routers, — elle s'arrète hors de sa voie! — Elle est au ciel, elle fouche aux enfers; elle pleure, elle prie, elle maudit; elle implore, elle blasphème, elle crie, elle s'apaise; elle ost vivanto outre mesure. elle est morte Ah i race oisive et terrible des penseurs de profession, des écrivains par métier, des amonreux et des anonreuses condamnés aux travaux forcés de la poésie et du drame!

All natures periides, insensibles, vaniteuses, frileuses, briteuses, shees sans peau, têtes sans cervelles, sourires sons causes, annours sans motifs, passions sans feu ni lieu, réveries, projets, châteaux en Espagne, images, sommells et tienbrere, aviez vous besoin sans esses et sans fin du secours du decteur Bianche, et le saviez vous trouver, tantôt au sommet do sa montagne de Montmartre, et tantôt dans a vailée ou sur sa torrasso de Passy?

On ne peut pas dire ici le nom des malades du bon docteur Blanche; Il était le premier à taire le nom des gens qu'il avait savués; il cachait le nom de ceux qui d'atient mortsi It savait que ce moch à: Un fost est plus cruel à dire et plus ineffaçable que cet autre mot: Un bandit Il jussait, sante saluer, à cois d'un malade sauvé par lui! Il ne les reconnaisant plus, tant qu'ils se promenaient dans les iardhas del fauviers habité.

Il a accompli dans ces esprits matades, des miracles d'habileté et d'intelligence | - Tel qu'on lui avait conduit qui se crovait Homère ou Talma, il le renvoyalt, au bout de six mois, persuado qu'il s'appelait Bonifaco ou Bernard, qu'il était bon tout au plus à jouer le rôle d'Arbate ou à publier des poésies fugitives. Celui-ci auj était un furieux, tout rempli d'une impatiente ardeur de vengeance, il le renvoyalt, calmé, à son travail innocent de chaque jour! D'un peëme énjoue, il a fait, bien souvent, un conte pour lo Journal des Enfants : d'un discours-ministre, il a tiré : plus d'une fois, vingt lignes de bonne politique. Un de ses malades lui lisait une tragédio, et la tragédio écoutée en riant, devenait un vaudeville! Il reprenalt les faquins, il abaissait les superbes, il humiliait les natures insolentes qui se croient faites your le commandement et pour le règne absolu ; il écrasait ces esprits impuissants qui veulent produire, à toute forces, on no sait quelles courres malades.

Mais autant il était sons pitté pour les humiliations méritées, autant il était picin de grico et do bionveillance paternélle pour l'artiste découragé, pour l'éroristin mai compris, pour le froéqui-tionnaire convaince, pour l'âme grande et souffrante, pour l'aitelligence épuisée avant l'heure; alors il agaisait, il cajmait, il cossolait, il relevait, il enourageait son malade. Il le ramonait

dans les sentiers connus; il le traitait comme un pèro traite son enfant; et par tant de bonnes paroles, et tant d'exemples dont il avait le secret, il faissit que l'ordre et l'espérance rentraient, tout à la fois, dans cette âme et dans cet sprit au désspoir. Encre une fois, on ne désigne tie personne; mais voyez-vous dans son improvisation armée, ce bel esprit qui est le charme et la fête de l'œuvre imprimée en courant? — Co bel esprit ressuscité est un des chéts d'œuvre du docteur Blanche Et cette femme accorte et vive, au regard plein de feu, le irus à la levre et le printemps à la joue? Elle a passé par la malson du docteur Blanche; elles e promensit, l'été passé, sous ces vienx arbres qui ont abrié de leur ombre séculaire. Son Infortune madame la princesse de Lambelle, et Son Élo-

Il a fait bien d'autres miracles, il a accompli bien d'autres chefs-d'œuvre! Il a guéri une jeune femme amoureuse du Soleil! Elle s'éveillait au matie, souriant à son bien-aimé du sourire des anges; à midi, rieu ne manquait à cette fête de son œur! Peu à peu, quand descendait le crépuscule, elle tombait dans l'anéantissement de la mort! Elle se remettait à parler et à sourire à l'heure où chantait la statue de Memnon! Le docteur Blanche a guéri estte bélictope; il l'a marife : elle le pleure aujourd'huil engérie ette bélictope; il l'a marife : elle le pleure aujourd'huil

Bon homme et digne homme, et bienveillant à quiconque vivait de la vie exceptionnelle de la poésie et des beaux-arte S maison était ouverte, et sans condition, aux gloires condamnées l — On ferait uns fortune de l'argent qu'il a dépensé à cette couvre; on composerait la plus belle académe le la plus brillante. Comédie du monde avec les intolligences d'étite qu'il a secourues ou sauvées 18 mas nul doute, il était juste que la Poésie oût souvenance de cet homme qu'il lui a rendu des si nombreux et de si grands services; il était just assis qu'il ne fêt pas oblié à cette place où j'écris, au milleu de tant de joie et de tristesse, l'histoire littleraire de ce tempse; ci

### Hic jacet ... Hoe saxum non coluisse nefas !

Ah! maison redoutée et redoutable du bon docteur, de quelles misères n'ètes-yous pas l'asilo? On cût dit la dernière étoile des



matelots de la poésie et des beaux-arts, on eût dit le refuge après la tempête, l'asile au plus fort de l'orage!

En ce lieu de calme, de repos et de délessement s'était réfugié Mourose; il avait rencontré tout d'abord les melleurs sympathites; même un pôtie, un vrai, sincère et digne poète, Antoni Deschamps, s'était rencontré, sous ces ombrages, qui avait encouragé et consolé l'Infortant comédien.

Le lecteur ne sera pas fâché de retrouver ici les vers d'Antoni Deschamps, adressés à Moorose au moment où quelque favorable lueur semblait se poser sur ce faible cerveau, doucement réjoui.

Hier je rencomirai sur je bord d'un chemin
Thalle ausies, en pleurs, la tête dans sa main,
— O Muse, qu'as-lu done, et quel est ce prodige?

«Si tu pleures, grand Dieu: qui done irra? Itul dis-je.
Mais cile répondit d'une touchante voix,
Qua ses sangiots coupaient, bélast plus d'une fois:
— «C'est que je ne vois pius mon cher minail Monrose;

« Il emporte avec lui ma guiriande de rose, « Et les joyeux ébats, et les chants et les ris.

« Avec l'âme et le cœur de ses amis chéris. » — « Muse, rassure-loi; sous une maiu amie

Sa cuisante douieur enfin s'est endormie;
 Avec lui renireront dans tes sacrés parvis
 Et jes joyeux ébats, et les chants et les ris,

« Et les fètes du soir sans regrets accomplies, « Et jusques à minuil les charmantes folies, »

#### 2 janvier 1841.

Valine espérance et vaine promesse. Absolument, cependant, il fallati que Morcases emontát, une dernière fois, à son public du Théâtre-Français. Son humble fortune y était engagée, et métne, à étraupité on pouvait espérre que le bruit de cette misère et de cette intelligence étaites, agementerait la curiosité du public et le porterait à cette représentation dornière, qui était donnée au bénéfice de Morcase, et dont a folie, un instant suspendou, allait faire tous les frais. Quelle triste aventure cepondant, et quel spectacio malheureux!

Les moralistes reprochent à l'antiquité ses combats de gladiateurs; nous aussi, nous avons nos combats de gladiateurs, nos jeux féroces qui se terminent par la mort des hommes, bien plus

47

quo la mort des hommes, car, une fois qu'ils ont paru dans cette arène formidable, on les emporte, privés de raison.

On nous dit: — Accourez tous à cetto fête; voici un malbeurear homme qui no sait plus son nom, qui no reconnait plus ses enfants, ses amis; tous ceux qu'il almo, accourez en touto làte, ce même homme, pour vous armaser une heure, va se rappeler, par une illumination soudaine, les Joise des sa jeunesse, et ses amours, et ses défires, à l'instant mêmo où la comédie lui prodiguait ses plus folles et ses plus enivrantes carresses.

Venez.... cela sera curieux de voir comment le souvouir de l'esprit d'autrefois peut survivre à l'esprit qui l'est plus, comment le rire le plus malicieux et le plus charmant peut surgir de touto cetta misère! — Venez, vous verrez l'ablime d'ans lequel se debat ce malheureux i Vous verrez combien cette nuit est épaise, dans laquelle tout à l'heure il va mercher en dansant, et dons quoi silence abominoble de sa raison absente il va chanter sa plus vive chanson de loie et d'anour.

N'est-ce pas, en effet, que c'est chose curieuse, cet d'ure sans nom, qui ce matin estoro ne saut pas qui il était, et qui ce soir redevient tout d'un coup le Figaro étincelant qui jette l'irenie et Fesprit à pleines mains? Beau spectele la musante soirée l'Vous verrez, que de progrèsen progrès, nous attendrons, pour bien juger le talent de nos grantis coloristes, de M. Decamps, par exampie, que M. Decamps soit aveugle; — et la voit de madamo Dorus l'ait pordue. Savez-vous à quelle heure commence, dans ce système, lo génie de Beethowen? A l'instant même où Besthowen est devenu sourd!

Voilà où hous en sommes; ious jounos avec les plus effroyabes mysières de la riasish humain; nous sommes suns pité pour qui nous a fait rire, et, quelle que soit sa misère, nous n'a vons rien pour bui s'il ne veut pas nous fairè rire encore. Pauvre Monrosei de son vivant était-il assez aimable, assez agi, avait-il le geste anjiné, le visage souriant, la repartie factie, la jambe alerte cominé son esprit! Personne, mieux que lui, ne comprenait les grâces du style, les finesses du dialogue; pour qu'il fità à l'aise dans un rôte, il falialt nécessairement que ce rôte fut écrit par une plume habite. Voilà pourquoi il a créé si peu de rôtes dans les comédies modernes, pourquoi il a excelé dans la comédie de Molière, de Regand, de Beaumarchais, de Marivaux surtout. Il aimait l'esprit, il le cherchait avec ant, il appuyait avec jole sur tout ce qui lui pataissait un bon mot; il était railleur, non pas insolent; hardi, non pas effronté; il avait une certaine façon de se leufre ét de porter la litrée qui sentait son homme de bonne compagnie; en un mot, si quelqu'un avait besoin de toute sa raison et de butte son intolligence pour jouer la comédie, à coup sur c'était Morrose.

Bh biest justement cette intelligence s'éteint, cet espril s'en ya, ce tact equais se port, toute cette douce et enivente famicé de la poésie dramatique s'étoigne de cet bomme qui en faisait sa vivo. Du d'un coup la sombre lumeur remplace cette galeté. Les papillons noirs voltigent autour de ces yeux hardis qui découvraient al bien, dans l'ombre, la robe blanche de Rosine ou la corretté egillande de Marton. Plus de sourire, plus de gaieté, plus de propos en l'air, plus de déclamation goguenariet, plus rieit Il se replie sur lui-même, il se parle tout has, il se demande ce que c'est que la comédie, et le théâtre, et Monrosof' Atnisi et il.

Cependant le public veut le revoir. Plus on dit : - Il est malade l et plus le parterre répond : - Qu'il paraisse! Alors il reparaft. A l'instant où il reparaît, à l'instant où il va venir, on tremble ; le frisson so répand dans la salle. Pauvre homme! dit-on à la fin. O miracle! le voici, c'est lui, c'est bien lui, c'est le Monrose d'autrefois! Il chante, il fredonne sa petite chanson; il compose ses petits vers : il les écrit sur son genou : rien ne l'étoppe, ou pluiôt il se revoit avec jole dans ce mondo idéal qui est pour lui le véritable univers. Rien n'est changé. Voici la maison de Bartholo: voici la jalousie fermée à clef, derrière laquelle étincelle et brille un ceil noir. Volci M. le comte Almaviva lui-même; et Figaro de rire déjá du comte! -- C'est bieu le rire d'autrefois. Jamais l'épigrammo n'a été lancée avec plus de sans-gêne et de bonne humeur. Et maintenant que Monrose s'est reconnu lui même, laissez-le faire, il n'a plus besoin de personne. Il va donner, è l'instinct! - la vie et le mouvement à toute cotte comédie.

Chacun trembluit pour lui, c'est lui-même qui les rassure tous. Le comte Almaviva se préparait à soutenir Figaro, Figaro rit au nez du comte. Rosine avait peur, Figaro rassure Rosine, Bartholo et lai-mène Basile, étnient émus, et ils se promettaient bien de ménager leurs hutalités finhituelle. Figaron e lour en donne pas le temps; il les prend, il les pousse, il les obsède si fort que coux-ci sont obligés de se défendre. Cest un sauve-qui-peut général, mais o'est l'alter aume-qui-peut de la grâce, de l'esprit et de la bonne humeur. Pourtant il y a dans ce rôle de Figaro des mots qui nous fàsileot frémir, ces trois, par exemple, qui terminent le troisième acte: il est foul il est fout il est fout. Et comme Monroue les ad dis; à chaque fois, sa voir s'élevait d'une façon lamentaible. C'est le seul moment où ce malheureux artistes ait oublié sen rôle de Figaro; on est dit, à des content ce sanglet caché, qu'il illait enfie échapper à ce tour de force inexplicable, affreux.

Vous dites qu'il y a des physiologistes, vous parlex d'une science initialée la phréavolozie, la philosophie, la médecine, l'explication des songes,—que sais-je? Mais expliquez-nous donc ce myaère! Cet homme qui revient au monde pour trois heures, cet esprit endormi qui se révielle pour récler une certaine quantité de bons mots, disparus de son crâne il ya trois ans, et qui vont, de nouveau disparative et pour toujours! Comment clas fait-il? par quel procédé? comment va l'esprit en toute cette affairel où est l'esprit o l'intelligence? Ce l'Egaro sautillant, vi d'e léger, et preste ot charmant, a-t-li remplacé le malade de ce matin, tout commo la veste de velours brodé et la résille a templacé la robe de chambre et le bonnet de cour l'esprit est-il revenua un coertaine invocation, comme font les fiammes bloues du troisième acté of Robert Il Vesprit va-li devant, ou marche-t-il derrière?

Rentré dans la coulisse, cet homme est-il encore Figaro? ou bien redevient-il le mainde du docteur Blanche? Quand il est là prodiguant la lounge à Rosine, saiel bien ce qu'il dit, et ce qu'il fait et qu'il veut dire? Ces mailces do Beaumarchais, malices corveloppets dans toutes sortes de réticences, cet homme qui les dit à bien, les comprend-il PELs i aucune de ces finesses no lui échappe, d'où vient que demain, tout à l'heure, il lui sera impossible d'en retrouver le sens? C'est à s'y perdre — en même temps c'est à ne plus rien comprendre à l'ert du comédien.

En effet, voilà un art que vous dites rompli de difficultés et de périls, voilà un art qui demande, plus que tout autre, l'attention, l'imitation, l'intelligence, — et pourtant vous avez là, sous les youx, l'exemple d'un comédien excellent qui joue un des rôles les plus compliqués et les plus completes de la comédie, qui le joue à merveille, sans avoir l'intelligence de ce qu'il dit, de ce qu'il fait l'Est-ce blen possible? Et s'il a en effet sasse d'intelligence pour être, pendant trois heures, l'homme créé par Beaumarchais, vous admettrez (et il faudra bien l'admettre) qu'il ne lui restera pas assez de bon sens pour être un bon bourgeois de la ville de Paris, quu se promène, sur le boalevard, au sodeil 1 de n'ai jamais plus regretté de n'être pas un plisosphe, que cojou-là.

Cette représentation suprême du Mariage de Figuro par un bomme dont la raison était absente devait être comptée au docteur Blanche comme le chef d'euvre de sa volonté; nous espelions cela : Son miracle; et comme il était né à Rouen, nous lui chantions souvent cet hymne qui se chante encore en l'église de Saint-Guen :

> Adsis supreme spiritus, In nocte sis lux mentium.

Tol seul tu peux calmer cet esprit agiié, De ce nuage épals, tol seul es la clarté?

une ode même de Santeuil, traduite en vers, par un poète de Rouen, M. Édouard Neveu, mort, l'an de grâce 4852, à l'Hôtel-Dieu, sur le lit même de Gilbert..  $\cdot$ 

LA COMÉDIE ET LE VAUDEVILLE. — DE L'EMPLOI DES DIAMANTS ET DES PERLES. — M<sup>16</sup> AUCOSTIVE BROHAT, MADAME DESMOUS-SEAUX. — M<sup>10</sup> MANTE ET M<sup>10</sup> JUDITH. — LES FEMMES SAVANTES. — APPHITAYON,

La condidi des Femmes savantes est une de oes rares merveilles que la temps semble rajourit. Dans vingt uns la considie des Femmes savantes eura deux siecles, et l'on dirait qu'elle est faite d'hier I Ble quel temps fui jamais plus taché d'encre, que le noture ? Quelle époque plus remplio de lachetés et de baines littéraires, et, quand vivait le roi Louis XIV, se pouvait-un douter de la quantité infinie de bas-bleus tronés qui sillonnent nos rues, nos salons borrens, et nos acadimies savancetrens. Appelée à juger cette nouvelle atteque de l'euteur des Précietues ridiculez contre le faux esprit, la bét o nique de ce fren, net et sincère Molière, la cour du grand roi trouva que Molière avait freppé un peu fort. On aimait en co tempe-la toutes les recherches de la métaphysique, de l'esprit, du beşul engage; on so psession nait, de boune foi, pour la science et pour la philosophic; on suivait Descarets, le nouveum matire, dans ses bouse sentiers semés de Bours et d'étoiles; les femmes, même les plus sonsées, étuditient l'astronomie à leurs moments perfus; o comme d'ailleurs ce n'était guère la mode elors de faire métier et marchandise da son style, de son esprit, de sa prose, de ses vers, checun s'inquiéta de savoir pourqué Molière, eprès avoir fois à bonou jestice des Précieuses, monifiestait contre les Femmes cavantes cette indignation qui semblait presque instile?

En ce moment (voilà le mysière!) notre poète écrivait l'histoire des Bélies ot des Areminte du siècle suivent, après que madamé de le l'ayette et mademe de Sévigné auron jeté, spontanément, leur éclet imprévu sur le grand siècle. Il pressentait la fureur implecoble des Trissointes et des Vodius de nos jours; il prenait en pitié le bon sens du père de famille, notre el'cul Crysele, bette en brèche par les prétentions de se femme; il se passionnait, en breve homme, pour les douleurs intimes de le jeune Henriette, aimable fille d'un si tare bon sens, forcée de vivre dens les chominables dissonaisons de la violitéraire.

Ceci nous explique comment cétte comédie des Fremmes savantes est reside pour nous une comédie toute moderne, pendant que des chefs-d'œuvre de le méme famille: Tartufe et te Misantrope, ressemblent à ces admirables portraits passés de mode, que les ametures conservent précleusement dans leur cadre d'or, par lo double respect qui est dà à la main d'un ouvrier de génie, et au souvenir des anétres véoérés.

De toutes les comédies de Molère, le comédie des Fennues saconfes, est pout-être celle qui renferme le plus de rôles excelleuts et bien joués, et parmi ces rôles excellents celui d'Renriètte est, à coup sûr, le rôle e plus formant qui soit sorti, tout paré de ses grâces naturelles, du cour et de la tête de Molifère. La libre allure de cette jeune fille éleyée au milieu des pédants, l'irone alerte et de bon goût de cotte enfant obligée de se édénafe. contre les vices du bel-espit si difficiles assisir, et si dangereux, par cela même qu'is ne son pas tout à fait des vices; ce petit grain de conjuetteria dédaigneuse qui se fait jour à travers les folles prétentions de ces trois ou quatre pédanes sans espiri, sans sgesse et sans cœus; — enfin les dangers courus par cette onfant, les ob-alacles apportés à cet amour légitime, le caractère ingénu de son pere, coste vraite teadresse mélés de faiblesse et d'enjouement, ce sont là autant de grands' moitis pour que nous portions un vif intérêt à cette aimable hécroire d'un dreme vériable.

Supposez en effet, que Molière ait oublié, un instant, que son génie lui imposait le devoir de corriger les hommes en riant de leurs faiblesses, et vons tomben aussitôt dans les plus profondes noirecurs. Philaminte, Arnande, Belies, ne sont plus que d'affrenses mégères, l'rissotin et Vadius se conduisent comme les plus vils scélerats, Chrysale, cette faible digue à tant de passions mavaises, leur bandonne, en toute iberté, le bonher et l'honorabilité de sa maison, et cette pauvre Herriette, que devient-elle, héals i l'affignement sacrifiée à la plus stérile, à la plus hotteres, à la plus injuste, à la plus aboninable de toutes les vanités, le vanité du bel essorit?

Mademoiselle Judith, dans ce beau rôle d'Henriette, s'est mortrée une débutante, un peu sérieuse et toute disposée à bien faire, mais n'osant pas encore se livrer à cette composition si remptie de majesté: une comédie en cinq actes, écrite en sì beaux vers et récitée en sì bon lieu C éc diètre, en effet, une terrible révolution pour une fille bien avisée, passer soudain, d'un petit théâtre où l'on chante, sur an théâtre où la galié même a quelque chose de solennel; prendre congé du flondon, du drame improvisé sur le tréteau, et des émotions à bon marché de la comédie en plein vent, pour pénétere, d'un pas ferme et lesse à la fois, dans les mystères d'une action dramatique, fondée sur les mouvements les plos diverse et les plus imprévus de l'âme humâne.

Autant le succès était facile en ces petits théâtres de la Melpomène en jupon court, quand on n'avait qu'à se montrer pour être trouvée belle, et pour être applaudie de ce facile public qui sa coatente de rien : un mot, un signe, un regard, un bon mouvement, un geste, il est content 1 — Autant le succès est difficile ich et Molière, numed il s'acit de se montrer la diem intorraite du plus grand poète de l'univers. Voilà pourquoi il faut savoir bon gré, à ces jeunes filles qui se basardent dans les grands rôles, de leur réserve, de leur hésitation, et de leur trouble.

Capendani, elle hésite, l'ingénuel — Elle a 'ose pas oser, on voit qu'elle comprend, ou tout au moins qu'elle devine. Cette petito voix douce et lendre suifit à réciter ces admirables passages d'un amour sincère et vrai, ceamme on n'en met guère dans le vaude-ville; ces grandes yeux humides : clairs me manquent pas d'un certain feu ironique. Pour elle, tout est nouveau dans ce drame : la majesté du langage, la profonder de la leçon; l'ampleur de coctume, la netteté et la clarté de l'action — surtout co qui l'étonne et ce qui la trouble à chaque instant, ce qui contrarie plus qu'on ne saurait le dire, des habitudes déjà violentes, c'est que le drame qui se présenta à chaque instant, dans cette comédie , il y faut renoncer!

A chaque instant if faut se retenir pour ne pas tomber dans ce pieça, à avoir le gread effot framatique! — En vain le dreme am montre et se fait senir à l'esprit de cette fillette sins engérience, et doctie à toutes les impressions, ai la malheureuse, si elle cote è cette invitation, aux grands cris, aux grands effets, aux grands essesses. elle ost perdue à l'ilons à tougez que même au milieu de ces tortures de l'esprit et da cœur. il faut sourire l Allons la tracédic arrive, entre Vadius et Trissoliu.

Il faut détourner la této, il le faut, quelque chose se lamente dans cette comédie... évitez ces lamentations, faites mieux... soyez tout entière à cette douce et agissante galfà que le poéte a mise à la surface des plus grandes douleurs. Songez donc que du Martage forcé, bloitère a fait une comédie où l'en rit aux éclais! Il a fait un béres comique, de Tartufe! Il nons force à rire du Misantrope! Ah! c'est là une de ces nécessités difficies à comprendre pour une peitle fille qui nous faisait pleurer naguère, en chantant des chancons sur le thétire des Variétés à c'édé de Bouffé, ce gai comédien des émotions tristes et tendres, qui n'est jamais plus heureux que lorsqu'il mouille, des plus douces larmes, son fronie et sa galfé?

Assez souvent, cette comédie des Femmes savantes est jouée avec un heureux ensemble au Théâtre-Français; on voit qu'elle est passée dans les mœurs du théâtre, comme elle est passée dans nos mours. Provost, dans le rolle de Chrysale, se ressent de ce mélange heureux de justice et de faiblesse, de bon sens et de benté qui distingue cet excellent Chrysale, fanfaron foin de sa femme, mais reprenant son humble attitude des qu'il ented gronder chez lui, — « Ce n'est pos ma femme que je crains, dissift un sago; je crains le bruit 1 » A côté de Chrysale, Martine, est une créature bute neuve, même nour Mollère.

Martine, la soubrette ineulte; elle n'a pas passé par le salon, elle arrive de son village, plus disposée à hien fibre qu'à bien dire, ot sàire de bien servir ses maitres aussitôt qu'olle aura appris à tes aimer. Or, dans ce taudis qu'en sent son Académie d'une lines, Martine ae peut aimer que le Don Chrysale et la home Henriette; elle a pitté de l'un et de l'autre, et elle devient, par la force même des bonnes et loyales natures, le courage de ce bonhomme et l'espérance de cette enfant. Ce rôle est fait, on le dirait, à la taille, à la jeunesse, à la galfé de mademoiselle Brohen, la vie et la grâce et la charmo de cette génération nouvelle de jounes comdiennes qui ont repris la tradition of leurs sanciennes, les danses sérieuses, l'avvient loissée! Il y avait aussi, naguères, une admirable Belise, naudamo Desnousseaux!

Quelle hautaine et superhe Philaminta, mademoisello Mante! et comme l'une et l'autre elles os sacrifiaient, sans tant marchander, à l'odieux du personauge qu'elles représentent! On ne sait en effet laquelle des deux on doit le plus hair, cette mère de famille l'irrée à des juets d'enfant, ou cette vieille fille qui se jette dans l'amour idéel, faute d'une passion moins élitérée.

De ces deux femmes, paí une n'est digne de jouer le grand rôle de la mère de famille, et voils pourquoi cette Philaminte et cette Bélise, incorrigibles égorises, resteront éternellement accabéles sous la haine et aous le mépris publics. A la rigueur, on peut est peter que mademássille Cathos, mademoiselle Madelon, mademoiselle Armande elle-même, bien qu'e le soit cruellement gangrenée de sedence et d'envire, arond fini par se corrigar et par épouser quelque honnéte homme qui les aura mises à la raison. Más Philaminte, mais Bélise, ce sont des réchatres aussi norrigibles que si elles étaient, tout simplement, des hommes de lettres pour tout de bour

On se rappelle l'admi able scène du troisième acte, quand sont

réunis les divers acteurs de ce grand drame, et quand, seule entre ces vanités furieuses, la jeune Henriette tient tête à tous ces forcenés de science et de littérature. De cette scène-là, surtout, Molière a pu dire: — « Si je ne vais pas à la postérité, je u ïrai jamais! »

Jamais, en effet, même en comptent la grande scène de Célimène devant le jur qui la juge sans pitié, Molère n'a rien fait de plus complet, de plus hardi. — Ce beau troisème acte est difficile à bien jouer... Ia comedienne aura-t-elle asser d'ironie, assez de sang-froid? Saura-t-elle écoutre, d'une façon assez ralleuse, les poésies de M. Trissotin et soutenir convenablement l'edmiration de ces dames saventes? Lá est le difficile, et il ne suffit pas de nous dire avec une belle révérence:

#### Chacun fait, ici-has, la figure qu'il peut 1

El puis la trace et le souvenir de madeoniselle Marsi Ce rolo d'illenriette désits on che-d'ocuvre El ley était in vérité même et l'inagénuité en personne, une ingénuité bardie à la défense et Prompte à la réplique; avec quelle grâce et quel naturel parfait elle écoutait ces faites pleines de verve, et comme elle suivait, d'un regard brillant d'ironie et d'intelligence, les pbases diverses de ces gens qui se louen jesqu'à l'adontain, et qui sie débrient jisqu'ava morsarres; bélas i la galié, où est-elle, la charmante et brillante galié de madeoniselle Mars?

Mademoiseile Mars, — ceci est à l'adresse des jouncs débutantes qui tiennent à faire de britlants débuts, et qui se chargent de rubis et de parles, — matemoiseile Mars qui avait de trèsbeaux diamants, comme c'éteil le docit de son telont et de sa fortune, avait grand soin de ne pas mettre pour vingd-quatre sous de pierrories, quand ello Jouait ce rôle d'Henriette. Henriette, quand estement, bonnéement dévée dans cette maison pédante; Henriette, la digne élève de son père Chryasle, de son bon oncle Aristo, l'Indulgence même, n'a pas le plus petit brillant à son service, et même jo doute que, lorsqu'elle sera mariée, l'aimable femme songe, de si loin, à se permettre ces coûteuses folies qu'elle laissera aux dames de la cour. — Les débutantes jeunes et helles ne savent pas, ou ne veulont pas savoir que Chryssle n'est pas un financier, mais blue un honclet depré de famille, foutes sa maison se compose d'une panvre servante et d'un petit garçon; le gendro qu'il s'est choisi est riche en vertus, et c'est là tout.

Done à quoi bon ces diamants? — Fi des diamants, à propos des ribes les plus homètes de Molfier Cdiimène ne es touverte, madame Orgon n'en ejemeis porté, non plus que mademoiselle Lucile ou mademe Dourdain. Il faut laiser ces orcras de pierreries cux jeunes demoiselles du Vandeville, pur ingénues du Pelois-Royal et autres lieux. Ce rôle d'Henrieute est un rôle fâcheux, j'en conviens, pour les grandes coquettes qui se plaisent à montrer, à tout propos, comme un marchead son enseigne, leurs beques, leurs collères, leurs coillers, leurs ciantres, leurs rivières, leurs peignes, leurs bracelets, mois ces grands rôles des ingénuités ingénues ne souffrent pas les diamentais lui-même ne comprenaient pas que l'ingénuité plut cueillir ses ornemonts autre part, que parmi les modestes fleurs du champ voisin:

### Cuelific en un champ voisin ses plus beaux ornements.

Ces diamants, ces folies, ces pompons, l'ornement obligé des comédiennes et des pièces fugitives... il v a des pièces de Molière où ces richesses sont les bien-venues; tout comme un autre, il aimait l'éclat, l'ornement, la parure et les riches habits. Il a fait des nièces tout exprès, on le direit du moins, pour que sa comédienne est de terros à outre une belle occasion de montrer ses richesses. - Amphitrum est une féerie, et la féerie a toujours à ses ordres, peu ou pron, les ressources de la lampe merveilleuse! A-t-on jamais vu, je vous prie, une fantaisie où la benne grâce et l'éclat se rencontrent, plus complétement, en plus agréable domicile? - Est-il une fable eu monde, à le fois plus egréable et plus plaisante, où le sel joveux, mélé au parfum de l'entiquité, ait été prodigué, d'une main plus élégante et plus libérale? O la rare et excellente suite aux contes de Boccace, eux folies de la reine de Navarre, aux récits amoureux des vieux fabliaux F quelle plus gaie et plus vraie science que celle-lé?

Bien souvent j'ai entendu d'oisives dissertations à propos du U. costume et de la vérité du costume I Les plus habiles artistes de ce temps-ci, Eugène Giraud, ot le premier de teus dans le genre des représentations fidèles et scruppleuses des vieux temps, Tony

Johanuot qui vient de mourir, laissant à peine de quoi payer la pompe austère et che tive de ses funérailles, ont feit mille efforte pour retrouver exectement le costume et l'ornement, de la comédie... il était si simple, en ceci comme en toute chose, de s'en rapporter à Molière)

Do sa comédie il avait tont prévu; il soffit de l'étadier avec soin pour y retrouver toutes choses, à commencer par le costume de ses acteurs. S'est-on disputé sur le costume des divers comédiens qui jouent le Misantrope ou le Bourgeois gentithonmet. A-t-on betaillé pour seroir à quelle époque appartiennent cas robes, ces bablis, ces armes, ces parures... et que de scènes et de paroles les faiseurs de dissertations se fussent épargnées, s'îls eussent consulté tout simplement. Molière:

#### M. JOURDAIN.

« Ah! vous voilà , j'allais me mettre en colère.

# LE MAITRE TAILLEUR.

 $\alpha$  Jo n'ai pu venir plus tôt et j'ai mis vingt garçons après votre  $\alpha$  habit.

# M, JOURDAIN.

« Yous m'avez envoyé des bas do soie si étroits que j'ai eu « toutes les peines du monde à les mettre, et il y e deux mailles « de rompues.

# LE MAITRE TAILLEUR,

« Ils ne s'élargiront que trop. м. JOURDAIN.

 $\ll$  Vous m'avez aussi fait faire des souliers qui me blessent  $\ll$  furieusement.

# LE MAITRE TAILLEUR.

« Tenez, voità le plus bel habit de la cour et le mieux essorti. « C'est un chef-d'œuvre que d'avoir inventé un hebit sérieux qui « ne fût pas noir, et je le donne, en six coups, aux faiseurs les « plus éclairés.

#### M. JOURDAIN.

« Croyez-vous que l'babit m'aille bien?

# LE MAITRE TAILLEUR.

« Belle demande l Je défie un peintre avec son pinceau de faire « rien de plus juste, J'ai chez moi un garçon qui , pour monter « une rbeingrave, est le plus grand génie de monde, et un autre « qui, pour assembler un pourpoint, est le génie de notre temps. ». JOURDAIN.

« La perruque et les plumes sont-elles comme il faut? LE MAITRE TAILLEUR.

« Tout est bieu.

Les habits du temps? Molière lui-même les décrit en cent endroits de ses comédies; rappelez-vous d'abord les vers de Sganarelle dans l'École des maris, quand Sganarelle dit à son frère:

Vouict-vous des muguels m'inspirer les manières, Mobhiger à porte de ces petits chapeaux; Qui laissent éventre leurs débiles cerveaux; Qui laissent éventre leurs débiles cerveaux; El de ces bindas cheveux de qui la vaute enflure Bos visages humains offraque la figure; De cris petits portipolis sous les bras e perdants, El de ces grands solitet jasqu'au nombril pendants; El de ces grands solitet jasqu'au nombril pendants; El de ces coulions qu'on nomme haut-de-chausses; De ces manches qu'il abbie ou voit libri les sauses. El de ces coulions qu'on nomme haut-de-chausses; De ces souliers mignons de rahars revitus les ces souliers mignons de rahars revitus les ces souliers mignons de rahars revitus. El de ces grands connes ob, common des entraves, On met lous les mullin sed dezi, plantes esclaves, El par qui nous voyons ces messieurs les gainnts Marcher descrutifies à anis que des volutes.

J'avone que pour ma part je n'ai guère compris ces dissertations sur la forme ou sur la figure d'un chapaul 1 A quie lon
l'habit l'Uhabit ne fait pas le moine, il ne fait pas les comédiens les comédiens du Théâtre-Français n'auraient pas seulement
hesoin qu'on leur rendit les habits de la cour de Louis XIV, il
faudrait encore leur rendit les habits de la cour de Louis XIV, el
ja pambe, la démarche de ces beaux petits messieurs qui possient
complaisamment devant Molière. Il faudrait leur donner aussi
l'espiri, la grâde, l'abandon, la politiesse de ces belles époques;
bélas! nous ne les connaissons plus que par oui-dire; alors seulement et une fois au grand complet, il l'eur ser permis de s'habiller à leur guise et dans toute la vérité du costume. — En attendant, pour être plus scrupellessement vêtus, jis us sont qu'un peu
plus ridicules, et il me semble que l'enlends d'îci se récrier ce
bonhomme, dass le Festin de Pietrer;

« Il faut que ce soit quelque gros monsieu, car il a du d'or à « son hobit, tout depuis le haut jusqu'en bas.... Quien Charlotte, « la avont des cheveux qui ne tenont jennit a leurs tietes, et ils avont des cheveux qui ne tenont jennit a leurs tietes, et ils « boutont cela, après tout, comme un gres pequet de illasse. Ils « not des chemises qui ont des manches où l'entrerions tout « brandis toi et moi. En glieu d'haut-de-chausse, lis portont une « garde-robe aussi large que d'ici à Pàques, en glieu de pour » point, de petites brassières qui ne leur vont pas jusqu'au bri-chet; et en glieu de rabat, un grend mouchoir de cou à résiau « aveuc quetre grosses houppes de linge qui leur pendont sur « l'estoneque, a lis vont itou d'autres petits rabbes au bout des « bras, et de grands entonnoirs de passement aux jembes; et « parmi tout ça tant de rubans, tant de rubans que ca c'est une « vroie piquié; ignie pas jusqu'aux souliers qui n'en soyont « forcis...» »

Et si Nicole les voyait ainsi affublés les uns et les eutres, que dirait-elle? — « Hi, hi, hi, hi, hi!

### M. JOURNAIN.

« Que veut dire cette coquine-là?

NICOLE.

« Vous êtes tout à fait drôle comme cela! — Hi, hi, hi l »
Et medame Jourdain, que dirait-elle dans son gros bon sens?

« Ahl ah! voici une nouvelle histoire! Qu'est-ce que c'est « donc, mon mari, que cet équipage-là? Yous moquez-vous du « monde de vous être fait enhernecher de la sorte, et evez-vous « envie qu'on se raille pertout de vous?

### M. JOURDAIN.

« Il n'y a que des sots et des sottes, ma femme, qui se riront « de moi. »

Et celui-là aussi, il peut dire ce que disait, si justement de luimême. le grend Corneille :

### Je ne dois, qu'à moi seul, toute ma renommée i

Il n'a rien dù à personne, pas même au faiseur de décorations. Le faiseur de décorations n'était pas inventé du temps de Molière, et le poète, maltre chez lui, eût violemment chassé le barbouilleur qui se fût mèlé de sa comédie ! Il ne devalitien, non julus, au metteur en scens, aux accessoires, aux comparses, aux chapueurs... Toutes ces belles choses lui eussent fait pitie! Il etait lui-même, son metteur en acéne; pour tout accessoire il avait un bâton, un suc, un miroir, une cassette gris-rouge, un diamant d'Alecçon. - Pour chef de claque et pour claqueurs, il avait Louis XIV et les courtisans de Versailles. — Mais revenons à l'Ambhitruon.

PLAUTE ET TÉRENCE. — LIVIUS ANDRONICUS. — ARISTOPHANES. — LA COMÉDIE LATINE. — L'EUNUQUE. — LES APPRANCHIES.

Amphitryon. — La plus charmante plaisenterie que l'entiquité nous ait laisée! A coup sûr c'est la comédie la plus latine de Plante, ce vieux latin qui représenterait, au brazin, toute la langue vulgaire de l'ancienne Rono. Après le Misantrope, Amphitryon est la comédie que Molère sit écrit avez le plus de soin, de zêle et d'attention sur lui-même! Un jour, su cabaret, Belleau, qui venait de lire des vers, priati Molière d'en lire à son tour : « Ah! dit Molère, je me sauve; je n'ai pas le temps de si bien écrit.... » Molère a pris son temps dans Amphitryon; ji a d étu npoète tout à son aise, et même le prologue, en geise d'invocation au jeune Roi, qui venait d'ajoute! la Franche-Comié à la France, attasts un grand soin poétique :

Mais nos chansons, grand roi, ne sont pas sitôt faites, Et tu mets moins de lemps à faire tes conquêtes Qu'il n'en fant pour les bien louer.

Quant au prologue, c'est un chef-d'œuvre de goût, d'atticisme et d'élégance; la plaisanterie est vive et légère, le sourire est fin et railleur; on disait, au ton soutenu de ce passage, du vers même de Quinault, ou dirait des vers de La Fonlaine:

Que vos chevaux par vous au petit pos rédults , Pour satisfière aux voux de sou âme amoureuse , D'une nuit si délicieuse Fassent la plus longue des nuits :

On devait parler ainsi, à Versailles, chez le roi Louis XIV, à Chantilly chez le prince de Condé, à qui la pièce est dédiée, « bien qu'il « fût plus simple, Monseignenr, de mettre votre nom à la tête d'une « armée qu'à la tête d'un livre. » Le prologue latin, au contraire, s'inquiète assez peu de ces précautions et de ces élégances.

Plaute, en pareille aventure au moment du prologue, s'adresse uniquement au people romain; il no veut pas d'autre dient, d'autre protecteur. Venu dix-huit ans après Térence, co digne enfant de Ménandre, Térence, un Athénien sous l'enveloppe romaine, l'ami, le commensal, quelques-uns ajoutent le collaborateur des plus grands seigneurs de la république, Plaute se dit à lui-même qu'il réussirait surtout en s'adressant aux passinns populaires, en parlant à son auditoire aviné et sons fréin (potus et exterz) la langue courante des lieux suspects, des tavernce, des carrefours, des boutiques; que lui importent les applaudissements délicats de Scipion, de Lælius, de Sulpicius Gallas?

Plaute en veut à l'admiration et au contentement de la foule immense; il faut que son public s'amuse à tout prix, que sa gaieté soit affranchie de toute gêne, et, tent pis pour les délicus, s'ille s'offensent de cette verre hardie à tout dire. Plaute, qui est en même temps comédien, poête comique et entrepreneur de spectacles (tout commo Molicre 1), ne veut pas basarder, tout à la fois, sa renommée et sa fortune, en renonçant aux libertés, disons mieux, aux licences de la comédie romaine; plus sa comédie sera extravagante, folle, amoureuse, libertine, comique et en pointe de vin, plus le grand peuple sera contont.

Voilà, en effet, par quels moyens il a réussi, ce vir représentant des passions et des mours de la Bome bourgeoise... Ce qu'il faut admirer dans l'œuvre de Moilère, c'est justement la réunion de tant de qualités opposées qui ont fait, de ce grand maître, l'haute et Térence tout ensemble, l'ami du peuple et l'ami du maître, le favori des halles et le favori des potis appartements, d'un côté Sganarelle, de l'autrecôté des Femmes savantes. — Le proloque d'Amphitryon, et le comédie d'amphitryon devant les mêmes spreateurs, et le même lour!

Le parallèle a été fait souvent entre la comédie du poête français et la comédie du poête latin; au bout de co travail, qui est des plus faciles, il est évident, pour tout homme d'un goût exercé, que Molière a raison, mais que Plaute n'a pas tort. L'un et l'autre, ils obéissent à leur époque, à leur public, au génio de la langue qu'ils parlent si bien, chacun de son côté. Mobilère est évidemment contenu par l'envie de plaire à cette cour élégante dont les hardiesses même sont correctes. Plaute, à coup sôt, s'enivre do joie d'avoir rencontré — dans un sujet scahreux, taat de gravelures, de quolibets, de calembours, de bon sens, de faux sens, de homes folies, et, pour tout dire, d'avoir placé la, on riant aux éclats, tout ce bon esprit qui a donné des siècles enters de popularité et d'enthousissem à cette c-médie de Plaute réprouvée par les esprits déjicats, par Horace lui-même dans un jour de mauvaise humeur. (Plautinos Laudavère sales nimium patienter).

Peul-être de son art eût remporté le prix,

dit Boileau en parlant de Molière; la mauvaise humeur de Boileau ressemble beaucoup à la mauvaise humeur d'Horace, et, Dieu merci, le peut-étre l'o l'Art poétique français s'est trouvé démenti, tout aussi bien que le peut-être de l'Art poétique latin,

Metions des bornes même à la délicatesse de notre godt; nous voulons reste dans le vrai, n'allons pas froucer le sourcit à des œuvres qui amusent, si longemps, do si grands peuples. Le critique le plus timoré ne court pas, quo je saché, un très-grand danger à reconnaltre l'auteur du Miantrope au lond ause coè se cache la victime do Seapis; de même il est juste, quand on joue l'Amphitryon de Moliere, de saluer l'Amphitryon de Plutie:

« Ó Jupiter souverain! que vois-je? le même signe, au même bras, à tous les deux.... Jamais en ne vit un predige pareil! »

Amphitryon a o grand privilège de rondre très-heureux les quelques gens d'esprit qui en manquent pas ces honnes occasions d'un bon rire blen franc, bien joyeux, bien incisif. On salue, d'un sourire chacun de ces vers, autant de proverbes qui on tris leur place méritée dans la segesse des mitons; on se plait à ces joutos étranges de l'esclaive poitron et du dieu en bonne fortune; on aime ce drame singuier, dans l'equel la foudre de Jupiter tonnant, et les coups de bâton jouent, en même tomps, un si grand rôle; et quand enfin cette étionclaire fantaisie est achevée, on se demande ce qu'il faut admirer le plus, de l'imagrintion qui a changé en tréseaux ces nueges de pourpe et d'or, on du genie increvable

qui a donné la forme à ces nuages, la parole, la vie et la gaieté comique à ces solennelles fictions.

Puisque nous sommes dans la comédia latine, un instant, retons-y, nous sommes bien sûrs de retrouver Molière à propos de Térence, ansai bien que, tout à l'heure, à propos de l'Amphitryen de Plante. Il est partout, ce Molière, il sert d'échelon à toutes les grandeurs du soutre ot de l'ironie. — S'il vous plait, nous réunirons au maître absolu, Aristophane qui fut le vrai père de la comédie.

C'est d'ailleurs une expérience de l'esprit français au xx' siòcie; il aime à rehire (mémo il lo refuis asser mai) ce qui a été fait avant lui. Certes, nous sommes de grands inventours; nous ravaudons les vieilles comédies, nous rapciassons les anciennes tragécies, nous mettons des manches neures aux vieilles chlanydes, nous réparons la bande de pourpre des vieux manteaux; chez le savetier du coin on n'est occupé qu'à repiquer des coturiens, à ressembler des brodequints; — nous sommes des poètes en vieux, calembour à part. Sontaz-vous celv-vieille odeur de laine et de cuir t'est la tragédie qui passe l'entez-vous le saffan qui vous monte à la téte? voyez-vous ces vieilles ocuronnes de lauriers de Pœstum, ces écharpes et ces roses de Malte, rosas Metitéranses? — d'est b vieille confédie mi masser.

Vous la reconnaltrez aux françes de sa robe, à sa démarche avimée, à la grossièret de son langue, a cette plainsanteria amusante comme un coup de bâton, à la folie impossible de ses
narrations les plus vraissemblables. Cette comedie est la fille des
vondanges et de hassard; elle est venue à Rome du fond de l'Étrarie, colportée sur tous les chemins et d'ans toutes les taverness, par
des batelleurs of des joueuses de fôtte; elle se tenait sur un pied,
olle channit mille insolences lascives. Elle plut aux jeunes gens
de la ville détenelle, jounes gens de joie et de malier, qui méluient
la danse au chant; mélange singulier de la proce, du vers, de la
chanson bachique, de l'ode amourouses, de l'insuite publique, de
la déchamation effrontée; tout cela s'appelait en effet mélange,
satire.

Ce premier hasard plein de gaieté, d'abandon et de verve moqueuse, prit bientôt une forme certaine dans les compositions du père de la comédie italienne. Livius Andronicus. — Il a deviné, il a pressenti l'art nouveau qui allait ajoute le rire et le ridicule aux divertissements de la république romaine; il a composé, d'abord, des comédies à l'exemplo d'Ansiophane, conservant à la comédie grecque son manteau quelque peu solennel; il a composé aussi des comédies romaines moitife rire et moitife larmes, marchant sinsi sur les brisés de Didorot et de la Chaussée : enfin es vieux bonbomme d'un vrai agénie n'a pas dédaigné la vraie comédie, la comédie où l'on rit, sans rien qui ressemble à la haine personnelle, à l'allusion politique; on rit parce que le rire éclate sondiar, irriséstible, comme fait une douce flamme dans la regard d'un jeune homme amoureux, sous l'inâuence d'une pointe de vint

A cette comédie plaisante, touto liceace fut donaée; ello prit tous les costumes, tous les mauteaux, tous les visages. Tantét ello sépare le récit de l'action, tantét ello mête plaction au récit. Le pied droit dans le colturne, et l'autre pied dans le brodequin, ou même les pieds ous, le plus souvent, elle s'avangati joyeuse, élo-quento, peu passionnée, médiocrement amoureuse, parlant comme on parle dans les tavernes, dans les bains, sur les places publiques, chez les courtisanes, pletine de sel attique, de jurons, de capricos, d'argol populaire, et so gardant bien de rien embellir aux meurs qu'elle ratonte, de peur de tout gâter: telle est la vraie comédie latine que Livius Andronieus duvait enseigner à Plaule le tourreur de moules.

Pour la première fois avec Térence, la comédie latine se met à parter le plus Inean langage des plus grandes maisons romaines : elle touche aux premières marches de la tribune, elle s'assied aux banquets de Scipion et de Latins; coci est le commencement de la grande société pbilosophique et littéraire qui allait devenir le siècle d'Auguste.

En oftet, la comédio de Térence enseignait à ces grands seigaeurs, plus puissants que des rois, l'urbanité et le beau langage. Jules Cèsar lui-même, aussi grand écrivain que grand capitaine, admiro tout haut cette gaieté correcte et retenue en ses plus vifs excès, ectto grâce élégante qui fait tout accepter, ce vers ingénieux et piquant qui donnait une forme supportable, mêmo aux vices cruels de ce bon peuplei romain, alléché à son théâtre, moins par l'esprit du poète que par le poignard des gladiateurs. Tol est Térence: il n'a pas l'entrain, l'audace, l'insolence, la roillerie, l'orgie et la brutallié cynique de la comédie printitive, il n'a pas cette gaieté éveillée, avinée, alerte, cruelle, impitoyable d'un enfant des faubourgs; il n'est pas, tant s'en faut, la joie de la populace et de la canaile d'Italie; en reranche, quel fidéle observateur des mœurs et des élégances romaines ! quel plus bel esprit, et mieux fait pour parler aux grandes dames, aux sénaieurs, aux chevaliers!

A cheque mot de cet excellent génie, vous reconnaissex l'ami de Furius, de Leulius, de Seijone, grande seprist dans la pax et dans la guerre, qui ont ou le rare honneur de passer pour les collaborateurs de l'érence. « Que cet ouvrage soit leur, dit Montaigne en perlant de l'Andricane, as beaud, son excellence le maintient assex ! » En effet, l'ouvrage était leur, mais non pas comme l'entend Montaigne; il était leur, par l'amité qu'ils per Laint au poête l'érence et par l'influence toute-puissante, sur un pareil esprit, des mours, du langue, de l'urbantité de ces trois hommes, l'bonneur de la société romaine L'Andrienne appartient à Scépion, comme Chran appartient au cardinal de Richellen, comme Britannicus appartient à Louis XIV, et la tragétie d'Esther à madame de Mântiencon par l'honneur des couronnes il faut croire que les grands peètes sont inspirés, par les intelligences toutes-puissantes out marchent devant eux.

Ajoutez à ce rare mérite de Térence, qu'il abandonne enfin la peinture des mœurs basses de la Grèce pour ne s'occuper que des mœurs d'évels de l'Italé. On dirait qu'il respire, à l'avance, je ne sais quelle prévision du sfècle d'Auguste, et le siècle d'Auguste eat été fier à bon droit de cet homme, cui fut adopté avec transport par les plus illustres génies : Chéron, Tile-Live, llorace, tous enfin, étonés et charmés de cette l'enus africaine, l'amour et la passion des plus beaux seprits de tous les temps.

Toutefais, quettes que soient l'urbanité et la grâce décente de notre poéte, vous n'empécherez pas qu'il n'obéisse, de temps à autre, aux appétits sensuels de ce peuple romain qu'il faut arracher à sa frénésie pour les jeux du Grupe. L'Eunzapue, est une comédié cérite, à coup su'i, par Térence; mais Plaute laimème, dans ses licences les plus hardies, désvrouerait cette fable horrible d'un jeune houme amoureux d'une jeune fille qu'il aura aperque longeant la voie Sacrée, et qui s'eu va da mehue pas, pour violer cette fille innocente et pure! Car vollá tout le nœud comique; et cette fille désignancée, ces volles déchirés, ce désordre de la raison, ce jeune homme qui sort de ce guet-à-pens en triomphe, aussi gai qu'un deolier qui a vodé es pommes dans un jardin, tous ces détails d'un grand crime faisaient rire aux éclats les descendants de Lurchee et de Virgino. Ils applaudissient, véritables enfants de la louve, à l'espiègleris abominable du jeune Chrémes. Mais qu'y l'aire? Leur excuse est toute prête! Cette fille déshônorée es une esclave; or l'esclave n'est pas une personne, c'est une chese; plus cette enfant se lamente, et plus nous devons applaudir à l'expièglerie de ce galant Chrémes. Applaudisse, de par Jupiter ! Jupiter se rit du crime des amants. — Perjurta ri-lett manutum.

Comment un pareil sujet de comédie a-til pu se montrer sur un théâtre l'rançais? par quel déplacement de mœurs et d'idées a-t-on pu alincher, sur les meuralles de Paris, ce moit mal sonnant et pis que romain: L'Eunuque? On n'en sait rien; ce qui est sûr, c'est que la chose est dérange. Le sist bien que La Fontaine, ne plein Louis XIV (1658), quand nous étions encore sous l'indisence de Voiture. le maître de cette galanterie ingénieuse dont Voiture est resté le modèle, avait affiché, îni aussi, L'Eunuque de Térence, muis je sais aussi que la ville et la cour sifiérent de compagie, o singuleir accident L'a Fontaine et Térence?

Le titre seol révolta les belles dames de cette jeune cour abandonnée à toutes les galanteries. L'Eunuque! — fi done! Ne me parlez pas de cet incommodé, disait la princesse de Conti. Je sais aussi que, plus tard, en pleine régance, quand la comédie ne demandait qu'un prétexte pour aller, le sein nu et les épaules peu couvertes, les deux amis, les deux égrillards, Bruéis el Palaprat, attirés par l'esprit, la verve et l'intrigue dis la comédie latine, imaginérant une incommodité moins révoltante pour un public Irançais, et de l'Eunuque is lis frent un Muct. « Cet Eunuque a pensó déshuorer La Rotaine et l'érence, « disait Bruéis en sa préface.

En même temps, — avec beaucoup de tact et de finesse, les deux amis nous expliquent comment la délicatesse de l'amour français répugnait à cette convention funeste par laquelle Phœdig, l'ament de Thaïs, se tient éloigné, pour deux grands tours, de la

présence de sa jeune maîtresse, laissant la place libre à son rival; il explique aussi (c'est un étrange dénoûment pour un public parision) ce Phodia, amant reconnu de Thais qui consent désormais à recevoir chez lui, comme ami de la maison, ce capitaine ridicule qui lui a délà pris sa maîtresse pendant, un capitaine ridicule qui lui a délà pris sa maîtresse pendant un jour.

— Îl est riche, dit Gnaton le parisite. — Ehl c'est une reison de la porte, régular pour le mettre à la porte, régular al délicatesse française. Il est riche la belle excuse pour un public qui vient d'applaudir le Misantrope ! — Mais, reprennent les défenseurs de Téreng, etcet Tuins, appets tout, est une courtisane bartie et budine et de facile accès; elle appartient à ces affranchiere de toute pudeur que vous rescontrez, partout, dans Rome, à pied, en littère, au théâtre, au Champ-de-Blare, les unes en plein vent, les autres en espaller, esclaves révoltées qui se vengent de l'esclavage passé en ruinant de fond en comble les fis de leurs matter.

Ces fecumes là on les retrouve partout, dans les plaintes de Tibulle, dans les feux de Properce et dans les galantires d'Ovide. Elles sont jeunes, elles sont belles, elles ont dursang italien dans les veines; elles se montreat uvez der stens, un esprit, un abandon et mille agréments qui les font adorer. Le moyen de leur demander une veix qu'elles ignorent, un désintéressement que personne ne peut leur apprender? Acceptez donc este Thôis telle quo lo pette l'a vue et telle qu'il la représente. Sa purt cest une porte merceasier; qui en doute! se main nue est habituée à frapper dans toutes les mains; pourquoi sen facher ? Et d'allieurs la gession de ce tempel à "a pas une aire allure. On \*simé et l'on

marchande; on se prend et l'on so quitte pour se reprendre; cela se passe ainsi dans les odes d'Horace et dans les épigrammes de Martial: c'est le sigisbéisme qui commence.

D'ailleurs la helle Thais ne proid pas en traitre son anni Phudia: elle ne lui sert pas de plats couverts; au contraire, elle l'avertit de la nécessité de elle est de le tromper, pour viagr-quatre leures, et de cette tromperie elle lui donne un moit honerable, son vid désir de sauver une jeune fille, compagne de son enfance. — Cei interrègue, d'un amant à l'autre, ne gêne en rien cette Rome qui sera plus tant da Rome d'Ovide et de Catulle; les dieux y consentent, les mœurs l'autorisent, l'usage le permet, Céronn n'a-tl nes récodié, or iset reuris sa chaste moités?

M. de La Rochefoncauld, païen en ceci comme en tant de choses, ne vous divil pas à l'appui de cette comédie: Le corps peut avoir des associés, mais jamais le cœur!

Tel est le raisonnement des amateurs à tout prix de l'antiquité profune et païenne. A quoi les critiques terre-à terre, les arrières de saug-froid qui ont la faiblesse de défendre les mœurs de leur énoque et les usages de leur nation, vont rénondre qu'il faut laisser à chaque peuple le costume et les préjugés de sa comédie. comme on lui laisse ses lois et sa façon de se vêtir. Tu es Romain, reste Romain, et le vieux Caton, quand tu sortiras d'une maison décriée, te dira tout haut: - Courage, jeune homme, voi/a la vertu! Tu es Romain, c'est-à dire tu es retranché de la société des bonnèles femmes ; tu ne vois les vestales qu'au thélètre ; et des dames patriciennes, portées dans leur litière entourée des clients de leur mari, c'est à peine si tu aperçois, de loin, la pourpre flottante, Eh bien! c'est ton droit de jeune homme, nouveau vêtu de la toge virile, donne ta jounesse aux courtisanes! Que si tu n'as pas de maîtresse, commence par affranchir ton esclave, et tu seras un homme de bonne compugnie, car une fois libre, cette esclavo adorée te laissera peut-être pleurer et transir à sa porte rebelle. - Ludia, dormis?

Nous, cependant, nous, les Parisiens du vieux Paris, les petitsmaîtres de la ville et de la cour; nous, les fils des bourgeois envichis, la fine fleur du Parlement ou de la finance, nous aurons des amours plus délicates, parce qu'elles s'adresseront à toutes les femmes, à la jeune Agnes, à la belle Elmire, à la franche Horteuse, à la gracieuse Lucile, à des femmes, nos égales, que nous finirons par épouser, si elles le veulent bien. Par cela même que toutes nos amours seront d'une origine libre et qu'elles s'agileront dans un cercle plus vaste, nos amours vont gagner en dignité, en élégance, en esprit, en passion surtout, co qu'ils perdent en facilité, en abandon, en sans-gène. - Les jeunes Romains d'autrefois faisaient une esclave, même de leur maîtresse libre; les ieunes Parisiens du temps de Molière faisaient même de Célimène (la Phédia de Térence) une si grande dame, qu'elle recoit la meilleure société de la cour, et qu'un gentifhonune qui veut être compté, comme est Alceste, ne rougit pas de mettre aux pieds de cette indigne coquette, sa fortune et son nom.

Vous le voyez, c'est une différence du jour à la nuit, de la femme libre et née libre, à l'affranchie, esclave et fille d'esclave ; c'est la différence de la débauche à l'amour mutuel et librement consecti : c'est la différence de la jeune et timide fille, bien née et délendue par les remparts sacrés de la famille, à la courtisane vagabonde, à l'avide affranchie, toujours soumise à la folle enchère de son cœur et de son corps. De quel droit voudriez-vous donc (en supposant que nous adoptions, en France, ce système de traductions littérales) nous ramener à des vices corrigés par leurs propres excès, à des ridicules anéantis depuis des siècles? En fait de comédie, sovez-en sûrs, nous sommes les maîtres de tous les peuples de ce monde; nous avons pris à nos devanciers tout ce qu'on leur pouvait prendre décemment, nous avons traduit tout ce qu'on ponyait traduire honnétement, - ad munditiem; nous avons emprunté aux vieux comiques tout l'esprit qui se pouvait assaisonner à la française, nous avons adopté toutes les œuvres du théâtre antique qui pouvaient accepter un vernis de décence.

Co que Moltèro n'a pas traduit, co que les successeurs de Moltèro n'ont pas adopid, n'est, blus que la le fueste de ces comédies dépouillées de leur sel attique par les postes de la France. — It voils pourquoi il faut désormais se métier des traducteurs; le traducteur est un malaforti saus goine qui ne sait pas comment ou serend maltre a bsoit de ses emprunts et comment on copie avec gréce; homme nécessairement rediocre et sans invention, il ne sait que mettre au jour une traduction sèche et indigente de charmants passegas déjà opois mille fois par les maltres; et le voità bien avancé, pour avoir écorché un renard dont les plus habities ont calvels à pour de les contants.

Cependant, puisque nous l'avons sous les yeux, étudions cette comédie que, déjà du temps de Térence, on nifficialist ainsi: l'Eunaque de Térence; car il n'est pas le premier, parani les écumeurs d'anecdotes singulières, qui alt mis à profit cette histoire du loup introduit dans la bergerio. Térence lumême, dans le prologue do sal comédie de l'Eunaque, nous avertit qu'avant lui Plaute et Névius avaient fait lour profit de cette faible qui était déjà une vieille faible. Bien plus, les divers personnages de cette comédie, son fanfaron et son parasite, l'érence les avait empruntés à Ménandre, cu qui fisti que luce Séar annebalt Térence: Dissi de Ménandre, cu qui fisti que luce Séar annebalt Térence: Dissi de Ménandre, cu qui fisti que luce Séar annebalt Térence: Dissi de Ménandre, cu qui fisti que luce Séar annebalt Térence: Dissi de Ménandre, cu qui fisti que luce Séar annebalt Térence: Dissi de Ménandre, cu qui fisti que luce Séar annebalt propose.

diate Menander (mon demi Ménandrel). Mais cependant avec quel grand art Térence emploie, arrange et combine ses divers empruntel Lo faufaron da Ménandre, tel que Plaute l'a copié, va tost droit son cheuin, sans gêne, sans encombre, à tott hasard; celui de Térence, au contraire, est arrêté à chaque pas par un obstacle, par un sarcasme; il est alerte, actif et sur la défensive; il a servi de modèle aux fanfarons do Mollère:

#### Faisons l'Olibrius . l'occiseur d'innocents!

Co qu'il a fait pour son fanfaron, Térence l'a fait pour son parazlat; son glouton, aussi affane que celui de Ménandre ou de Plaute, est cependant d'une bumour plus récréative; sa complaisance non seulement est marquée à un coin moiss vil de basse flatterie, mais encore elte montre, de temps à autre, un certain aiguillon d'ironi qui fa fait accepter avec jois. Ce parasile-la servira plus tard de contenance et de consolation aux poétes malheureux de la Rome impériale, suz gens d'ésprit sans manteau et sans diner, à notre ami Martial, par exemple, qui oût rougi de honie at d'épouvante s'il lui où fail fait presembler au parazsite de Plaute, et qui s'accomnode assez bien des os, à demi rongés par le Graton do Férence.

C'est Phonueur do Ménandre d'avoir indiqué le premier estet façon de philosophe cynique, moins jaloux de s'envelopper dans les trons de son manteau que d'avoir un manteau neuf, chaque année, aux ides de mars. Disciple complaisant d'Épicure, Ménandre aura trouvé dans les doctrines de son mattre, mais nou pas sans leur faire violence, ce personnage de Gnaton, esprit toujours protes estomac complaisant, pauvre diable vivant de raccree, tripatant et ventru, songeant à peine à sauvre le décorrum de la gueu-serie, et dont toute l'invention se borne à se tirer, chaque jour, de la grosse nécessité.

Regardez-lo, ce Gnaton sera la cheville ouvrière de la fable comiquo: il est chargé de nouer l'intrigue et de la dénouer, il tient le milieu entre l'esclave et le maftre; or, il a cela de common avec le maître, qu'il est citoyen de Rome, et cela de common avec l'esclave : il est mellà à toutes les intrigues: il est exposé 4 toutes les intrigues un summitations et à toutes les intrigues.

La grande supériorité de Térence sur les autres poètes comi-

ques do l'antiquité, c'est qu'il adouct toutes choses, c'est qu'il clève le tréteau à la dignité du théâtre. Les couleurs de cette gracieuse comédie sont beaucoup moins tranchées, le rire en est moins violent, le bon moit moins épicé, les mœurs restent les mêmes, mais avec plus d'urbanité et do politeses Thiris n'est qu'une affinacille. Thiris est comme la Suzanna de Figaro: — Elle accepte tout, et l'on n'est pas plus coquine que cela, et pourtant, grâce à la réserve du poète, ou s'indéresse à cette Tais's, elle a des accents qui sont vrais et justes; alle veut sauver sa ieune amie, et sans troy déplaire à Phédia:

Il faut que ma raison cède à votre colère. Je ne veux point de temps, non, pas même un seut jour. Je renonce à ma sœur pluiôt qu'à votre amour.

Tout ce personnage de l'affranchie amoureuse est ainsi conçu avec une grâce, una décence, une réseres inconnues aux Romainis. Cette Thuïs qui parle si bien d'amour, soyez-èn sûrs, elle ne sera pas inutile à la Didon, l'hérôrine du quatrième livre. Actte comédie de Ofference, commence la langue vérilable de l'amour. En ce moment la courtisane disparaît: on ne se suvivent plus que cette belle fille est une affranchie, et que tout à l'heure elle va appartenir à l'Olibrius Trason; c'est une jeune fename aimable, aimée, et charmante, comme vous en trouvez dans les comédies de Molière.

La grande déclamation de Gnaton, le parasite, est un de ces morceaux à cfled qui plaisainet aux orcilles nominees, presque autant qu'aux orcilles des Grecs. Si l'art dramatique a fait un pas avec l'árence, la langue dramatique est parvenes de un immense progrès. Cest un heau langueç, clair, limpide, sonore et plein de cet accent qui est la saveur d'une langue hien faite; le peuplo y retrovait avez jois est vieux mots, précisessment enchasess dans les formes nouvelles de la belle langue des maisons patriciennes.

Dans cette comédio de l'Eurusque, les détails de meurs no manquent pas, et mêmo (tant la vanité se resemble à toutes les époques) vous rotrouvorez dans l'Eurusque des détails qui sa rencontrent dans les petits romans, sur la fin du règne da Louis XV. «I vous a fallu un eurusque, dit Phédia à sa mat« tresse, parco quo c'est le privilége des grandes dames d'en « avoir; vous avez voulu une éthiopienne, elles sont à la mode; « J'ai compté, hier, vingt mines au marchand d'esclaves. »

Eh bien! Phédia parle tout à fait comme perisit cette petite dans use dont se moque la duchesse de \*\*\* dans je ne sais quel roman de Crébillon: — « Elle renvoie les Maures aux femmes de « la robe, et prend à son service des Turcs et des hussards. »

Un peu plus loin la damo parle avec grand mépris des laquetons de bourgeois et des grisons de dévoles... Yous le voyer, en co tempes la on était bien prés de revenir, sinon aux enunques, du moins aux Éthiopiennes. Ces détails-là sortent des mœurs, ce mé semble, et l'on ne dira pas que Crébillon fils ait jamais lu ot traduit Térence.

En opposition avec Gnaton le parasite, vous avez Parménon le valet. Co Parménon est encore une création de Térence ; avant que Térence ne le prit à son service, Parménon était un grand tavernier, vivant avec des gens de toute sorte de mauvais commerce, effronté coquin, plus sembable à un coupejarret qu' au honnête homme. De co gueux-là, Térence a fait un digne valet, bâtleur, mais édvoué, imprudent, mais capable d'un bon sontiment au fond de l'àme. Il est impossible de mieux tourmenter le parasite, et de lui prouver davantage toute sa bassessa; bien plus, ce valet Parménon est el contenu dans son mépris, que Môtfere lui a emprunté, pour le compte de madame Jourdaio, ses meilleures renarties!

Pendaut que nos deux escogrifios, Grauton el Parménon, se picueten en millo paroles, passe Feclareve en llige, la joune fille destinée à Thaïs.— e Plus belle que Thaïs, a dit Parménon; et, sans mot dire, la pauve endant péatre dans esté maison qui sera sa perte.— Volià de l'art grec, voltà qui tient à la chasteié antique? Entre le bouffon et le valet, cette fille pusse, la tête haute, esclave, mais résignée, et ce silonce est d'un effet tual-puissant; car plus elle sera respectée en public, moins elle sera proble du bouffon, de orgitant, du valet, de la courtisine, et plus la belle seclave nous paralita touchante quand cet Indigne jeune homme aura assouvi, sur elle, la violence de sa passion.

De ce genre d'idées, très élevées et très-dignes d'être offertes en speciacio à une grande nation, la théâtra moderne est incapable;



le rôle de cette esclave, dans la comédio de Térence, est un rôle muet; en conséquence, mesdamés nos comédiennes ne se figurent pas que ce soit un rôle; et quand on devrait chercher avec soin quelque belle statue alténienne, descendue de son piédérala pour traverser la seche, à la façon de l'Iphigiene, on fait passer sous nos yeux quelque horrible comparse, mai vêtue, qui se croit fort décradée de faire ce métier de Nuse muetto!

Nous avons déjà dit que dans les idées modernes, dans le respect que les nations chrétiennes portet à la jeune fille, l'action du jeune homme qui viole, de guieté de cœur, et même sous trop savoir à qui il s'adresse, une enfant sans défense, est un crime borrible, hideux, insupportable et qu'on ne saurait montrer à d'hannées geus sans les insulter. Mais, cect dit, convenons que ce jeune Chrémès, pour sa bonne humeur, pour sa vivacité et sa bonne grâce, est bien un enfant de Térence. Cette jeune fille est test beloi Co n'est pas colle-là qu'at sa mêre coupe les vivres, pour en faire un véritable rosseul — Elle est si joie! — La fraite par l'entre color est su la santé! — une fleur! — Ros figet!

Elle a seize ansi age heureux où tout s'épanouit. Mais où estelle? qu'est-elle devenue? — Notre jeune homme l'a perdue de vue? « Fais-la-mai rencontrer, o mon cher Parménan I » Tout co passage est d'une grâce infinie; Malière n'a pas mieux fait, n'a pas mieux fait, le reste de la scène est di Regnard tout pur.

« Eb quoi! dit-il, ce vil eunuque, — heureux hommel — il « la verra à toute heure, il habitera sous le même toit, il prendra « son repas avec elle, quelquefois même son sommeil à ses côtés!» Au même instant l'idée vient au leune homme de prendre l'ha-

bit de l'esclavo; et voyez l'ingénieux retour du puêle comique, ce déguisement si peu moral se fait au nom de la morale. « No « faut-il pas châtier Thais et les femmes qui loi ressemblent] « C'est de bonno guerre! Elles nous ont pris notre argent, « notre jeunesse! — Træmper mon père, je n'oserals, mais trom-que Thais! » per Thais! »

Ainsi parle le bon apôtro, et l'instant d'après il arrive sous l'habit do l'eunuque, et chacun de louer sa bonne mine. Tha's est la première à trouver que son nouvel esclave est un être charmant, et qu'il ressemble (ce que c'est que l'instinct) à un jeune bomme de bonne famille. Mais comme ce n'est pas à elle qu'on en west, Thais in a pas te temps de déméler ce qui se passe dans on ame. Elle ne s'appartient pas à elle-même, elle appartient au capitan Thrason; elle lui a promis ces deux journées, et elle tiendra sa parole, en honnéte femme. Je dis honnéte; car placez-moi dans un de nos drames une affranchie, amoureuse d'un beau jeune homme, à qui l'on vient de donner un bel esclave, et qui est obligée de passer toute la sainto journée avec un malotru de capitaine, en compagnie d'un affexus giotion sur le retour, vous verrez que la belle poussers de beaux cris i II me semble que je la vois d'éit elle sa lamente, olle se désole, elle appelle à són aide les d'ioux et les hommes; elle arrache ses beaux cheveux, elle crie à s'enrouer...

That's est plus sage; elle a une dette à payer au capitaine Tbrason, elle paires as dette; elle a promis d'accepter son diere, elle dieres avec lui et elle sera de bonne humeur; tant promis, tant tetu; voltà comment nous sommes, nous autres, les affranchies du festin et de l'amour; nous n'avons pas le droit de pleuroicher à tout propos, nous obtissons à la nécessité, comme nos sours de Paris obéssent à la finitissie et à la pauvreté, ce rude maître, ce maftre sans pitié pour ses esclaves! Avec celui-là, point d'affrenchissement, point d'espérance, il faut debir; il faut servir. Regardez ces hommes hideux en si belle et souriante compagniei Qui donc peut virre avec ces mésérables». Des femmes qui ont faint !

On a beau dire que c'est une jolic condition, la condition d'une jolic femme; au cou des femmes qui n'ont d'autre revenu que le revenu de leur beauté, cherchez avec un peu d'attention, et vous trouverez tonjours un petit bout de la chaîne de l'esclavage antique. C'est la même nécessife qui les opprince; c'est le même commerce de trichotorie et d'impudence qui les nourrit. Par l'esclavage, ou, e oqui revient au même, par le vice, vous pouver rallacher les personnages de la comédie grecque ou latine aux personnages de la comédie grecque ou latine aux personnages de la comédie moderne. Hommes et femmes ce sont les mêmes créatures souffrantes, patientes, et dont le rire même porte avec lui son enseignement sérieux. A ce compte, le courtisan, la comédienne, le fâcheux, le pladdour, le pôtés, le banquo-routier, le parasie, sont les mêmes, sur le théâtre d'Athènes, da Rome ou de Paris.

Ce sont les mêmes meurs, c'est le même langage, et ce sont les mêmes détails. Quelle inage plus ressemblante, enfin, de l'affranchie, de la courlisane, de ces beautés que l'on vid de toutes parts, quotidionarum formarum, comme dit Térence! quel tableau plus ressemblant de ce luxe au dehors, de cette indigence au dedaos:

« Au obhors les voltà pimpantes, l'élégance n'n rica de plus exquis; dlant-elles chez « leur amant, à peine si elles touchent les mets du bout du doigt; « mais bissex les rentrer dans leur taudis, quelle saleté, quelles « mistres l'ex délicites s'àbandonnet à leur applit glouton, ci « le cœur vous manque, rien qu'à les voir tremper un pain de buit jours dans un bouillen de la veillet »

« Térence ajoute : Quelle salutaire leçon pour la jeunesse dans un pareit tableau! »

Eh hieri qui le croirait? La Pontaine n'a pas traduit ce pasage d'une denregio, digne des solvres de Régiere, nous racontaut les infomies de Macette. Lui-mème. La Fontaine, qui ossit tant dans une époque reteaue, n'a pas osé tout tràduire; la scène du jeune homme dégaisé, ses forfanteries quand il a laissé, à domi morte, la jeune esclave, son air triomphant lorsqu'il raconte qu'on Pa pris pour o qu'il rédati pas : Elle va au bain, elle on revient, c on la met dans son lit. — Fiens, Dorus, me dit une des esclaves, e prends cut éventait et raffactis l'air 1 zel enfin le désespoir de cette enfant, ses vélaments déchirés, ses larmes... tout céta a été représont dous la traduction, devinez par quoit — par un baiser l'Ohl la bonne foliel un baiser à Rome, un baiser sur le front d'une esclave qui sort du baint Une pareille fiction à fills achetés au marché i... un baiser!

Sites incontacte es poor, contage currentes over els sonn dans toutes les potites maisons de Rome, car ces sortes de gran sont dangereux! s'écrie Durces la soubrette. Ainsi, vous le voyez, toutes ces tentatives hardies, ces andaces littérires, ces grandes promeses « je vais changer d'un trait de plume la face du théâtre et du mondel » ces miracles, ces merveilles, ces magnifiques tentatives, ces folies, cetta représentation complète du drame antique, tout cela pour aboutir à un dénodment à la Fiorina, — a quine moutons pour un baiser !»

Quant uux menus détails de la cométile de Térence, quei de plus facile aux truducteurs qui venaient à la suite de Molière, que de donner une physionomie égrillarde aux valets de Térence, un air militaire et menaçant à ses matamores? Le beau mérite de nous montrer es gloutor, teujours reput, noipues affanch vivant de tous les sales contameres, en premier ordre dans l'autichambre, en sous-ordre che? l'affanchie, passant, tour à tour, du métier d'ami du prince à l'état de farfudet? La chose difficile en effet de nous raconter ces mangeailles épiques, ces coups de bâton héroliques, ces gronderies de vieillards, ces étourtieries de jeunes gens, ces apogantes et provocantes malices de soubrettes bion éveillées? Bien n'est plus simple i reprence à Molère les emprunts qu'il a, hits au poète latin, ces emprunts dont il a fait la propriété léttime de son especie.

Tout bien compté, tout bien pesé, le théâtre français no s'accommode guêre de ces traductions fidèles; les gens sensés, les
espris sages et prudents ne peuvent guêro npprouver ces imitations si pénibles que par la force même des mours publiques,
il faut qu'elles s'arrêtent, à l'instant même où se sont arrêtés les
premiers génies qui ont exploité la comédie des anciens, Vouloir
alter plus loin que les mattres, gens bardis de toute la lurdiesse
que donnait le génie, la nouveauté, l'état nouvenu d'une largue
très csés parce qu'elle est à moité falle, c'est vouloir se perfere
plat et court. Et d'aitleurs à quoi bon tradaire l'impossible?
Pourquoi copier ces tableaux sur lesquells, l'instant d'uprès il
vous faudra nécessairement jeter un voilo? Enlain ne voyez-vous
pas combien le public se faitigue à reconnaître dans vos traductous d'Aristophane ou de Térence, des pensées de Molière?

Il arrive coci, en effet, à vos meilleurs passages: vous avez beau faire, vous ne traduirez pas Térence; — c'est Molière Inimèmo, en personne, dans son œuvre réelle, vivante, française, que vous défigurez indignement!

If y avait encore une grande raison pour ne pas entreprendre une traduction en vers de l'Euraque de Tèrene; c'est que de très beaux esperiis l'avaient inottiement tentide, avec la plus giande réserve. Horoco s'est contenté d'en traduire quelques vers (saitro 3, livre II); Perse en a traduit une schen (saitre 5); — enfin La Fontaine, un plus grand poète que ces deux-

Ià, à trente-six ans, dans toute la verve de sa poésée et de sa jeunesse amoureuse, a valnement essayé cette entreprise impossible. Sa traduction est une triste et lamentable parodie; heureusement il s'en est vengé en faisant, de cette comédie, un de ses contes les nius charmants.

Le jour où il entreprit de traduire, ponr un parterre français, l'Eunuque de Têrence, on pouvait dire à La Fontaine ce que dit l'écaleve de Chreéastre dans la satire de Presse: « Paroles perdues, mon cher maître! pas tant d'efforts, pas tant de peines, vous n'en étes pas où vous croyez; prenez garde à la pantoufle rouge! »

Qu'est ce quo la pantoullo rouge, je vous prie ? sinon cette sage prudence d'un esprit modeste et plein de réserve, qui nous défend de toucher à certains chefs-d'œuvre d'une grâce délicate et étrange, débris respectables, parfum d'un autre siècle, souvenir des vieux ages, précieux matériaux que la tourbe des traducteurs doit laisser à quelques hommes de génie, à ceux-là qui savent composer des œuvres vraiment nouvelles, avec les débris et sur les ruines d'autrefois.

ARISTOPHANE. — LES NUÉES. — DE LA COMÉDIE POLITIQUE. — CE N'EST PAS ARISTOPHANE QUI A TUÉ SOCRATE. — OPINION D'ARIS-TOTE ET DE PLATON. — STREPSIADE ET GRORGES DANDIN. — DANS TOUTE COMÉDIE ÉTRANGÈRE IL Y A DES CHOSES INTRA-DIBBIRGES. — LE TERBORD.

Ainsi voila l'échelle ascendante: Molière, — Térence, — Plaute, — Aristophane. — A propos de la comédie, il faut absolument parler d'Aristophane, une des ces flammes de l'esprit que no brillent que sur les siècles siplendifies; il fuit, de son viroat, le poète favor des Athènies et la gloire la plus fêtée de la uilled l'Athenex. c'est tout dire, et je ne connais pas de plus grand éloge que calia-lià!

On aimait surtout trois choses dans la ville d'Athènes, la déclamation, le bel esprit et l'injure. Peuple causeur et jaloux, il fallait, pour lui plaire, admirablement, abondamment parler cette belle langue qu'il avait faite, et, dans ce beau langage, où sa déployaient toutes les recherches du goût, du talent et de l'esprit t couvrir d'insultes les meilleurs citoyens et les plus célèbres.

La raillerie et la calomnie sans pitié, l'éloquence écrasante, l'exit qui chasse Aristide le Juste parce que tel bourgeois d'Athènes se fatigue d'entendre Aristide être appellé le Juste, c'étaient la les conditions de la gloire athénieune. - Le plus grand homme de la ville de Minerve (ainsi le voulait cette injuste démocratie ) était né, vivait et grandissait au milieu des huées : les citovens oisifs sur la place publique, les rhéteurs dans leurs écoles, l'orateur à la tribune, le juge à son tribunal, le soldat à l'armée, accablaient les honnêtes gens de cette ingrate et turbulento république, sous la calomnie et le sarcasnie. Point de repos, pas de rolâche, vous étiez le but de ces traits acérés, de ces cruantés mal déguisées, de ces satires violentes qui couraient les rues, car la rue était le salon de ces beaux esprits amoureux d'égatité et de scandale : enfin, quand yous aviez tenu ferme contre ces violences et ces ricanements de l'esprit, une dernière épreuve vous attendait, épreuve impitovable et terrible, tant la módisance et la calomnie étaient la félicité des oreilles athéniennes! Énreuve qu'il fallait subir si yous même vous vouliez être assuré, pour quelques jours, de votre popularité dans la Gréce entière.

Le veux parier des violences publiques et coupables de le comédie primitive, prisace comedia, avant qu'une loi salutaire et dedonné de masquer les noms et les visages. Au théâtre, en effet, tout antant que devant l'Aréopage, vous sitez jugé en dernier ressort. De tous les côtés de l'Attique accouriant les spectateurs, avides d'émolions jalouses, pour voir traîner dans la lie de ce peuple, facem et sordem urbis, dit Clécrou, les plus grands caractères, les plus illustres génies, les plus dédaignouses et les plus hautos vertus. Par quelle force (de nos iours et accident

 Cicéron a dit cela, bien mieux que nous ne saurions ie dire, et le conseil est trop bon à suivro pour que nous le passions sous silence en songeant à lant de heaux caprits impatients (déjà )! de lumée et de bruit qui Rennent la plunge en laiant; « ces vieux critiques sont bien lents à mourir.»

a Veque courlere, neque effere parlum mens poiett, nist incensis flumine litterarum andatat is Oul le grand necret du critiquo écoulé, appliault, envié, glorité, le grand secret du style abondant, facile, ingénieux, des esprits clairs, féconde et toujours prêts, écul l'abondance même de foutes les choese, grandes el peilles, qu'on nomus de lettres put appendre et refenir. n'est arrivé qu'à Fréron, insulté en plein théâtre par Voltaire)! assister, de sangfroid, à cette publique innovlation de sa personne et de son nont Comment souffirir que l'insulte, en présenco de la multitude avide, vienne salir vos traits, votre houneur, votre famille et vos anis livrés en pâture, aux calmoniateurs?

O quelle mistère ét commo il fuut quo l'espeit d'un homme soit poussé à uno paissonce incroyable pour qu'Aristophane ait échappé au déshonneur; quelle patience et quel respect cell suppose aussi, dans les premiers hommes de la république: restre exposé ans traits hiessants de cette follo liberté, à ces ingénieuses bouffonneries comme en jetoient autrefois les vendangeurs ivres de vin nouveau ja ssister soinemé à cette dégradation complète de son être, entendre dire à ses oreilles qu'on est un voleur et un lâche, se sentir mélé aux obséchités, oux turpitudes, aux blasphèmes d'une satire offrontés; se voir trainer, sans se plaindre, dans les vertiges dégolatants de cette débauche d'une icnoite ot basse plaissaterie à l'usseç au petit peuple.

Ajoutez (cela s'est vu, plus d'une fois dans la cité athénienne), payer de sa liberté, de sa fortune et de sa vie ces horribles bac-chanales de l'esprit, que Socrate lub-même, ce beau railleur, appelait les délices attiques... telle était, en fin de compte, la consécration dernière de tout ce qui était la vertu et le génie dans la république d'Athènes.

Mais qu'y faire? A ce prix terrible s'achetait la vraie gloire, et les avides ne trouveient pas quelle fût trop payée! C'était la condition gine qu'a mo de tout grandeur. Vous vouliez conquérir votre place dans l'estime de ces hommes jaloux de tout ce qui sortait de l'égalité, vous saviez à l'avance de quel prix serait payée votre dominaillon.

Pour taut J'imagine que plus d'un, parmi ces Grocs ambitieux, se sont trouvés bien malbeureux lorsqu'au relour des fétes de Becchus, dans ce théâtre rempli des joies et des défires de la comé die sabirque, notre homme, qui espérait les honneurs de l'insulte publique, aux av que son non était passé sous silonee. Qual y as une injure, pas une accusation, pas un mot qui me rappelle aux souvenirs et aux railleries de la railleuse Athènes 7— C'est qu'en effet, en ce temps là comme aujourd'hui, il fallait être bion grand

parmi ses concitoyens, et bien privilégié, pour mériter les honneurs du vers anapesie.

Onand Aristophano se met à dire : Allons çà, parlons en vers anapestes! sovez assurés qu'il va être sans pitié, qu'il va être sans respect; il va porter sa lampe biùlante sur les parties les plus glorieuses ou les plus honteuses de cette société qui lui tend la joue pour être souffletée à outrance. Sauve qui peut? le bouffon va parler comme un juge; le vil comédien va se poser en magistrat; le poëte, car il a toutes les grâces de l'invention, toute la vervo intarissable, toute la chaleur hardie, pittoresque et railleuse qui fait les poëtes comiques, le poëte va tout à l'heure accomplir son métier d'athlète; il va se prendre corps à corps avec les plus puissants par l'intelligonce ou par la force. Quelle lutte avec Cléon, par exemple! Co Cléon est le général de l'armée athénienne : il a les vœux des soldats, il est l'élu des citoyens, le héros du peuple ; c'est un géant à la voix de stentor, le Murat de l'Attiquo, et nourtant la comédie, ou pour mieux dire l'aigre Archanienne, lapide Cleon d'invectives,

Pas un comédien, ni Callistrate qui excelle à faire la charge des citovens, ni Philodine qui se moque, par métior, des archontes. n'ont osé mettre sur leur joue effrayée le masque de Cléon. Eh bien! qu'à cela ne tienne. Aristophane lui-même montera sur les planches et jouera le rôle de Cléon, le fils du corroyeur. Ainsi attaqué Cléon reste sans armes et sans force ; il entend, à chaque mot du dialogue, s'élever l'immense éclat de rire qui le condamne; il assiste au triomphe de cet esprit qui s'évapore en mille alfusions frappantes. Si en effet Cléon est coupable du crime dont on l'accuse, si le noëte n'a fait que la satire des vices personnels du général athénien, si le bouffon qui s'est fait le vengeur du gouvernement a dit juste, une fois en sa vie, si cet ardent délabreur de réputations n'a fait que remettre l'usurpateur à sa place, alors il faudra bien que Cléon courbe la tête, et qu'avouant la victoire du nocto, il se retire devant cette allusion dentée et pleine d'aiguillons.

Si, au contraire, Aristophane n'a été que le vii bouffon de la multiude, s'il a abusé de son babileté à peindre les mœurs de sa nation pour faire une simple pochade; s'il s'est acharné sur queique galant homme, dieue de ses déférences et ile ses respects.

croyer-vous donc que l'homme injustoment attaqué va beisser la tête sous les sarcasmes de l'épouvantable greux qui l'attaque ? Penes-vous que le peuple d'Athènes sera si cruel que d'ajouter ses propres injures oux injures du poête, ses insultes à cette fange? Non pas, certes, le bon sen public l'aura bien vite emporté sur ces injures d'un moment, et plus d'une fois vous verrez l'honnèle homme insulté dans son intime fierté, montrer aux spectateurs rassurés sur sa gloire, le noble front où son âme est empreinte, se mettre lui-même hors d'insulte à force de sangfroid, couvrir de ses dédains publics les libertinages de cette plume insolente, et chasser, d'un regard, le Diogénismo de son accessateur.

Ainsi fit Socrate, lui-même, à la première représentation des Nuées. Il se tint debout, le visage tourné vers l'assistance, afin que chacun pût voir qu'avec tout son esprit, soutenu de la malice athénienne, Aristophane ne pouvait le faire pálir.

Pour Socrate, — es philosopha, jeune encore, — ce fut une bollo journée, une insulte heureuse, une récompense publique, un três-rare homour dont il fut le premier à s'applaudir. Plus que jamais il se seniti disposé à aimer cette cité de Minerve, qu'il aimait, parco que le painy était à bon marché, parce que la jeunesse diait docile, et parce que l'eau des fontaines était intarissable et limpide. Ses disciples accompagnèrent le maltre lugard's cette maison, si étroite qu'elle ne pouvait pas contenir ses amis. Les Athéniens battirent des mains à l'aspect de ce grand homme que la caloumie n'avait pas effeuré, et au retour du théâtre, Socrate pouvait dire à ses disciples ce que dit Montesquieu queique part: — Fous le voyee, les enments injustes font grand bien.

Let se place l'accussition, la hasalité la mort de Scorate, tué par la comédie d'Aristophane. Socrate tué par Aristophane! ce génie presque divin succombant sous le quolible thanal d'un libellistel D Jupiter let vous tous, les grands dieux invoqués par Pindrac, qui donc auruit junais possé qu'une bouffomerie d'Aristophane le farceur, auruit produit cette immense révolution qui pessa faire de la philosophie de Scorate martyr, une religion révélée? Noo, non, le dieu de la philosophie autique, l'homme à la voix intérieure, n'est pas sorti vaincu de la fête licencieuse et avinée des tonneaux, des coupes et des marnités. C'est se railler que do vouloir donner au quolibet cetta importance I Cest se moquer du bon sense des hommes que d'étever, à la dignité du décide, cette houffonnerie d'Aristophane! Si elle affectait de pareilles prétentions, ce serait bien le cas de dire à la comédie: — Connais-tot Ichenime! Socrate est mort, non pas pour avoir enseigné aux païens la Providence divine, l'immortalité de l'àme, les sepérances de la vie à venir ; il est mort pour avoir parlé à cette république, qui se mourait sous l'ironie et le hisabhene, des saintes lois de la mortale de l'arien, les sephème, des saintes lois de la mortale de l'arient les sephème, des saintes lois de la mortale de l'arient les qui et de l'arient les qui, et purce que set mort parce qu'i était le roi de l'ironie loquie, et purce que cett mort parce qu'il était le roi de l'ironie loquie, et purce que l'oracle de Delphes l'avait proclamé le plus sage de tous les hommes : voils pourquoi il est mort!

Ne répétez donc pas les choses bunales; n'ellez donc pas eroire aux crimes impossibles; réfédeinsez que Sorarte espigs, vingitrois ans après la représentation des Nuées, et qu'il est mort plein de gloire, plein d'honneur, estimé des vieux soldats qui l'uvaient vu combattre et ramener l'armée à la battille du Delium, aimé des historiens, car il avait sauyé la vie au jeune Alcibiade sous les murs de Poidée, et à Aénophon jeune homme, à cette bataille de Delium. Il avait finit pâtir, d'un regard, les trente tyrans; il avait résisée, en toute circonstance, aux colères impatientes de la multitude.

flexible sous les ruines du monde; c'est la démagogée qui l'a tué; c'est le lâche Anitus, c'est la mythologie expirante, c'est la populace anieutée courte la verte l'En toute cette immolation, Aristophane n'a rien à voir, et sa comédie n'a que faire. Il n'est pas question de cet homme et de son œuvre dans le PAddon. — Dons son Banquet, lorsque Platon parle d'Aristophane, Platon en parle pour faire de grandes louanges de son esprit. Platon et dié bien étomé si on lui ett dit : C'est une comédie d'Aristophane qui a tué Socrate, à une distance de vingt-trois ans:

D'ailleurs, quand les Athéniens eurent compris quel grand crime ils vennient de commettre en mettant à mort cet homme juste, quand l'exécration publique eut fait justice des accusateurs de Socrato, à ce point que plusieurs, pour se déliver do cette vio infâme, se pendirent au figuier de leur jurdin, pensez-vous donc que la comédie d'Aristophane, si elle eût été à ce point coupable, n'esti pas été enveloppée dens cette réaction d'un peuple entier qui pleure tant de génie et tant do vertin?

"Tes furies vieilliscent, a se seraient ferriés les Athéniens, la calomaie les a tuées! Au contraire, la comédie d'Aristophane resta populaire dens tente l'Attique, la Gréce continue è se réjoirir de la poèsie railleuse de ce boulfon inéquisable; — Cicéron lui-même, grand admirateur de Soerale, s'y complait tout comme Platon, et fait l'éloge d'Aristophane: Facclistinue poeta. Bien plus, chose incryable l'saint Lean Chrysoslagne, cet algie chrêtien, ce Bossuci de l'Orient, il faisait sa pice des condédies de ce pendere d'Aristophane; même il en avait traduit vingl-troés, et c'est à peine s'il nous en resto diz-buit! Donc, foisons trève aux ercussitions de unentre, et, s'il se peut, cherchons d'où vient donc la galeté de cette inéroyable comédie qui fessit trie, il y a trois millo ans, le peuple le plus délicat, le plus fin, le plus railleur et le plus spiritude de l'universe de

Etrange comédie, en effet: elle a des procédés irréguliers, bizarres, des fougues inattonduos, des caprices qui tiennent du délire. Elle ne rappelle enjen l'art des Grers, cet art contenu dans les justes bornes, dans les strictes l'imites. La comédie grecque n'appartient à auour géne, elle n'est pas définis dans les l'irres; Aristote lui-même, qui s'est occupé des moindres détails de l'art de thédroique, no s'explique pes air le comédie, par la raisen, ditil, que l'art n'enseigne pas à faire rire. A côté de la tregédie grecque, à côté de ces belles œuvres au ofdurme rebaussé d'or, au noble mantiene, la couronno sur la tôte et le sector à le main quel contraste, la comodie athénieme! Ni choix, ni goût, ni méthode; pas d'orier et pas de noud, rien aui se noue et so dénoue.

— Le hasard est le fabriesteur de cetto œuvre sans nom, et avec le hesard – le gietel, f'obondante et facile gaieté, qui praet ous les tons, qui parle tous les langages, qui s'accommode eux plus élégantes délicatesses. Elle frappo à briser les àmes des multitudes; sylo plein d'obscurié à la fois et d'élégances, dialogour amassé dans les carrefours... et dans les melleurs endroits de la ville; — plaisantére digno d'Aspasio, et l'instant d'après qui la ville; — plaisantére digno d'Aspasio, et l'instant d'après qui l'après d'après d'apr

épouvante même les marchandes d'herbes; le sel cuisant des tavernes, et l'onde salée et blanchissante, dont vous êtes sortio, ô Vénus, fille de la mor!

Ecoutez? dest l'envie qui parle, c'est la Baine, c'est la Dèbauche... Ecoutez? dest l'amusant murmane, c'est Paticienne,
c'est la bonne gràre, c'est la maine sans cruauté. Ainsi riait Alcibiade, ainsi riait Secrate lui-même, telle était la causerie chez
Péricles. Quelle est cette hacchante avinée, aux cheveaux épars,
chancelante sous le vin, qui fredonne de sa voix rauque des
obsociaties révoltentes? d'est le comdeit d'Aristophanet Quelle
est cette belle-agartisane authenienne qui s'en vient sur les bords
de la mer Egéré pendre un baix dans le fiet oblesant? Elle del
node, d'une minin presque timide sa blonde chevelure, et elle
s'en fait un cheste manteau; c'est la belle Phrylo d'aus un accès
de modestie, ou c'est la comédie d'Aristophane qui s'est faite pudique un instant. La comédie greque se peracte tout, méme ise
lousages: plus d'une fieis st-elle ouvert le vollère de Pasphon, et
les siseuut de s'envolver en chausant: Psanhon act un alieut.

Tous les axcès, tous les contrastes sont contenus dans cetto cavivre de la maine et de l'imagniation d'un police sans frein, et sans mœurs. On y rencontre tous les oxtrêmes. Tout lui converte de la contraste de l'un coup ces sont des rosses qui tombeut de ses lèvres bien inspirées, roda circha, no mot de sa poésie que lui ett envié America lui-mêm. Il parté à la l'aponde se poiets reque lui ett envié America lui-mêm. Il parté à la l'aponde se poiets requeux; si la bimble de guipares tragiques; il se permet des inventions fabuleuses et sans exemple : des grenoutiles, des guées, des oiseaux, des notes et des metales et des métalphores impossibles. Pèle-méle incroyable des hommes et des houses, des dieux et des fotions; écrivain châtic à l'égal des plus rares poètes, tout à coup le voile qui se met à fabriquer des moss et des phraces da son invention qu'il vous impose, tout comme e fait, plus tard, cet esprit aristophanique aporè l'abeliair.

De cette comédie d'Aristophane an peut dire absolument ce qu'il dit lui-même, d'un port de mer: « Tout s' y trouve, ail, olive, armures, beauf salé, vineigrette, chapeleis d'oignons, flûtes, fredons, sifflemonts, joueuses de flûtes et z'yeux pochés, » Cette comédie grecra remployait, à la fois, les movens les plus divers, les

machines, les décorations, les habits, les poésies, les chansons.

Elle almatt à traincer les grands hommes dans ses fanges; alle se plaissit également à tirer ses pierres au gibet; elle procédait par la violence et par la ruge, par l'ivonie et par la colère; elle tenait d'une main, la Innterne de Diogène pour chercher les hommes dignes des ar seg, et de l'autre main le bâtun de Diogène pour les frasper. Aristophane, c'est parfois le vice vêtu de pourpre, et souvent le bon sens couvert de haillons! Es i, en fin de compte, vons trouves que cependant c'est la satire qui surnage, si vous rencontroudens ce pelle-mella moins do feu qua de funde, et plus de vertus; à votre compte si l'oiseau de Pesphon ne chante guère, au plus fort de ces vices, qui hurlent dans tous les tons du moda dorique ou lyiden, Aristoto ou Platon vent vous dire tout de suite le moit de ce spectacla peu consolant des ridicules et des vives du l'humén de l'accident des ridicules et des vives du l'humén de l'accident de ridicules et des vives du l'humantité.

« Cela vient, dit Aristote, que la comédie peint l'homme plus laid qu'il n'est en effet.» — « Cela vient, dit Platon, que les fables des poètes sont les mystères des philosophes. »

Vous savez quel est le sujet des Nuées . Un vieillard athénian, nommé Streusiade, est fort inquiet des dépenses de son fils Phidipoide. A l'heure où tout dort, le vieillard se demande comment. il pourra faire honneur aux créanciers qui le menacent? Depuis longtemps déjà, le luxe, précurseur de l'indigence, est entré dans sa maison. Le jour des échéances approche; il est temps de compter ses ressources. Alors l'idée vient au vieillard d'aller frapper à la porto d'une école voisine, afin qu'on lui enseigne quelque bon argument qui dispense un citovan d'Atbènes de payer ses dettes. - Il frappe, - la porte s'ouvre. - Au même instant your apparaissent les disciples de Socrate, jeunes gens aux yeux caves, au visage amaigri, et des plus mal vêtus. Lui-même, le maître. Socrate, il est juché dans une gloire qui le rapproche du ciel. Il invoque l'air et les nuées, ses grands dieux ! Aussitôt paraissent les nuées qui forment le chœur de la comédie. Cependant le maître daigne communiquer à ce barbon Strepsiade quelques uns des mystères de l'école; mais Strepsiade n la tête

<sup>1.</sup> M. Hyppolite Lucas a donné, non pas sans succès, au théâire de . l'Odéon, une traduction des Nuces d'Aristophane.

dure, et il envoie à cette école monsieur son fils, l'amateur de chovaux.

Quand il tient le jeune homme sous sa loi, Socrate fait comparaitre le Juste et l'Injuste, et il les met aux prises. Naturellement l'Injuste démontre, par des preuves sans réplique, qu'il est bien difficile de s'enrichir, si on ne mêlo à son argent un peu de l'argent d'autrui. Quand il a forcé le Juste à battre en retraite, quand il est resté maître de la place. L'Injuste enseigne au jeune homme lo grand art de satisfaire un créancier sans le paver. Voilà Strepsiade au comblo de ses youx. Grâce aux lecons de Socrate, le bourgeois se débarrasse de ses dettes criardes et il donne un grand diner; mais au milieu du diner, et quand les csprits marchands de Strepsiade sont oxcités au plus haut point, Phidippide so met à battre son père, et si son père se récrie : Tu bals lon père! le fils lui prouve alors, et par de bons raisonnements bien authentiques, qu'il a tout à fait le droit de battre Strepsiade. En effet, le voilà qui répète les arguments de l'Injuste. « Mon Dieu! ma chère, disait Cathos à Madelon, que ton père a la forme enfoncée dans la matière! » Tel est le père Strensiado; aussi bien, dans son indignation, il prend une torcho et il met lo feu à l'école de Socrate!

Voilà toute cette comédic des Nuées. Tout informe qu'elle est encore, c'est la comédie la mieux intriguée de toutes les pièces d'Aristophane. Stropsiade, c'est le Bourgeois gentilhomme qui s'y prend un peu tard pour apprendre la philosophie. - « Oh ! que c'est une belle chose la philosophie | » - Strepsiade c'est aussi Georges Dandin uni se plaint, en son natois, d'avoir épousé une belle dame. - « Quel accountement I l'odeur du vin nouveau, des « figues sèches et do la laine, et l'odeur des essences précieuses ! « Le rustiquo propriétaire de ruches et d'oliviers couché à côté « de l'élégante nièce do l'illustre Mégaclès! » - Le professeur de philosophie de M. Jourdain ressemble quelque pou au Socrate d'Aristophane, et voilà pourquoi il ne faut pas être si furieux contre le poète grec. Dans cette comédie des Nuées. Socrate est placé pour personnifier les professeurs de philosophie qui jufestaient la ville d'Athènes, si bien que la personnalité est moins violente qu'on n'est tenté de le croire, au premier abord.

Un jour que Socrate passait sous les fenètres de la maison

d'Achélaus, peinte par Zeuxis, il recoit l'eau d'une amphore sur la tête. D'abord il croit que c'est une galanterie de dame Xantippe... C'était un citoyen qui avait pris Socrate pour son compère. - « Ce n'est pas moi qu'il a mouillé, disait Socrate ; il a mouillé celui pour qui il m'a pris! » - Ceci dit, il est impossible de ne pas reconnaître la vivacité et la bonna humeur de l'action comique. Le disciple de Socrate est très-amusant dans son ardeur de neophyte qui n'a pas dîné; lui-même, le philosophe attaqué, il est d'une gravité tros divertissante. Le chœur des nuées invisibles est d'une très-belle forme et tout à fait digne d'un poète lyrique. A ce moment l'Athénien reparalt; le poète a repris tous ses droits sur le conteur de facéties; Aristophane s'enivre de cette poésie véritable, en oubliant la reillerie commencée; en vain Strepsiade répond à ces belles strophes par d'horribles quolibets dignes de Sancho-Pança quand il a trop mangé, la poésie persiste, brillante et fine; le lambeau de pourpre éclate et brille attaché au haillon de bure; plus que jamais nous sommes sur le Parnes, cette montagne qui s'éléve entre l'Attique et la Béotie.

At même instant (on ne sait plus si en effet nous n'avons pas quite pour jamais la règle de l'unité et les autres lois d'Aristole), le poète interrompt son hymne et son imprécation commencées (imprécation éloquente à ce point que Lucrèce l'a trausportée dans son poième ) pour gourmander l'ingratitude el la paresse des Athéniens.

C'est alors qu'Aristophane a des paroles de roses, car il fait sa propre louage, Quoi o lou li a reigis, l'an passé, lo pris de posie et il a été forcé, avant de se nommer en plein théâtre, d'avoir quarante ass accomplis (c'éteit en effet la volonté de la loi, qui regardait la poése d'armatique comme un sacordore) l A ces louanges du poète, le chour répond qu'i laut en diét accorder mille récompesse au poète d'Aristophane! Il a combattu Céon tou-quissant; vaincu, il l'a respecté. Il a été indigenement copié par son conferte Rupelis, membre de l'association dermantique.

Même, son autre confrère, Hemippus, lui a dérobé un de ses plus plaisants caractères, et cette belle pensée... un vrai proverbe: Oue les Athéniens étaient plus heureux que sages!

Singulière aventure copendant cette louange que se donne ce poste en pleine comédie! — Figurez-yous la Critique de

L'École des Femmes au quatrième acte de l'École des Femmes ! Coci s'appelait la parabase; aujourd'hui, en guise de parabase, nous avons le rideau de manœuvre, c'est à-dire un rideau qui n'est pas le rideau.

Fiction pour fiction, mieux vant encore la parabase! Cependant le bourgeois Strensiade prend sa seconde lecon de philosoobie. Ici nous tombons dans la chose intraduisible de toute comédie étrangere. De ces cheses là, les Français en rencontrent. à chaque scène des comédies de Shakspeare, les Anglais en rencontrent, à chaque scène des comédies de Molière. Et justement c'est dans cette chose intraduisible que , la plupart du temps , se trouve la gaité comique : c'est la choso qui tient aux mœurs , au langage, au je ne sais quoi de la vie humaine; c'est le chic. c'est le truc, c'est le fion, c'est l'accent, c'est le clin d'œil, c'est le génie de la province, la coupe de l'habit, la forme du chapeau; c'est ce qui fait dire à la grisette qui passe, et qui rencontre dans son plus bel attirail une femme de prevince ; - Foila une femme de province! Oui dit cela à la grisette? qui le lui explique? Comment le sait-elle? Elle ne le sait pas, elle le sent, elle le comprend, elle le devine, c'est l'art du sixième sens; er la comédie est justement l'art du sixième sens par excellence.

Grand danger de traduire les comédies des vieux peuples; on ne traduit pas l'esprit et la galid des siècles devanciers; la plupart du temps on n'en suit rien, on ne s'en doute pas, tout vous échappe, ou blen, s'il est en effet, dans l'œuvre traduite, quelqu'un de ces traits viris, acrées et très-vrais, très de l'ama lumanine, qui sont de tous les pays et de tous les siècles, alors nouvel embarras pour le malheureux traducteur; il se troivve en effet que depuis longtomps ce passage de l'œuvro que vous ravaudez, avec tant de peine et si peu de récompense, a été pris et eulevé par un homme de génie nommé Molière, ou Racins, ou tout s'insplement Plante, l'évence, ou comme nous le disiona tout à l'heure, par le pôtte Lucrece!

Toujours est-il que ces boulfonneries in-raduisibles fuisaient rire aux édats le pouplo d'Altières. L'Althèrien aimait ces chicares, ces subtilités, ces minutes, ces allusions aux lionomis of aux choses, ces passages difficiles, et autics tours de force auxquels tous ne savons plus rier-comprondre, tunt les sélectés emiportent dens leur vol les choses éphémères qui passionnent les multitudes! — Sans remeuter à trois mille ennées, à dater seulement d'hier, qui pourrait nous dire, aujourd'hui, la moins cachée des petites grâces mineudières du siècle pessé?

Voici une bonne scène: poussé à bout par son père, le jeune Philippide consent à entrer dans l'écale du philosophe, tout comme le servante du Bourgeois gentilhomme consent à prendre un flearet, et à faire des ermes avec son maître. — Du prensière cong Strepsides et démonté, et c'est elors que nous assistons à l'admirable plaidoyer du Juste et de l'Injuste. — C'est la un mouvement tout poétique, an très-beau passage bien traduit par M. Hippolyto Lucas. Sculement il nous semble que le traducteur ett mieux fait de no pas aller prendre dans une autre comédie du poètig grec (dans le Plutus) un soute condeil du poètig grec (dans le Plutus) un soute de l'Injuste, dans l'école du rhétour, est parfaitement à sa place; il fellait leisser à son endroit la déclamation de la Pouvreté.

La pauvreid' mais Socrate lui-même qui l'alinait tant, meis Platon son disciple, qui l'appelait : ce beau nuage tout plein d'or et d'éloquence, n'aurisient pu en faire un eloga plus magnique. Bloge très-sérient, et c'est pourquoi il est déplacé dans cette leçon que prend le jeune Phidippide. Disons cependant que le ton de cette séche du Juste et de l'Irjuste est le ton même de la plus baute comdélie Caton le cesseur, et même le Missentrope do Molère, ne parlaient pas, de leur vivant, un langage plus delvet, plus greve, plus sustère, même dans sajot, et plus digue de la comédie sérieuse. Voilà pourquoi il faut proserire absolument la belle invention de la traducción nouvelle quand l'acteur am met à désigner, du dojet, plus d'un personnage des deur sexes, placé dans la salle pour être livré à ces vennies!

Dans touts autre scène... que l'on pourrait dire, cette boufconnerie ne screit pes déplacée peut-être, bien qu'elle ait le grand incorvéelent de jeter et de disséminer, dans une salle de spectede, toutes sortes de comédiens inattendeus; mais ici la situetion est grave, le débat est important. Que me voulez-vous avec vos distractions maleéantes? Laissez moi assister à ce duel solembel de la vérité et du mensonge, de la philosophile et du sophisme, que j'elentedor elentir doudureusement ce mot terrible de la justice : l'ai perdu! je n'ai plus qu'à me couvrir de mon manteau!

Apràs cette belle déclamation (je prends le mot en bonne part), la gaité reparaît avec le bonhomme Strepsiade. O bonheur! son fils a déjà la palleur of l'œil affamé d'un vrai philosophe. Oui, mais le vrai philosophe bat son père au nom du Juste et de l'Indriett C'en est fait, note jeune homme, maintenant qu'il est un seige, renonce à la poésic, au chant, à la musique; il parle à tort de t arravers; il ne paie pas ses crénadiers, c'est vrai, mais, par suite de la mémo philosophie, il ne veut pas rendre les respects qu'il doit à son père. Vous m'aver battu quand j'étais petit, mon père, donc je vous bats maintenant que vous étes en enfance. — Mais, dit le père, lu battras tes enfants à ton tour. — Elh reprod le fils, si je n'aij pas d'énfants, jo viai donc garder pour moi les coups que vous m'avez donnés? Si jo bats mon père, ainsi le veut la Rhétorique!

C'est alors que le Strepsiade, — la torche à la main, fait une petite dispute de philosophe aux pontres et aux solties de la maison de philosophe. — En résund, ceci est une comédie, tout comme les Provinciales, au dire de Braine in indeme, étaient une comédie; disons nieux, c'est une comédie comme le Mémoire de Beaumer-hais contre M. l'avocat-général Bergass qui n'en est pas mort, non plus que Préron n'est mort de l'Ecosatie et des autres violences de Voltaire: la comédie greque, en effet, c'est le pamphie politique transporté sur le thétre avec l'assaii-sonnement excellent d'une observation nette et vire, d'une peinture hardie et fédie, d'une naitie ingénieux et piquante; mal-houreussement, depuis qu'Aristophane a fini la joie de ce peuple, sans rivaux dans les arts du god'et de l'esprit, cet esprit ést en touré d'obscurité, cette observation se perd dans le nuage; la temps dégadé e portruit fidéle du peuple athème.

La tentative de cette comédio grecque translatée en français est honorable pour celui qui l'a faite; il est à regretter seulement qu'une incroyable négligence ait présidé à l'exposition de ces galtés à la mode antique. La comédie grecque, autant pour le moins que la tragédie, était la fille des yeux et des sons, de l'imagination et de l'esprit. La comédie athérienne était riche, parée, et bien-vêue; elle portait avec grâce même les haillons,

и.

ette appelait à son aide la danse et le chant, ette se sentait de son origine bachique; le poète dans sa verve effrontée, dans son alvaddon, dans ses poses grotesques, n'était pas fâché d'invoquer l'antique liberté des vendanges ou de la fête de Minerve.

Plus tard, en effet, après les guerres et les tyrannies, fut supprimés la joie oxtérieur de la comédie grecque; le peuple d'Athènes ne riait plus guère, en ces tennes malbeurreux où son esprit était à la gène: il vivalt d'épurgnes; il a l'uvait plus d'autre joie que de manger des pois chiches et de lèsiner dans un coin de sa maison. — A ces causes, toute dépenses priblique fet supprimés; Aristophane lui-même consentit à cette réforme des chours, des daness, des déchrations, de la musique, et lout exprès il écrit une tragédie déplumée intitulés : Elosécon.

À voir ce théâtre de l'Odéen noir, sombre et froid; — à voir ces comédiens assoupis dans cette nuit profonde; à l'aspect de ce bon Socrate assis dans le char de Médée, chanit barbouillé d'un nuage, sous lequel se montre encore la queue du dragen, on aurait crn assister à quelque mauvaise représentation de l'Eclosicon.

Il est à croîre que cette tentative sur la comédie grecque sera la dernière et no sora pas recommencée au thêtire. — En vain vous chercheries, dans l'teuvre entière du poète athénien, une comédie à mettre en lumière, il n'y en a pas qui se puisse adapter à nos mours. Le Plutra qui a retrouvé la vue, contient, il est vrai, une schet très-amosante je parle de ce prêtre d'Esculape qui vole l'offande faite aux dienx. Les Gerenatités en sont guére plus amusantes qu'un bon feuillette de bonne critique, et (modetie à part) le «n'est pas asses pour une comédia. Les Cleenatiers, vous racottent les mailleurs du général Cléon; les Acharnieas ont résisté, par une grande s'eche, une scène unique:

Dicéopolis, en paix au milieu de la guerre! — La bonne et amusante soène des Guépes a été prise par Racine dans les Plaideurs. Les Oisseaux no chauteut que des impétiés malsaintes. La Paix offre, il est vrai, l'admirable plaisanterie des vendeurs » de resques, de cynbales et de tompettes, ruines par la cessation de la guerre. Les Harangueuzes soffinient à une charretée d'obscénités et de licences, c'est la question encore débattue des formes autueurs, magistrates et députées. Que dis-je ? la question du club des femmes résolue en 1818 per madamo Niboyel. La fête de Cérés est une bonne comédie de bourgeoises en belle homeur; efin la fois amusante de toutes ces comédies, Lugistrata, quand les femmes de Lacédémone et d'Athènes, pour terminer la guerre du Péloponése, jurent de tenir leurs maris à distance, sevait tout simplement impossible.

De toutes les comédies d'Aristophane il n'en est pas une seule qui puisse satisfaire le goût, les mœurs et les habitudes d'un peuple qui et dé dievé avec la comédie de Molière. Ce n'est pas seulement l'esprit français qui manque à la comédie grecque... elle manque de coé art atimable de-ce goût expuis, et de cotta fleur délicate qui ont signalé et glorifié les œuvres du grand siècle! Il y manque la vraisemblance, la vérie, la coriosité, l'agrément; il y manque le murmure et le bruit du salon, la gréce des jeunes geus, la beauté des jeunes femmes, le tour, le ton, l'accent, la mode. la barror et l'orsement.

C'est le grand charme et c'est la toute puissance de la comédio de Molère de ne s'occuper ni du gouvernement, ni de la chose publique, maiedes meurs, des loss, des vieces, des suegas, des passions... et pour quoi done comptez-vous cette supériorité incontectable...... la joie inellable et charmante, inconnue à la comédie grecaque, la joie inépuisable des jeunes amours?

## LA MALADE IMAGINAIRE.

Il faut cependant que nous nous décidions à quitter Molière et à revenir à mademoiseile Mars, qui nous appelle et qui bientôt va disparatire à jamais de ce théâtre dont elle était l'ornement et la gloire. — A ces causes, vous n'aurez plus que ce pelit chapitre qui est la suite du Madade inaginaire, o le chapitre suivant où l'on voit Molière qui préside aux Rêtes de la cour l'on voit Molière qui préside aux Rêtes de la cour

Vous saurez tout à l'heure le nom du nouveau poëte qui a écrit ta Malade imaginaire. Il-est étranger, il a étudié avec un grand soin, avec un rare esprit notre vieux théâtre.

Entro autres grauds maîtres, notre auteur a lu Molière; et sparmi les ches-d'auvre de Molière, le Malade imaginaire a bien étonné le nouvel inventeur. Ce qui l'a frappé surtout, co pest pas la azioté, souvent folle iusur'à l'ivresse, du cette admi-

rable bauflonnerie, c'est, au contraire, la tristesse cachée sous cet immense felat de rire; si bien qu'en dépouillant le Malade imaginatre de toutes les précaultons joyeuses dont Molètre l'a entouré, l'auteur n'a plus vu que ce qui se voit en effet au fond d'un vase de pharmacie, quand l'amér liqueur n'est plus agitée, quand l'amér lume est au fond do ce vase trompeur. — Mais, direz-vous, de qual droit votre nouveau posible comique vient-la insia passer la comédie de Molière à l'alambic, pour y retrouver toutes ces dou-leurs cachées sous le sourire? A quoi ja répondrai que notre auteur est de ceux qui ont tous les droits du monde, et à qui l'on permet bien des choses, parce qu'il use de son droit de la plus engrezente facon.

Voilà done tout ce qu'a vu notre auteur au fond de cette comidie: « Un homme incommode à tout le monde, malpropre, dégoà-« tent, sans vesse un Invernent ou une médecine dans le vontre, » monchant, toussant, crachant toujours; sans esprit, ennuyeux, « de mauvais humen; faitguant sans cesse les gens et grondant » jour et nuit servantes et valets. » Certes le portrait n'est pas flatté; mais c'est Molère vui-même qu'il le tracé de sa main.

— Pourquoi dunc, se sera dit notre nouvel auteur comique, pourquoi, s'il en est ainsi, avoir tant d'indulgence pour us si vilain personnage? Pourquoi donc immoler de om alade inneginaire tous les médecins d'un grand royaume? Mais c'est là une injustice criante! Je veux, mo', que chaque chose soit remise à sa place; et, ce disant, il a fait la comédiq que voici :

Modame de Sturmer est uno femme qui a passé l'âgo d'avoir des vapeurs, l'àgo beroux où la maladia même est jemes, frache et rebondic. A vingt ans, qu'est-ce un brin de flèvre? Un peu de feu sur la joue, une flamme au regard i Oui, mais plus tard, la Sèvre est la fièrex. A princ sì l'on vous pardome d'être malade. Quant aux nerfs, aux vapeurs, aux malaises, aux languissements de tout genro, cachez-les avec soni, pauvres femmes; votro ami le plus cher, votre médecin le plus dévoué, ne vous permet pas d'avoir des neré.

«Aussi bien madame de Sturmer n'a pas de nerfs. Elle fait mieux, elle se donne bel et bien les plus graves, les plus cruelles maladies; elle n'y va pas de main morto, à coup sûr. Elle tombe, d'ellemême et sans le secours de M. Purgon, de la bradypoysio dans la dyspepsie, de la dyspepsie dans l'apensie, de l'apensie dans la lienterie, de la lienterie dans la dyssenterie, de la dyssenterie dans l'hydropisie, et ce faisant, à pas un de ceux qui l'entourent, ta dame ne donoo ni paix ni trève. Mais surtout c'est la panyre Anna, sa belle-fille, qui supporte ces dégoûts et ces fatigues.

En coci, la malade imaginaire nous paralt plus logique et plus sincère que le malade imaginaire. - Ce digne M. Argan n'est guère à charge qu'à Toinette, sa servante : il n'exige guère les bons offices de sa fille Angélique ou de sa petite fille Louison; sa femme elle-même n'en prend qu'à son aise. -- Si vraiment cet homme se sentait bien malade, il serait d'une tout autre exigence; il ferait comme madame Sturmer, il serait égoïste, il serait impitoyable, il sergit insupportable. Lo malade de Molière est un grand enfant, mais madame Sturmer est le véritable malade imaginaire : on rit de celui-là, mais on déteste celle ci.

Toutefois la jeuno ot douce Anna, tout comme mademoiselle Angélique Argan, est en train d'aimer un jeune homme, le baron Jules de Lowemberg Rassurez-vous, cependant, notre auteur a l'esprit libéral, et il veut bien vons prévenir que c'est là un baron de frajehe date, le fils d'un marchand enrichi ; ainsi ne vous gênez guère plus avec ce baron-là que s'il s'appelait Cléanto, comme l'amant d'Angéliquo. Notre baron, en sa qualité de baron, a fait des dettes, il a peu étudié le droit, il a laissé là, sons lui dire pourquoi, une jeune fillo à qui il avait juré un amour éternel,

Sons aucun rapport ce baron ne vaut notre roturier Cléante. Cléante est un honnête garcon très-amoureux, très-fidèle, et trèsdévoué. C'est en vain que tout s'oppose à son mariage, en vain que M. Argan l'a chassé de chez lui, sons prétexte qu'il n'est pas méderia. Cléante est resté fidèle à la belle Angélique : il est là, près d'elle sans fin et sans cesse; il ne la quitte ni des yeux, ni du cœur : de bonne foi, cela vaut bien autant que d'être baron, voire un des promiers barons chrôtiens ou non chrétiens.

Malheureusement, comme je vous le disais tout à l'heure, la pauvre Anna est loin d'être aussi libre que mademoiselle Angélique. Anna nasso lo jour et la nuit à côté de sa belle-mèro, c'est elle qui endort madame de Sturmer aux accords de la harpe, ot c'est elle qui supporte tous les dégoûts de cette maladie.

Ce n'est pas elle qui recevrait un amant dans sa chambre, sauf à

lui dire: — Sortez, sortez, sortez, vous me mettez au désespoir... et tout le reste du récit de la petite Louison.

Une fois seulement, par une pluie battante, madame de Sturmer, la malade imaginaire, ordonno à la douce Anna d'aller chercher à l'instant mêmu le plus habilo médean de la ville. Anna obsit. Elle preud un paragluie et elle s'au va, au plus fort de ce detuge, jusqu'à la porte du médecin. A la bonne beure, enfin, vollà lo médecin réhabilité, et de très-bant. D'abord celu-là ne s'appelle ni M. Purgon, ni M. Bidoïrus, ni M. Thomas Bidoïrus, ni M. Fleurant, celui-là s'appelle, devinez'! Il s'appelle: M. Lowevi C'est un homme de trente buit an déjà, mais du plus noble cœur. Les infortunés n'ont jamuis eu d'ami plus dévoué; toutes les misères humaines revuevet en bui un consolitant

Entrez, la maison est ouverle, l'appartement est dans ce savant et heureux désordre qui indique un brave homme: des oiseaux qui chantent, des fleure qui fleurissent, des abbleaux et des marbres, des livres qui inurmurent leurs plus nobles pensées, des pauvres à la porte, et qui s'en vont les mains pleines, l'âme consolée. M. Loewe, ainsi ontouré, est bin d'êtro heureux.

Sa solitudo lui pèse; il pleure encore la première jeune fille qu'il a nimée. ... olle est morts, faute d'avoir rencontré un docteur Leewe, enfin son coquiu de neveu n'est pas un médiocre souci pour ce hon docteur. — Telle est cette heureus eninge; c'est moiss annasant à regarder que la thèse du petit Thomas Disfories, mais c'est plus consolunt. Aussi etd-no puet-letto hien fait d'intulter tout simplement la présente comédie : Le Médecin imagiant.

Anna arrive chez le docteur Loewe comme si elle était venue à la nage. L'eau crisselle de ses hails; ses cheveux même sont tout mouillés; noi ne so douterait, à la voir ainsi faite, que c'est là une riche héritière d'un million, un million, tout autant, pas un Borin de moises, et aucore c'est bien peu. Voils donc notre médicait notre jeune fille qui sont en présence et qui se compren-nent à merveille. La jeune fille est étig un tabile praticien sans le savoir. Elle panse, de ses blanches mains, une pauvre fermae qui sest biessé au front : le bon docteur est ravi de cette chaste et naïve appartion. Je vous assure que la scène est fort jolie, un peu allemande peut-d'ire, mais où est le mal? s' tous aviex la fernit se de si cette cha c'est peut allemande peut-d'ire, mais où est le mal? s' tous aviex la

sous le main, quelque bon et honnête roman d'Auguste Lafontaine, ne le liriez-vous pas avec le plus grand empressement?

A l'acte suivant, le docteur Lowes es fait annouere chez la malade imaginaire, mudause de Sturner, et certes ét est biul d'avoir les lâcties compluisaines de MM. D'adoirus père et fils pour M. Argan, Au contraire, le docteur Loewe est sévère jusqu'à la rudesse. Il ne va pas s'occuper a rechercher si le pouls de madame est « dur, reponssant et même un peu capricant; s'unt ce qu'il peut faire, et encore par anour pour miss anna, « est d'ordonner à la malade des boulettes de mie de pain. En même temps, plus il regarde cette jenne fille, plus il la touve belle et à son gré. Que vous dirai-je? le docteur Loewe finit par mettre aux pietés d'Anna sa forunce et sa main. En vértiable malade imaginaire, madame de Sturmer no demande pas mieux que de donner sa fille à un medicain. « le veux me faire un gendre et des altiés médécins, al u veux me faire un gendre et des altiés médécins, al u exte me faire un gendre et des altiés médécins, al u exte m'appuyer de bons secours gontre me maladie et d'êtro à « même des consultations et des ordonanners.».

Tout ceci ne fait guère le compte d'Anna : à vrai dire , cet homme de trente-huit ans, ce savant modeste, qui aime tant les beaux livres et les oiseaux chanteurs, ne lui déplairait guère. mais elle a un tendre penchant pour le jeune baron de Lowemberg. D'abord il est heau, et ensuite il est le premier qui lui ait dit : Je vous aime! ce qui est un grand point ; mais quand elle vient à savoir que le baron aimait autrefois une jeune fille, et que cette jeune fille est à attendre encore l'ingrat qui ne revient pas. la pauvre Anna est bien malheureuse. Épouser un perfide, quel danger c'est courir ! Ici nous nous trouverions en plein drame, si nous n'avions pas, pour nous réjouir quelque neu, les transes sans cesse renaissantes de la malade injaginaire, les gaillardises de la soubretto, mademoiselle Henriette, et même un peu de politique. Si vous saviez le nom de l'auteur, vous trouveriez on'il faut être bien malade nour treuver de la politique dans ses comédies. - En voici, cependaut :

Madiane Sturmer. — « Que me fant les Espagnols, les letges « et les Grecs? Si tous ees gens-là cussent été de la même hu-« meur que moi-même, aixun il eux n'est songé à faite une ré-« volution. » Veyez-vous la politique! Voyez-vous le nom de la Frunce qui manque sur cette liste de nations révolutionaires? En bien ! il y aurait peut-être une guerre possible, avec ce nomlà de plus.

Quant à la soubrette lienriette, elle a la dent quelque peu méchante, se plaisnarier est moins galo que la plaisantorie de Toinnette. — C'est celle-tà, Toinette, qui est une honne et houreuse fille, un joyeux boute-en-train, une franche servante, un carsetree bien fait! Mademoiselle lienriette, au contraire, rage en dedans, et dans ses plus joyeux moments elle s'écrie en pariant de sa maltresse : «S là docteur Lowen pouvai! l'empoisnone? à se d'est pour bien fait de nous faire aimer les médécins, mais il ne faudrait pas nous faire décèser les sonbrettes. Les tvrai que la soubrette est un produit éminemmont français, tout comme l'opéraconique est un genre éminemment national.

Cette comédie, dont le nœud est suffisant, se dénoue avec bonheur. Vous assistez d'abord à la réhabilitation du notaire, tout comme yous avez assisté à la réhabilitation du médecin. Dans la comédie de Molière, M. Bonnefoi le notaire est bien près d'être un fripon, ainsi que la scène l'iudique. M. Bonnefoi est consulté par M. Argan, qui veut dépouiller ses propres enfants de tout son bien. - La coutume y résiste, dit le notaire; mais, en personne accommodante, il indique certains expédients pour passer doucement par-dessus la loi et rendre juste ce qui n'est pas permis; tout au rebours le notaire de notre comédie. Le baron de Lowemberg lui a offert deux mille écus (c'est bien peu pour une dot d'un million), à condition qu'il remplacorait sur le contrat de mariage le nom du docteur Loewe par le nom du baron de Lowemberg. Naturellement, les parties contractantes signerant le contrat sans le lire, et quand le doctour Loewe se croira bien marié avec miss Anna, on lui prouvera quo c'est son coquin de neveu qui a épousé la dame. Cela se fait ainsi dans le Barbier de Séville, ajoute notre poëte comique, qui est trop honnête en vérité pour vouloir nous tenmner.

Mais, à cette proposition, le notaire a répondu: — Voos me donneriez dix mille écus, que je ne ferais pas ce faux-lâ! Ce qui est bravement répondu.

A cette horrible nouvelle d'une pareille escroquerie par devant notaire, qui est bien affligé? C'est le bon docteur. Les ingrats! s'écrie-il; et comme ils m'ont trompé! Cepondant on apporte le contrat; on le signe sans le lire, la docleur Loewo le signe d'une main ferne, Anna d'une main joyeuse, le haron de Lowenberg, d'une main tremblante. — O surprise! ò bonheur! Anna a été loyale, elle a demandé au notaire un contrat sérieux, dans lequel elle donne tout son bien à son mart; elle est done à tout jamais la femme du docteur. Loewe; elle n'a pas voulu épouser ce petit baron qui avait une autre flancée et qui voulait se marire à l'aide d'un faux contrat. Chacun est henroux, et môme la malade imeciaire, oui gourzt aut à l'aise consider le hon deteur.

Voilà cette comédie allemande. Cela est d'une grando et élégante naiveté. C'est ainsi que doit s'amuser une honelte our toute composée d'affables grands seigneurs, que l'aspect des vices importune et fatigae. Excepté deux ou trois mois ercuels de la soubrete, il y a dans lout cel dialogue une réserve, une décence, une tenue increyables. On dirait l'éche Jointam et lamisé d'une petite comédie des premiers jours de M. Scribe. Dans cotte comédie, plusieurs pelits ridicules contemporains sont effleurée en passant et comme si l'on avait peur de s'y arrêter. — Les gros vivres sont traités tout à fait comme la révolution de 1830, dont on n'a point parlé. A quol bon introduire une si grosso chose dans une si futile comédie?

Mais, direz-vous, quelle est donc la cour souveraine as-rez beurcuse, as-rez calmo, assec exempte d'ambition et de terreures, assez dégagée de toutes les passions des sens pour seplairo à ces légères et mormorates esquisses? Nous parlions tout à l'heure du Matade imaginaire de Molière, de cette comédie faite pour amuser Louis XIV une heure ou deux; comparez les deux comédies:

Que de silence la bas I Le calme houreurs et quel sansegéne bourgeois — let, dans le Versaille de x vur siècle, que de pompe, que d'éclat! Quelle galeté jetée à ploines mains comme l'esprit.1 Quelle profusion presque insensée de joies, de paradoxes, de diversissements, de poésies de tout genro? Cela commence par un prologue entre Céllimène et Daphaé, Dorilis et Tircls; et als termine par une bouffonnéro pour lequelle il ne faut rien noins que tous les comédiens de la comédie. Au troisiteme actel Paction s'interrompt pour fairo place à Polichinelle et à so bande — minsiciens et dansours. — Ce ne sont que festins, concerts, poésies itillennes, rondeoux, joutes, fournois, illuminations; la terro et le ciel, l'ironie et l'esprit, l'argent et l'amour, tontes les déliccs se rémissent dans le même drame pour réjouir le jeune roi de cette cour brillante. — Melière à part, heureux sont les rois et les peuples qui s'amusent à moins de frais!

Maintenant, ai voas voules, avoir le nom de l'autour de la Malade imaginaire, — eh bien I saluez Son Altesse Royale madama la princesse almélie de Saxe, une princesse aimée, honorée, entourée de louanges, facile à virve, malgré sa double qualité de princesse et de poût d'emantique ! Un instant, lorques S. M. Pempereur Napoléen se lassant, de sa couche bourgeoise et sérile, se mit á chercher autour de lui-même, en Europe, quelque princesse des royales familles à qui il pût confier l'éternité de sa dynastie, le nom de la princesse Amélie de Saxe fut pronnec parmi les apirentes à cette illustre couronne. Pou s'en failut qu'elle ne sapirentes à cette illustre couronne. Pou s'en failut qu'elle ne s'appeals S. M. l'imérétairée des Francais... net du mondel :

L'Autriche l'emporta dans cette lutte qui devait abouit a tant de misères; soyez-en sur cependant, si la princesse Antièle a regretté quelquefois cette lourde couvonne, son regret n'est venn qu'aux mauvais jours, quand à la place de la couvonne l'impératrice des Français n'eut plus à porter que des calamités étranges. — Alors, en comprenant combien ett pu étre belle et grande la destinée d'une fille de tant de rois, parageant l'exil de ce grande soldat de la fortune, quelle est in noble femme qui ne se soit troise à deuter?

Withind, Wilkind, wons le rival de Charlemagne, vous le fier et indompté Saxon que le baptème seul a pu dompter, quand la Germanie teut entière se soulevait à votre voix toute-puissante, quand le Rhin, l'Elibe et l'Oder coulaient sous vos lois, quand vous défendiez la patrie saxonne contre les Francs de Charlemagne, quand, en désespoir de cause, vous alliez chercher les les Banois et les Normands pour revenir en aida à vos Saxons; — ò terrible soldat! vous qui faisiez reculer les Francs, si les Francs a leusent pas obié à Charlemagne, qui vous eft dit qu'à oraz siècles de distance, un princesse de Saxe charmerati ainsi par sagrâce et par sa fécondité toute française, ces mêmes peuples qui out été les fiers Saxons de Wilkind ?

LA DESTINÉE DES HÉROS DR MOLIÈRE.

— HARPAGON. — CATHOS ET MADELON. — L'ÉTOURDE.

GROS-RENÉ. — MASCARILLE. — REGNARD.

C'était en 4696, il y avait déia vingt-trois ans que Mohère était mort, et avec Molière la comédie. Tout ce beau monde du xvir sièclo, dont il était l'esprit, le bon sens et la gaieté infatigable, se remettait nen à peu des alarmes qu'il avait causées à tous et à chacun, aux petits marquis et aux bourgeois, aux précieuses et aux hypocrites ; les uns avaient tout simplement profité des leçons de Molière; les autres, les plus endurcis, avaient dissimulé plus que jamais leurs ridicules et leurs vices. Ce serait un beau livre à faire, celui-là : l'influence de cette grande comédie sur les mœurs de cette grande époque. Dites-moi, en effet, si vous le savez, quel a été le sort de tous ces béros de la comédie, ces hommes si nettement dessinés, ces femmes si charmantes et si belles? Oue sont - ils devenns denuis que Molière est mort? Qu'ont-ils fait de leurs vices, de leurs ridicules, de tous les travers que Molière a poursuivis? La question est compliquée, et pourtant elle n'est pas d'une solution impossible.

Mademoiselle Cathos et mademoiselle Madelon, les précleuce, devenues plus sages, ont éposés, à leur premier cheven blanc, deux procureurs au Châtelet, Sganarelle, le cou imaginaire, est devonu veuf; il pleure sa femme, et il raconte, à qui vout l'eutendre, son aventure avec le joune Lélie; la gamille Agnès de l'École des Femmes, charmante et malicieuse enfant qui n'a pas d'autre mattre que l'amour, vient de mettre au mode son trolssieme fils, ot elle ne demande plus ai les arjants se font par Portille. Avez-vous entendu raconter l'histoire de madame Célimete ? Elle se blus triste que celle de Ninon de Lenclos.

Voici le fait : quand le grand et gendreux Alcesto eut abandonné, à ses passions de chaque jour, cette femme dont il était la gloire et la force, Célimène s'imagina qu'elle n'avait jamais été davantage la souveraine maîtresse de ses actions, de ses amours. Délivrée de censeur important, elle s'abandonna plus que jamais, la frivolel à ses coquetteries cruelles. Mais à force de jouer avec le feu, elle se brûla elle-même. Bepais longtemps lon potit marquis Clitandre serrait de très-près Célimène. Le marquis Clitandre était un bean de la cour; il avait à cour toutes les injures qu'il avait reçues; il voulait se venger; il savait attendre — il attendit. — On l'aima, il fut insolent — insolent, on ne l'aima que davantage. — Elle futbattue. « o battue, elle dour Clitandre. Clitandre adoré, trouva que la dame était insupportable, et il la joua an phanon avec le marquis Acasta. Ainsi ette belle veuve de tant d'esprit et de tant de grâces, qui recevait dans son anti-chambre les plus jeunes et les plus dépants courtisans de Versaille, triable par ses proprie faitlesesse, passa de mains en mains et d'amours en amours jusqu'au jour où sa maison fut déserte, où la viille Arsinoé elle-même la fit consigner à sa porta.

On dit qu'enfin Célimène est morte d'ennui de no plus être belle et surtout de ne plus être aimée. Avant de mourir, elle écrivit pour demander son pardon au pauve Alceste, qu'il a pleura. El fut le dénouement de cette comédie, où le rire était mèlé aux lormes. Les larmes ont fini per d'ominer; c'est l'histoire de toute comédies on ce moude, quand on la poussou ne put trop toin.

Avec de la bonne volonté et quelques beures de méditation, vous pour ries avoir, à ne pas vous tromper, caq u'lls sond devenus, tous ces héros galants on naïfe, amoureux ou ricaneurs. Mi Harpagon, malgré la verte leçon, est resté un avare. Seulement, on vieillissant i lest devenu plus avare. Il a renveyé, lo même jour, son cuisinier et son cocher, tequels est parti les trois mans vides, et sons cette admirable cassque oil il y avait une tache d'huile. M. Harpagon a vendu ses deux chevaux dont il voloit le foin, et avec son carrosso il a complété un engrentu surarier. Le carrosse de M. Harpagon a remplacé le técard empatité, le luth de Bologne et le trois -madame.

Il y a des vices quo l'on ne corrige pas: Molère le savait mienx que personne, et vidis peurquoi il llagelle jusqu'au sang certains vicieux. — Ne ma demander pas des nouvelles de Tar-tufe. — Cet horrible Tartufe s'est sauvé de la Bastille, non pas sams voire le godier et sans lui enlevre sa fille. En vain a-ton couru après lui, nui n'a su retrouver ses traces. Le seul homme qui edit pu le reconsulter, Molère, édait mort depuis vingi-quarte heures, quand Tartufe s'est échappé, justament assez à temps pour couvir de fange la mémoire de Môlère. Anis pou à peu

cette comédie joyeuse et riante devient silencieuse et sévère

Vingt-trois ans ont passé sur ces tèles brunes et bouclées; cas tèles si jeunes ont perdu une partie de leur flottante partur, ct ces cœurs qui butaient si vite se sont relentis; bélas le ogrand éclat de rire est un songe à cette heure, à peine un pâle sourire est resté sur os lèvres pâlies aujourd'hui par les veilles ou par les baisers. Telle est la comédie, et tel se homode, son image!

Ces vives passions ont changé et se sont déplacées; ces amours s'amortissent et s'en vont do vont toutes chôses. Ces ridicules sont remplacés par d'autres ridicules, commo les modes d'hier sont remplacées par tes modes du lendemain. La jeunc fille est mère, la mère est grand mère, la coquette est dévote, la dévote est morte en odeur de saintelé. Le compagnon étourdi de Mascarille prête son argent au denier dit, et s'la le hosse était à realier il ne se donnerait pas tant de soucis et tant de mensonges pour épouser une fille sans due te sons famille. Cependant, qu'est devenue Lisette, qui rait toujours? Gro-René, qui se jetait si bien aux genoux de Mariantelle? Marientel est dévenue madame Gros-René, glu le est battue autant que la femme de Sganarelle. C'en est fait, de toutes parts, dans l'univers comque, le batou

Cett est air, de touce parts, tains i united counque, to totain remplace l'écle de rire, le marigne efface l'amour, les passions font place aux intérêts. Versillées éest attriét font aussi bien que le théâter. Tout a vieilli à le as comme ici. Lo temps n'est plas, béas i ou Molère et le roi étaient si jounes, où its s'entendaient à demi-mot, pour faire de aux deux, viegt chefs-d'aver, où celair de demi-mot, pour faire de aux deux, viegt chefs-d'aver, où celair ce ux dépens des petits marquis; le temps n'est plus où la considier riait, foldtraft et montrait son épaule bruno et nue sous les charmilles de ces jardiss.

Oii, cela est triste de voir mourir les grands polites; mais cela doit être bion plus triste de voir, tout d'un coup, leurs œuvres viciliir et se fanor comme les fleurs de l'autonne. Seulement les œuvres du gélien es seuraient mourir. Elles ont à réclamer in printemps éternel. Laissez-les viciliir l'atissez mourir le génération qui les a vues naître, laissez-les arriver à leur seconde jounesse et cette jeunesse no flaira plus. Voilà justement ce qui est arrivé à la comédie de Molière. Lui, mort, le xuir siècle tout entier flut saisi d'une profonde indifférence nour celte comédie que

lo siècle de Louis XIV avait tant nimée. Le xvn° siècle s'était figuré tont simplement, l'orgueilleux1 qu'il vivrait de la vie de Molière et qu'il vivrait aussi longtemps que Molière l

Comme il vicillissait, comme il datal devenu grave et pressique, comme il renongia tidal aux Solles et houreuses vanités de la Jeunesse, cela lui faisait mal de revenir sur la comédie faite pour ses beaux jours. Ainsi ce siècle boudait contre ce même Molière qui l'avait tant amusé. Il s'en premai it Molière de la tristesse qui s'était emparée do son osprit et de ses sens. Elait-ce la faute de Molière? Bit donc, cela venait tout simplement de ceci; co beau siècle était entré dans le corcle fatal où 4789 attendait Louis XIV, et se monarchie et sa rovauté.

Moi, cependant, il me semble que jo les entenda tous, sprès Molière, les uns et les autres, à Paris, à Versaillos, qui s'écrient et qui se récrient : — « On ne fait plus de comédie! la comédie est mort! » Les siècles, plus que les hommes, no veulent pas vieillir, lis aiment bien mienx dire : — Voilà mon chef-d'œuvre qui est mort! » Héas! c'est toi-même, mon pauvro anti, qui es mort; et dans mille ans d'lei ce chef-dœuvre, dont tu chantes le De profinadis, plus jeunc, plus frais, plus galant et plus amoureux, le pied levé, dansera sur ton corceuli. La comédie était évorce « deuil de son noëte ouand tout à

coup, comme le vous le dissis, en 1695, au commencement de l'hiver, circula dans Paris une rumeur joyeuse. « Un poète comiquo moss est nél Tout n'est pas perdu, nous aurons encere de la comédie? » à cette nouvelle, qui était vraiment une grande nouvelle, no sinquiète, on sindrame, on s'agit. De quel côté nous viendra le nouveau poète? Quel est son nom? Où se tien-til? Est-il donc, hi aussi, comme l'autre, un comédien ambulant, a t-il fait son tour de France, du tréteaux en tréteaux? Où sont ses fringaités comédiennes? Il se fait bien temps aussi qu'on nous en donne de nouvelles, tes nôtres son bien yiellée ob theu usées; elles ont posé la première pierre de l'Hôtel de Bourgogne, et elles y ont laissé leur demière den!

Ainsi l'on parle dans la ville. Depuis que Molière est mort, jamais plus grande anxiété n'a préoccupé les esprits. Un siècle qui se meurt est si leureux de se rattacher à une poésie naissante! La vieille Ninon, à quatre-vingis ans, ne fut pas plus fière

do l'abbé de Chileannouf, que l'an de grâce et d'esprit 4666 no dut dètre fier de Regnard. — Oa sut enlin qu'il s'appelait Regnard, qu'il avait à peine quarante ans, qu'il était beau comme Molière; l'auil vif et animé, la bouche souriante, non pas sérieuse et grave, toute sa personne joyeus et vive, non pas mélanocique et simple.

Il aimati les riches habits, les heltes dentales, les partums orquis; il portait des bijoux comme une reine de théotre; il ricit tout haut de fal-némer et des notres. Il ne ressemblint pas, celui-là, à ce Molière si malheureux, an contemplateur si triste, a simple, si sobre, si anoureux de sa femme, vêtude noir, et dont les petits enfants avaient peur. — Vive la joie autour de nouveau venu l'vivo le via, ha bonne chère, les coups d'épée, les épigrammes, les longs rubans-flottants, les billest galants et les vers amoureux en et les maltireses que le vent emporte comme il empôrte leurs balsens! Voilà ce que l'on dissit, tout d'abord, da nouveau poète comique. Où l'availe on vu? Dû vivail-li? Nut ne povoit le dier précisément; mais à coup s'er il avistait.

On l'avait rencontré donnant le bras à de belles dames qu'il avait ramenées de ses voyages. Et pour entrer en jen, savez-vous ce qu'il avait fait, le hardi poète? Il avait fait presque autant que de s'attaquer au roi Louis XIV. Qui, lui-même, ce beau damoisean si bonelé, il avait écrit contre monsieur Nicolas Boiloau Despréaux? Onoi! Despréaux?... Il avait attaqué Despréaux? Ouoi! l'Art poétique! - Oui , l'Art poétique! - Quoi les Satires? Oui, les Satires! Il avait refait les Satires! Il avait attaqué en vers les vers de Boileau, et ses vers étaient fort hons. Des vers fort bons contre Boileau? - C'est comme i'ai l'honneur de vous le dire! Or, depuis que l'abbé Cottin était mort, depuis que Chapolain avait déposé à la Bibliothèque royale le manuscrit inédit des derniers chants, de la Pucelle (il v est toujours), nul, dans cette terre do France, n'avait osé s'attaquer à Boileau. Et pourtant en voilà un qui l'attaquait, vivement, et qui écrivait une salire intitulée. Le Tombeau de Boileau! Mais où allons nous, mon compère, et en quel temps vivens nous?

Vous pensez si l'émotion fut grande, au plus épais de tout ce peuple partisien affligé si longtemps de la vieillesse du roi callulique! Il avait si bonne envie de s'amuser! — Il avait vu lous ses poètes, même les plus charmants, renier les divinités poétiques, les Graces et l'Amour, et se repeniir publiquement d'avoir chanté toutes les passions qui sont le printemps de la viet l'Surtout le les candale avait été grand dans la bonne ville, quand elle eut appris que La Fontaine lui-mêmen, oui, La Fontaine, avair camplacé par un cifice, les belies courissenries floreatines, et qu'il avait arraché, de son front contrit, les roses de Boccace pour y placer les épines de Baruch.

Mais enfin, assez de colères, assez d'épines, assez de cendres, assez de repentir. Allons donc à celui-là qui rit là-bas d'un si franc rire, et qui boit à longs flots ce vin que l'on dédaigne ; allons à celuilà qui se moque de Boileau en écrivant comme lui, et qui fait l'amour à la barbe des Athéniens. Ce qui fut dit fut fait. A l'instant mème. ils oublièrent, les ingrats, le Misantrope, les Femmes Sanantes. Tartufe, tous ces chefs d'œuvre sérieux, pour les comédies plaisantes que leur promettait Regnard. Car à la fin on savait nonseulement son nom, mais sa demeure. Il habitait une belle maison à lui, qui donnait sur la montagne de Montmartre et qu'entourait un vaste jardin remoli d'oiseaux et de fleurs. Et notez hien que ce n'était plus là un noête crotté , besogneux , parasite. ayant toujours besoin d'un écu gros ou petit, chapeau bas devant Messieurs les comèdiens et Mesdames les comédiennes. Non pas, mordieu! Il ne va pas diner chez les autres; mais il donne à diner chez lui. On cite son cuisinier et sa cave, à Citeaux, chez le Commandeur, et même chez M, le Grand Prieur.

Les comédiens, chez lui, — chez un poite! font antichambre, chapseu bas; et comme il les traité il I finit stander M. Baroni II se mojue des comédiennes, quand elles sont vieilles et laides; il dit comme cela que lo premier devoir d'une comédienne c'est d'être jonne et d'être belle, que le reste vient tout seul, et qu'a près tout, deux beaux yeux bien limpides et bien vrais, valent mieux que estre chos capricieuse: la lateit d'une femme! — Oul, toute comédiennes et bonne à cette comédie heureuse, à condition que la comédienne ait vingt ans, ot tout au plus 1 A ces bellet dames il recommande avant tout d'être parées, d'user heuscop de soice et de velours; au besoin même il laur en donne.

Surtout il défend à ces dames de fréquenter les comédiens, comme elles n'y ont que trop de penchant; mais au contraire, il leur ordonne d'aller beaucoup dans les belles et galantes assem-

blées, quand bien même elles y devraient laisser un petit coin de leur voile et de leur manteau.

Je n'en finirals pas, si je volalis suivro jusqu'au boet la rumeur publique, à propos du nouveau poits. On ne compte plus ses mattresses, non plus que ses vices; colin-lia à dé sauvé, en affet, por ses vices, comme Molière l'et appet à moderation. On était sait-gué d'entendre Molière être appeté le juste, et ce peuple addition s'est trouvé heureux quand on lui a présenté enfin un poète comique ainante le just, la table, è viu, les femmes '; hardit, tapes de l'entendre de l'

4. Il a reconté, lui-même, les fétes de savie, et ses vers, dignes de son contemporalu, M. do Chautieu, ne rauraient soulenir, quotque nous en disions, aucune comparaison avec les vers de Despréaux:

> Tout respire chez lol la joie et l'allègresse, Y peut-on manquer de plaistr!

Y peut-ou manquer de plaistr:

A. t-on même le temps de former des désirs?

De lous les environs la brillante jeunesse

A le faire la cour donne lous ses loisirs.

i le fière la cour donne tons ses loistre Tu les reçois avec noblesse; Grand'chère, vins délicioux,

Belle maison, liberté lout entière, Bals, concerts, enfin tout er qui peut satisfaire

Le goût, les oreilles, les yeux : Icl le mojudre domestique

A du taient pour la musique.

Chacun, d'un soin oificieux A ce qui peut plaire s'applique. Les hôles même en entrant au châleau.

Semblent du maître épouser le génie, Toujours société choisie, Et, ce qui me paraît surprenant et nouveau Grand monde et houve compaguie?

Puls, quand son ami Éraste l'a blen complimenté de son bonheur, Regnard ajoule à ce délail et le complète :

Pour êiro heureux, je l'avoorai, le mosuis feit une façon de vie, Tous ecux qui la suivront seront dines d'evie, Ri last qu'il se pourra je la confinièrai. Selon mes revenus je rède ma dépenso El je ue vivasia pas confinient Si loujours en argent compiani le n'eu avisa un moint deur aux d'avance.

Les dames, le leu, ni le vin

11.

20

genr, vagabond, audacieux, libertin et sceptique; rempli de son sujet, c'est-à-dire de toutes les passions qui font valoir la comédie, et lui donnent vérité, vraisemblance, intérêt.

Ajoutez qu'en coci, la curiosité publique dialt singulièrement favorisée par la vie même du thosa de son adoption. Regarda avait été en effet tout re qu'on dissit là, encre autre chosa : par exemple, esclave en lager, via jour qu'il avait arcompagna par cau de la comma dont il était fapris. O dieux et désesset son ha sarder dans cette mer où l'écume eache lo pirate, uniquement parce qu'une belle aura franchi e obli peridie. I sinése an autant, aujourd'hui que l'Afrique est à nous, et que vous y pouvez aller porté par la vapour obéissante, dans un salon orde de gravures et en compagnie d'un piano! Faites-en autant que Regaard, même sans piano, et vous passerze pour un héros de l'omouir.

Regnard édait alfe en Alger à l'époque en les barbaresques fissients le hassea nux hommes et aux firmmes sur res colèse. Il avait été pris de compagnie avec cette brauité blende qu'il accompagnait des il loin. On l'avait vendir un bon priv, à un amateur de Tranis, et, par-dessus le marché du poète, le marchand avait donné la dame presque pour l'en. Si donc actre l'eugeard fut content pour sos propre compte, il dut être fort mortifié dans ses amours; çar enfin c'était lui dire, blen clairement, qu'il avait foué un louis d'or, contre une piéce de quinne sous.

Co bel esprit était un épicurie a; il savoit trouver des charmes aux choses mêmes les moins charmantes. Ainsi il se laisse être esclave lant que la chose l'amusa, et dès que sa chaine lui parut lourde il se racheta au prix de douze mille livres — encore son maltre eut-l'un fort chargin de perfor un parell cuisinier.

En preuve irrécusable de toutes ces aventures que lon dirait copiées sur une nouvelle de Cervantes, il avait rapporté, bel et bien, de ce voyage interrompu, une grande belle cliaine en fer toute roullée, que ses convives pouvaient voir asspendue dans la salle à manger de sa maison. — Môme, il prétendait que cotte

No m'orrachent point à moi-même ; El expendent je bois, je joue, et j'aime: Faire lout ce qu'on veut, vivre exempt de chagrin, Ne se cien refuser, voità tout mon système, Et de mes jours ainsi l'altraperai la fin i chaîne avait servi hien longtemps à l'attacher. Le menteur!
Ainsi préparé par toutes sortes d'aventures étranges, incrova-

Ainsi préparé par toutes sortes d'aventures étranges, incroyables, par des auours tels qu'on n'en fisiait plus depuis f. Astric, et par un jeu de basselle comme on n'en fisiait guêre que sous la tente de chevaller de Gramment, ilusi de retour de longs veyages jusqu'au bout du monde que signalait un beau distique latin dont le peute Senteuil ebt été fier; ainsi recommandé par su bonne mine, ses beaux habits, ses longs driers, son argenterie et son kéel, le moyen qu'un peète, et un poète confique, ne fit pas le bienveuu dans ette ville avide de novereudés?

Ainsi fut fait pour Regnard. Sans le savoir, il fravait à la fittéruture de ce pays, un sentier que ni Boileau, ni Corneille et ni Racine, ni Molière, et La Fontaine lui-même n'auraient osé tracer à leurs survivants... le sentier de la licence poétique, de la vie facite, des amours vulgaires, des joies de la taverne et des amours débraillés. Pour tout dire il ouvrait brillamment celte route des hasards et des licences au bout de laquelle était le précipice où devait tomber Piron, où J.-B. Rousseau devait périr étouffé sous la honte et le mépris! Mais copendant qui fut bien surmis, dans ce siècle où vivaient tant de gens graves et bien posés, esclaves du devoir, passés maîtres dans le quod decet. austères censeurs des écarts même les plus innocents? Certes ce farent ces gens la qui resterent bien surpris, quand Regnard, ce nouveau venu, les forca à rire de si bun cœur; quand dans ses plus grands instants de verve et de licence, il se mit à narler una langue assez française, pour ranneler la grande époque,

Ceux-là furent surpris par l'autour des Foltes amoureness quand il se montra à eux, non pas comme un bouffon licencicieux, mais comme un grand pottes, quand il les força de riro les uns et les autres, aux édats, de toutes sortes de polissanneries indiquées à peine par Molière, mais dont lui, Regand, il tirait, sans vergogne, toutes les consèquences, fouillant même la guabe-robe, même l'officine de l'apothicaire, dans leurs recoins les plus cachés. Sa galté étant contagieuse, sa bonne humeur était irrééstable. Sa galté étant contagieuse, sa bonne humeur était irrééstable. Sa galté étant contagieuse, sa bonne humeur tout à faut et complétement an homaine leureux, riche, blan portant, gourmand, amoureux à ses leures, la conscience aussi et

lorge que l'estomac, sans outre ambilion que celle qu'il pouvoit satisfaire, laissant voir à fui le gloire sons faire un pas an-devant d'elle, et la craiton comme il traitait sa maitresse, en bonne personno au-dessus du souci, ou delà du : qu'en dira-t-on? Beauté facile et complaisante, et qui ne regarde pas, quand elle rit, si son tour de coroce act déranse d'endue nou.

Fecile gloire, fecile vie, beureuse popularité, succession de Mollère dignement recueillie, poéte mé en effet pour prendre sa part de la bonne hameur qu'il semait eutour de lui. Ainsi fait le chien qui porte à san cou le diner de son maltre, et pour una part je trouve que ce chien peu fédèle a raison.

Aussi bien quand le neunle de France, ce peuple oisif, amoureux et guoguenerd, sur lequel a déteint Rabeleis, et qui sait à fond la langue de Mathurin Regnier, devina qu'il ne s'était pes trompé. et qu'il aveit frappé eu bon coin pour avoir de la bonne comédie. le peuple fut heureux et bien fier. Il bettit des mains à celui-lè plus encore qu'il n'avait fait è Molière. Molière... en l'eiment avec pession, tenait son peuple à distance. Il le grondait souvent; il le gourmandait evec véhémenco; il ne lui passait rien, ni venités, ni caprices, ni ridicules. Il se serveit à outrence de cette férule que lui avait donnée son génie, et plus d'une fois il fit pousser des cris de douleur à cet enfant incorrigible, mai élevé. rempli de préjugés et de malice. Molière à ces causes fut plus respecté qu'il ne fut eimé. Le pemple de Peris le trouvait un maltre quelque peu dur. En vain son précepteur lui accordait-il perfois quelque jour de relâche : les Fourberies de Scapin, le Cocu imaginaire, le Mariage forcé, le Malade imaginaire, Amphitrum. ces heureux instants de congé ne duraient guères, et bientôt, quand il ponsait que ces écoliers mutins s'étaient ossez amusés, le maître les ramenait au devoir. En co moment le bousson disparaissait, et l'on ne vovait plus que le philosophe.

« Le roi Messieurs I » disait Louis XV à ses emis, quend les licences des petits appartements alleient trop loin; aussitôt tout rentrait dans le respect.

Ainsi vécut Molièro; son peuple chéit, comme autant d'écoliers qui ont peur, une fois le moltre absent... edite l'école! On ne voulut plus que des jours de congé. Le Misantrope fut déloisée pour les Précienses rélairules. les Femmes savantes pour les Fourberies de Scapin, et ce fut bien pis, ma foi! quand ces écoliers sans discipline trouvérent, pour les amuser et pour les faire rire aux éclats, ce bon vivant nommé Rognard.

Cette fois plus de férules, plus de pensums, plus de bonnets d'ano, plus de bon sens, mais toutes les joies accumulées de la semaine des trois jeudis, de cette semaine tant rêvéo par les écoliers de tous les âges. Cette fois la comédie ne s'oceupa plus à enseigner, à corriger, à relever des ridicules; sons ce rapport, Melière a tout fait. Muis la comédio, la comédie de Regnard, va faire ce que Molièro n'eût jamais voulu faire; elle va rice de tout, et toujours et à tout propos, des oncles et des neveux, des pères et des fils, des valets et des soubrettes. Elle va enseigner comment on séduit les filles sans les épouser, comment on vole les encles sans redouter les galères, comment on s'v prend pour esconipter de faux billets, piper les dés, bizeauter les cartes, faire des dupes, trabir, mentir, décober et voler en plein pillage; et tout cela, en riant, de la plus simple facon du mondo, tout naturellement et comme si vous disiez - bonjour ! Point de scrupules, point d'hésitations. En effet, dans ce monde voué à toutes les filouteries, qu'y a-t-il? Il y a Joan qui pleure et Jean qui rit, Jean qui a des scrupules et Jean qui n'a pas de scrupules .... !! n'y a de véritable Jean que le premier. l'autro est un niais qui vous attriste et vous fatigue, il faut le renvoyer au sermon.

Tel est le raisonnement de Regnard, et jusqu'à la fin l'heureux poëto a été fidèle à sa mission. Il a ri d'un riro intrépide, il s'est abandonné sans réserve, à sa joie et le plus souvent cette joie est une gaité convulsive. Snivez-le, si vous voulez, dans toutes ses ioventions, si plaisantes qu'elles tiennent du délire, et vous reconnaîtrez, à chaque scène, le plus facile, mais aussi le moies scrupuleux des poëtes comiques. Il a effacé do son théâtre la triviale maximo: - castigat ridendo mores: de cette mauvaiso épigraphe il n'a laissé que le mot du milien : - en riant; tont le reste est comme non avenu pour ce coupe-toujours en pleine gaité, et il a agi en conséquence.

Par exemple savez-vous rien de plus amusant que le Joueur, ces deux passions, le jeu et l'amour, qui sont aux prises, celle-ci reoversant celle-là, le gain plaidant contre Angélique, Angélique moins belle à mesure que son amant a gagné, et ce pertrait mis en tI. 90

gage entre les mains de madame La Ressource, et cette honnète commère ameuant un dénoûment sensé, juste, gai, excellent; voilà de la comédie l — Mais, direz-vous, ce joueur de Regoard est si aimable et si gai, qu'il ne fait peur à personne.

Pourquoi peur? Youdrie-rous qu'on vous le montrât en guenilles, tout couvert de vernine et de fishere, et assessinant monsieur son fils qui dort sur un grabat voisin? Vos leçons en haiflons me fomt horreur, votte paille et votre pain noir me répugnent. Si vous allez dans les tavernes, allez-y seul; je no veux pas de vos cartes grasses, pipées et tachées de vin. — Mais la leçon? direzvous. La leçon? Que vous êtes aimple! Apprenes, mon cher, que le joueur n'est un joueur que parce qu'il est incorrigible. Il joue à toute heure et tuojours, et voil às avie il 1 ne va pas plus à la Porte-Saint Martin pour voir le Joueur de M. Victor Ducange, qu'il ne va au Théâtre Prançais pour voir le Joueur de Regard.

La leçon la leçon, disent les rhétoriques niaises, ha leçon de la comédie! Ils nous la donnent bella aven leurs leçons en comédies! Singulières gens qui ne conviendront pas que lo thétère ne corrige rien, sì non la façon dont les fommes mettent leurs robes et portent leurs chapeaux; encore faut-il être une bien grunde comédienne pour en remontrer, en ceci, à nos grandes coquettes do Paris.

Et du Légataire unicersel, que vous semble ? Otre en l'esprite et la gaité, vous surce le plus sombre nédoraime de la Porice Saint-Martin , au lieu et place de la plus amusante conicide du Théâtre Français. De quoi s'agis-il on effet? D'un vaet d'ajoe (au moins)! des gabres, d'une soubrette plus qu'égrillarde, d'un neveu fripon, d'un oncie malade, d'un faux testament, d'un vieillard qui mourt et qui resuscite, d'une maiblureuse maison bourgoise au pillage, à ce point que le valot, nou-seulement dérobe Pargent du détunt, mais encore son dernier bonnet de nuit et sa dernière robe de cliambre, encore toute chargée des missmes de sa dernière robe decliambre, encore toute chargée des missmes de sa dernière médecine!

Dans cette comédie abominable, ai vous en det l'esprit, la verve et la galté, tout ce qui n'appartient pas nu gibet appartient à l'apportineaire. Jameis sujet plus trisie et copendiart jameis sujet plus rempil de gros rire n'avait été inventé, jameis, que je sache, on n'avait fait i vou ercueil un tréteau plus plusiant. Capatit decus!

« ornement de cercueil, » ainsi dit Plaute! Cette fois il ne s'agit pas d'un malade imaginaire comme celui de Molière, mais d'un bel et bon malade qui va mourir pour tout de bon, et qui déja crache ses pournons, en avancement d'hoirie!

Il ne s'azit pas d'une soubrette éveillée et rieuse, protégeant l'amour des jeunes gens comme c'est son droit, son devoir, son instinct; il s'agit d'une fine-mouche avide et piquante, qui ne pense qu'à s'enrichir aux dépens de la pauvre vieille imbécile de créature dont elle exploite le dernier souffle. A tous ces personnages qu'il emprunte à Molière, en les poussant aux dernières limites de la garde robe et du petit Châtelet, Regnard ôte leur innocence, leur vertu, leur probité, tenrs scrupules; il n'en veut qu'à leur bonne bumeur. Il les lui iant alertes, non pas timorés; il faut qu'ils osent tont dire et tout faire et tout penser. Regnard suit Molière, dit-on , oui, comme, à la même heure, l'abbé Duhois suivait M. le Régent au bat masqué, en lui donnant des coups de pied au cul ; comme Voltaire suivait le grand prêtre dans Ofdipe. en portant la queue du grand prêtro, et en tirant la langue au public. Aussi, peu s'en est fallu que Regnard, à force de rire et de dénasser toutes les hornes de la galté permise et défendue ne devînt un bouffon, ce qui est la plus misérable condition que je sache en ce monde. Majs, Diou merci | Dieu n'a pas voulu que cet homme no fût qu'un vil houffon, avec tant de verve, d'éclat, d'imagination et d'esprit.

Faites-vous donc violence, vous tous qui avez 466 inhibités à la retenue de Molère, qui avez toipuier enconcté, dans la vicille connélle, les plus honnétes sentiments cachés sous le rire; faites-vous violence, veus qui avez crié si haut quand Molère vous a mentré, dans le Bourgeois gentithemme, le comte Derante, chevalier d'indistrie, et la marquise Dorinnee, cintetenue par le marquis, vous en verze hien d'outres, je vous jure, avez Pami Regnani I. Happelez-vous cependant que de violentes clameurs ces deux personnegs Dorrante et Dorinnee, qui se montráent à peine au milieu de foutes ces vertus bourgeoises, ont fait ponseer au public de Paris et de Verstilles I. Es hurleurs présendaient en ce temps là que Molère manquait de respect pour son parterre. Nous supplions messieurs du parterre de se calmer un peu : ils en verront bien d'autres dans les condélies de Regnant.

Ils verront des joueurs, des escrocs, des filous, des chevaliers Doranta, des marquiess Dorimème, et avec un moiss de sans-gêne encore; c'est le monde que Regnard préfère et qu'il arippie, c'est le monde dans lequel il a vêcu; il n'en connaît pas d'autre. Il a pris sa part de toutes ces folies pies que galantes. Il n'est pas homme, jui, à teoir, comme faisait Molière, une potite maison d'Auteuil, pour ne boire que de l'eau pendant que Chapelle vide sa cave, et pour s'aller ocucher, à dix heures, pendant que sa femme, mademoiselle Molière se promène avec Baron sous les charmilles de son jardin. Quant aux petites filles des comédies de Regnard, quant à ces innocentes, à ces ingénenes, la ples sino-cente de ces ingénues, c'est mademoiselle Agathe des Foltes amoureuses. Jugue des autres, par cet échantillosse.

Que si vous me demandez comment cela se fait qu'à vingt ans de distance l'un de l'autre, ces deux hommes. Molière et Regnard. soient si peu semblables celui-ci à celui-là, et pourquoi donc le public du Misantrone et des Femmes sanantes accepte, avec tant de honne grâce et de si grands éclats de rire. le Légalaire uninersel et les Folies amoureuses? je vous répondrai que rien n'est plus simple que cette révolution. Elle s'onère, tons les vingt ans, dans le gout d'un peuple, la génération qui arrive ae voulant rien accepter de la génération passée, pas même son éclat de rire, à plus forto raison ses préjugés et ses amours. En fait d'amours et de préjugés, on tient à honneur d'arriver le premier, et de détacher la jarretiere de la mariée. Il est donc arrivé que lo jeune public de Regard s'est bien plus amusé au Retour imprévu, par exemple, et aux Ménechmes, que les anciens ne s'amusaient à M. de Pourceaugnac et à l'Amphitryon, Le poëte nouveau, Regnard, faisail bien mieux que représenter les mœurs do son époque, il v avait, en son œuvre de démon, un certain pressentiment qui lui faisait deviner les mœurs d'une époque à venir, et cette époque était proche.

En effel, les contes, les chevaliers, les marquises, et même les valeis et les souhectes de licegaard ne sont déjà plus des êtres du règne de Louis XIV, lis appartienent à un prince qui va régret tout à l'heure. La Régence n'a commencé pour personne en France, qu'elle a déjà commencé pour Regnard. Sa comédie a loui Vintért d'une close qu'enfe, of datis is la senfin de la grandeur et d'une close qu'enfe, of ndists is la senfin de la grandeur et

de la skvirlich in vieux noil L'atmosphere était si fort chargée des missmes catholiques l'Ce brillant Versallies était devenu si lourd, si triste, si pédent, si cagot! (In na parlait plus à Paris, ni de la guerre, ni de l'amour, ni des fêtes, ni des carronsels d'autrefois) que la comédie de Regaraff int acceptée et devrit l'être en effet, comme la gage d'un avoir meilleur. Il me semble d'ici que je les enteeds, ces spectateurs de vingt ans, qui battent des mains à loutes les seches et qui se disent: — Pardieu, quand madame de Maintenon sera morte, et quand le roi aura véeu, voilà pourtant comme nous serons à notre four!

D'où il suit que le véritable peête comique de la Régence et de Louis XV, co nes pes Marivaux, comme on le dit, éest Reganad, Placez Marivaux entre Molière et Regnard, comme une transition éffégante, facile et relemen, des mœurs bourgeoises aux mœurs relachées de la cour, et vous remettez ces deux hommes à la place qui lour convient. Mais ce que commande la logique littéraire, l'influcible chronologie la défend. Or, ce n'est pas là m des moindres mystères du théâtre, coito histoire et cette représentation des mœurs, comme on l'appelle. Guidez-le aves sois, le théâtre est toujours un peu en avant de l'époque qu'il amuse, et voilà justement pourque d'est un grand c'est un gr

Vous sexez d'ailleurs que Regnard est mort d'une façon convenable à sa vie. Il était grand chassour, grand mangeur, grand buveur est le reste. Il était le bailli de son village. Il est mort tout bonnement d'une indigestion, à la suite d'une partie de chasse. Molètre est mort comme il avait véeu, en combattant, Molère a été pleuré par ses amis, Regnard a été pleuré par ses maltresses. Is manquent à la liste de l'Académie française l'une t'autrer, lis étaient nés, l'une et l'autre, sous le Pilier des Balles l'Quells heureuse place ce Pilier des Balles! quel endroit privilégié et fertile! Que de ubilosonbie et de nosés à extet nelse.

Étranger, qui demandez à voir le plus noble endroit de cotte grande ville, laissez lai même le Louvre, et laissez La Notre-Dame de Paris vermoulue et que M. Victor Ilugo a relevée à forca d'étoquence et de géniel... Alice saluer aver enspecte et Piller des Ilalies sous lesquels sont nés Mohère et Repnard; lui-même, il ost né, tout proche de ce Pilier des Ilalies, Béranger le poête, et non loin de Béranger, à l'enseigne de Lôtat noir — le véritable chat qui lui de l'anger, à l'enseigne de Lôtat noir — le véritable chat qui l'anger la l'a pelote en attendant la partie, est né uses i le plus grand poète comique de notre âge, l'auteur de La Camaraderie et des Premières amours': — Voyez donc que d'esput, de génie, et de gaité contenues en cet étroit espace, moins vaste et moins grand que le jardin de Regnard I.

## LE LÉGATAIRE UNIVERSEL. — LA MARCHANDE A LA TOILETTE.

Fen veux à Regnard, puisqu'il avait deviné Madame la Resource do n'avoir pas fait, d'un bout à l'autre, une comédie institulée : le Marchande à la Toilette, — une comédie en chair et en os, et comme Regnard l'eût faite, cette comédie, à peine indiquée en passant l

Autour de ce personnage qu'on appelle une marchando à la toi-lette, il y a de tout, du frie et des larmes, de la mistre et de l'opteleace, du vice et de la trettu. Elle achtet et elle vend; c'est là son môtier. Elle achtet les vieilles dépouilles et les jeunes défroques; son commerce s'étend du haitlon et du lambéan, au chât de cachemire et au voille de dentielle. Elle haitlife et elle déshabille à son grè les veilles femmes et les jeunes fémmes, jaissant cellesci toutes mues et les autres pis que nues. — Elle trufque du has de coie, du gant brodé, de la robe souillé, du chapeur famé, du r'uban rose, de l'affreux tartan, du diamant faux, du jupon et méme du vétenent le plus nécessaire. C'est un gros étre laid, éloquent et difforme, qui entre partout, quoi qu'on fisses, dans la riche maison et dans la masande; elle totte les femmes riches par le changement, les filles pauvres par la vanité. Elle a des pardes emphatiums nour celle d. des arorles éditisienness cour cèlle d.

Grace à cette femme et à sa hotte înferante, le brin de gaze ou de soie, colporté dans tous les coins de la ville, va passer, tour à tour, des plus fangeuses aux plus hometes créatures. Parélle femme vous représente à la fois madame La Ressource du Joueur et madame Frosine de L'Jouen. Elle al la mini dans toutes les sales intrigues de la ville; quand on ne l'y met pas, elle s'y met d'olle même, et, une fois là, il n'y a pas de force qui l'en publso arra-cher, — De cette femme voiei la famille : son ils siné est un

usurier, son mari est un chiffonnier ; elle tient de l'un et de l'autre. Joli mélange t

Toute femme, belle on baide, qui porte un chapeau, un childe, un urban, une robe, un voile (oi haset to trither, o modestré) est nécessairement la proie et la dupe de cette créature, qui rest la tentatrice mivorselle. Cette Pandore en jupon sale a pour elle deux irrésistibles moyens de sédiction ; elle fatte les férmines, et elle fem fait reddit. Elle Sapquió sur le bon marché, cetto chores is coltense; elle o notes sortes de mervielleux hasaris.

Achterz, c'est pour rient c'est une frome qui s'est ninchier. — C'est du pain aur la planche, et d'ailleurs vous paierez tant par mois, et, quand vous c'en voudrez plus, on vous le reprendra à 50 puur 100 de bénéfice! Si le môni arrive, la marchande la latellite hi fait vialoi! Tebistialioi de madiame: modame ne veut pas, mudame nose pas, madame est trop modestel fit le mari fait hier d'être du même avis que mudame La Ressource, sinon madame La Ressource fourrirait, au besoin, et tout ensemble à la dame, la marchandise, et l'achteaur, qui ne serait pas le mari. Mulbeurerisement, quand il emprimatit, sans trop de façon, à son ami Dufrény, son checalter joueur, Regnard avait trop de bâté d'arriver le premier, afin d'êvite l'accussion de plagiat (nu'il n'a pas évitée) pour s'amusser à dessiner avec soin le ressonace de mudame La Ressource.

Co helesprit trop heureux n'a pas le temps de tiror d'un personage le purit qu'il en pourrait tiror; il vent vivre, il vent obèir à la fautaisie, à la possie, à la fortune, au rire intérieur; prends garde, il arrive le tourbillon Il arrive, l'inselent, lo débraille, lo barbouillé de tablez d'ispagen, l'amant d'Angèlique et le protégé de madame La Ressource—le Joneur de Regnari), pour lout dire, et le voità chancelant sons toutes les ivresses des passions de la jeunesse, qui nous rit au nez que c'un est une bénétition!

Oh! ce beau Regnord! la santé, la vie et l'éclat de rire, la chance, la fortune, lo bonheur! Toutes les chances heureurses de la poésie, de la boune humeur, d'un bon estomena, la l'espair, circulent dans ses régouissantes comédies! Il rit le tout et de si bon cour! Cortes, son rire n'a rien de cette mélaccolio, de cotte philosophie, de cette sugésa sustère du rire de Molière; mais, la

en fin de comple, quel bon vivant, quel bel et bon enfant, quel huron doucement aviné! Rognard a été, de son temps, men nouveauté incroyable; il a été à la fois un écrivain et un homme riche. — Poète, il avait un jardin à lui; dans on jardin il avait un hotle, et dans cet hôte! il domnait à diner; si blen qu'il avait des flatteurs, et qu'on lui dédiait des comédies, à lui qui me dédiait, à nersonne!

Rien qu'à écouter son dialogue, on devine l'homme qui n'a besoin de personne et tout au plus du censeur royal. Il est hardiil est infaticable, il est l'enfant câté de la foule : s'il ne réussit pas aujourd'hui, tant pis pour le public et tant pis pour messieurs de la Comédie : ce n'est pas la chute de ce soir, qui l'empêchera de diner demain. Cette libre allure était alors une chose toute nonvelle en poésie. En veilà donc enfin un, entre mille, parmi tous ces poètes affamés, qui n'a pas de pension de la cour, qui n'appartient à aucun prince du sang, qui ne sait pas le nom du ministre qui méprise la favorite et ses faveurs; en voilà un qui ne fait pas d'emprunt à messieurs les Comédiens, qui vit de sa propre vie. et sur son propre bien, à son propre soleil! C'était beaucoup dire, et c'était beaucono prouver, et surteut c'était là une raison infinie d'être un homme de bonne humeur : deux millions à soi tout seul, et tout cet esprit naturel qui de temps à autre vous permettait d'emprunter l'esprit d'autrui!

Eh hien telle est la toute-puissance de la honne humeur, que la galté de Begand l'a sauvé, dout autait pour le moins, que s'il ett été un grand philosophe. Ne cherchez pas dans su consdiéu une leçon, une réforme, ou même un vice relevéauve ce soin tout paterned de Molière; le vicleux de Regnard rit de son vice; le ridicule de Riegnard en demande qu'à amuser ceux qui l'approchent; le fripon lui-même (cur la comédiée de Regnard est remplie de fripons) se met à vous regarder d'un air si narquois et si bincveillant, que vous étés tenté de lui tendre la main et de vous laisser dérober votre manteau, en ploin mois de janvier.

Oh! la galté, elle a la viedure! rien ne la tue et rien ne l'affige l On peut bien l'obscurcir quelquefois, on y revient toujours. Elle a été la grande passion... la grande vertu de nos pères; la galté, lille du courage, de la bonne conscience et de l'honneur, et si, trop souvent ello nous a manqué, à nons autres qui avons si souvent entendu à nos oreilles épouvantées le craquement de cetto société aux abois, au moins sera-telle (il faut l'espérer) la grande consolation de nos enfants. La gaité, dans le poème, c'est l'air, l'espace, le soleil, et la viel

Mûme les plus rares productions de l'esprit humain, sont fondées, sur quoi, je vous priés vus la belle humen. Dans l'Hiade, Hospère à placé Thersite, et vous savor de quel rire déaltant il fait rire les immortels! Dans le Jugement dernier de Nichel-Ange, page terrible, le grand peintre a placé toutes sortes de charges admirables qui te tirent la langue, qui te montrent le den riere, qui te font toutes sortes de grimaces à te finer rire, même de ta dammation éternelle. Savez-vous quelquo chose de plus merveilleux que le Don Quichodte, ce déalt de rire sans fin T to rire a les dents blanches, les lèvres vermeilles, l'oreille un peu rouge, le regard vil et clair. — Quand il arrive, aussiblt tout s'antine et tout s'agrandit; tout danse et tout chante autour de votre tête et de votre cour, docuement rijouis.

Le rire circule dans l'esprit comme le sang circule dans les veines, comme l'eau coule dans la prairie; ainsi la clarté pénter dans l'écloile Du rire, tout est bon, même l'éclaboussure. Il tient à toutes les choses et à toutes les œuvres de la vie. Il est le père du génie français. Aussi, quand une fois il a pris son domicile quelque part, il y rests gaiment, jusqu'à la fin des siècles.

C'est par la galté, rien que par la galté, que vivra la comédie de Regnard. On a refait, de nos jours, bien des chefa-d'œuvre dont pluséeurs ont passé par nos Fourches Caudines, on n'a pas pu refaire le Joueur de Regnard. Vous vous rappele peut-être une sombre tragédie, venue des pays du Nord: Treten ans ou la Vie d'un Joueur... C'étail le héros de Regnard, pris au sérieux. Cette fois on vous montarité, du Joueur, les hallions, les misères, les hontes, les crimes, les lâchelés. On le trainait de vice en vice, de crime on crime, à l'échafaud.

A quoi devait aboutir toute cette terreur? — A nous montrer plus charmant que jamais, l'almable amant d'Angélique! Grâce à la galité de Regnard, le Joueur de Frédéric Lemaître et de cette touchante Dorval s'est enfui devant le Joueur de Regnard. La galité, une bonne presse saité bien franche. L'a emporté sams

/Goog

coup férir, sur toutes les atrocités bien combinées du drame de la Porte-Saint-Martin.

Ce poëte-là, convenez-en, vaut bien la peine qu'on s'y arrête, et qu'on l'étudie avec le zèle, avec le soin que méritent ces êtres à part dans l'esprit, dans la bonne bumeur, dans les délassements d'une nation.

## BOISSY. — L'HOMME DU JOUR. — L'AMI DE LA MAISON. — LE MARI A BONNES FORTUNES.

Si nous avions besoin d'un cruel contreste à cette vie éclatante, à ce bonheur innocent, hélas ! nous n'aurions que le triste embarras de faire un choix dans le monceau des misères poétiques.

Un jour d'hiver, en 4754, sous les toits d'une maison de la rue Saint-Jacques, par un temps gris et pluvieux, une femme assez jeune encore, mais pâlo et déjà ridée, attendalt un homme qui devait venir. Autour de cette femme, quelle misère! Décente misère cependant; ces haillons étaient nets et bien lavés, ce plancher froid était balavé avec soin : sur cette table en sanin renesaient de vieux bons livres, les derniers amis du pauvre : ceux-là qui vous tendent la main quand vous êtes seul, qui murmurent à votre oreille mille consolations décevantes; mais, hélas! encore faut-il pour que ces consolations soient entenducs, pour que vous sovez à l'aise avec ces amis immortels, qu'il y ait un peu de feu dans l'âtre, un morceau de pain dans la buche! Or, dans cette maison si pauvre, il n'y avait ni pain, ni feu. Il y avait cette pauvre femme, immobile et résignée, qui avait même cessé de regarder de temps à autre la porte félée par laquello son mari devait entrer. Dans cette misère si tranquille, on n'entendait pas un seul bruit, rien qui ressemblât à la vie, à l'espoir.

A la fin, et aprês de longuea heures d'attente, cette porte s'ouvrit lentement. Un homme entra. Il était d'assez belle stature, malgre et bien fait; il portait la tête haute, et jamais, à le voir, on n'eul pensé que toute cette pauvreté intérieure était le partage de cet homme au bel aspect. En fects, cet habit bien étofé, cette canno à pomme d'or, la dontelle de co jabot, ces bus de sole à la jambe, et ces boucles de similor au soulier, cette chaîne d'une montre absente, tout indiquait cluz le nouveau reun l'élègence et la fortune. — Signes trompeurs! derniers efforts d'un malhenreux qui se respecte!

Or vous devez savoir d'antant plus de gré à cet indigent bel esprit de cette attentive surveillance sur sa personne, que déjà dans ce xvirre siecle, dont l'effornetre égale le génie, le cynisme des esprits a passé dans les habitudes de la vie littéraire.

A force de montrer leur âme à nu , les écrivains de ce temps-là ont fini par habiller leur corps presque aussi peu que leur âme. Diogène est invoqué par ces grands Messieurs comme un modèle excellent que l'on peut suivre en toutes choses. Le buillon devient à la mode. On dit tout, et par suite on ose tout Laissez-les fairo, les uns et les autres, ils vous feront une confession généralo de leur vie , sans oublier une seule de ces hontes secrètes que d'ordinaire la conscience se dissimulo à elle-même. Et comme ce triste attirail de la mendicité entraîne nécessairement la mendicité, sa conseguence immédiate, vous les verrez tous les uns et les autros, ces fiers esprits, tendre la main aux grands seigneurs qu'ils iosultont, aux financiers qu'ils meprisent any femmes beaux-esprits dont its sont les flatteurs, pour en obtenir tantôt un diper, tantôt quelques pièces d'or, tantôt un morceau de velours afin de remplacer leur haut-de-chausses, tantit un junon de flanelle que la dame aura porté, et dans lequel auront déteint ses bas bleus. Triste misère, celle-la, misère sans courage, et sans dignité, la misère du mendiant à l'esconetto qui attend messire Gil Blas sur la route de Peñaflor.

Mais l'honnèu homme dont nous parloss en ce moment, n'est pas de ceux-là qui mendient pour vivre, et qui portent des guenilles pour faire pité. Il a côt bien malbeureux, bien battu de l'orage, bien pauvre; il n'appartient à aucune coterie littéraire ou pitilosophique; mul ne le prôse, car personne ne le craint; à peine s'il peut aller une fois ou deux, chaque année, causer du théère au casé Procepe; il ne vau an cât Procepe que lorageit peut payer son évet. Colui-là, par la dignité de sa vie, par la sapériorité de son orgeuil, il appartient à l'anctionn orf-publique des lettres, dont les membres à acceptaient que les bienfaits d'un ci, hais il avait luttle flongtemps, mais cette fois ses ressources étaient épuisées; il n'a plus aujourd'hui ni feu ni pain; d'ans buit jours il n'anne plus d'asile.

C'en est donc fait, il faut mourir! Jau premier pas quo le pouvre diable a fait dans sa clambre, sa forma a faut devina. Elle so lève, elle vi au devant de son mari, le déparassant de son chapeau et de se canen à pomme d'er, qu'ell er renst à leur place accoutunée. Lui, cependant, machinalement, li s'assed au coin de la cheminée froide et sombre, sa femme lui donne sa robe de chambre; et, quand elle a tout remis en ordre, elle revient s'asseoir sur le tabourt accoutunée; le le place sa ties sur les genour de cet homme qu'elle aime et qui lui inspire une si grande pité, nour le resarder de plus crès et bour le réchaufle.

A cette heuro, ils se sont compris, ils savent ce qu'ils ont à faire : il faut attendre. Dans deux jours, dans trois jours, demain, peutêtre, quel bonheur! ils seront morts de faim et de froid. Rien ne neut les tirer de cette misère: il faut mourir!

Eb bien! cet homme qui mouruit en ce taodis, à côté de sa forme, et sans se plaintre, cobui-ci, non plus que celle-di, c'âtait M. de Boissy lui-nême, c'était l'auteur des Dehors tromperrs, une comédie où se retrouvent à chaque vers, (heureux mensange!) lo louc exquis et sans frein, les festims sans fin, le jeut, l'amour, l'intrigue, les beaux arts, les merveilles, les élégances les plus colteues du siècle passé. Cet homme, qui s'abandonne à la faim comme à son dernier sepoir, il a transporté, un des promiers, sur la scêne, cette depoude dé délire dieg Volurie a chantée en cent androits de ses poésies légres, qui sont comme la mousse pétillante de son esprit :

Moi je rends grâce à la nature sago Qui, pour mon bien, m'a fait native en ect âge... Paime le luxe et même la moitesse, Tous jes plaisirs, les arts de toute espèce, La propreté, le gobt, les ornements... Tout sert au luxe, aux plaisirs de ce monde... Dis ! le bon lemps que ce s'ébele de ferr

Lo bon temps en eflet, où le meneu de flameau tendait la joue à tous les soufflets, au nom de la musique éhontée; où M. de Boissy ce poête charmant, s'enfermait avec sa femme pour mourir de misère! Oh! le bon temps où ils étaient presque tous si pauvres, que c'est pitié de les entondre raconter leurs misères! Et vous vous étonnez qu'ils aient tout renversé, tout brisé,

tout bouleverés au leur passage, ces montiants de génie, et vous leur en voulez d'avoir élé des ravageurs, ces déshérités du monde étodis? Mais revenous à la cométie de 31 de Boissy qui ne monrut pas ce jour-là, qui fut secouru à temps par une voisace charitable, et qui devint, trois assa plus tard, mendro de l'Académio française à la place de Néricaull-Destonches, un houme qui avait la verve conqine, le style incisif, l'incargé et le talent.

Catte considio de Boissy, l'Homme du jour, écrite avec peu de sayle, ai vous l'aimez mieux, peu de slyle, mérite cependant de rester au thelàtre comme un tablean assez fidele de cettà belle su cièté qui n'est plus. L'Homme du jour est tout à fait le hèros de co beau monde des heureux et des oisfis que nous ne connissems plus guere aujourd'hui. Du temps de Boissy, être un bomme du monde, était une faitre, c'est presque un ricidule aujourd'hui.

Dites à un hommo, notre contemporain, qu'il est à la mode, aussitôt, pour peu qu'il ait de l'esprit, votre homme se facteren au et ferme. — Proposez, même au dandy le plus effrende de faire, seulement pendant vingt-quatre houres, le métier que fait l'homme du jour tout l'aunée, notre dandy vous répondra qu'il a bien d'autres soucis : le bois de Boulogne le matin, l'Opéra le soir, et le club à nimit. L'homme du gour d'autrefieix il your les autres, il vis pour les femmes qui l'entratoent partout où elles veulent aller, au bal, à la comédie, au concert, au jeu même; l'homme du jour d'autjourd'hai vit pour loi seul, — il va seul au bal, et il daise vis-à-vis de lui-même; dans le salon; il cause avec lui-même; à table, mossier dine tête à tels euve es arprore personne; pour être heureux, poi, gracieux, bien élevé, charmant, fidele enlin, est homme n'a besoin que d'un miroir.

Voità pourquoi ce caractère de l'égriste de la Inone conspagio, grâce aux pregès que nons avons fisit dans la vic édgante, nous paralt aujourd'hui très-supportable. — Cet homme, dites-vos, est moussade dans son intérieur, mais cependant vous avouez qu'il est charmant dans le monde! Vous vous piaignes de ses brutalités au dednas, mais rependant vous célèbres son urbanité au dehors! Avec les siens, il est incivil et brusque; oui, mais il est d'une extrème politesso avoc les étrangers! Mais cortes il n'y a pas là de quoi se plaindre, et vous avez bien tort de n'être pas coalents, bonnes gens du sièclo présent.

Que diriez-vous, cependant, si au lieu de votre homme du jour, vous aviez le ndire, hrutal au dedans et brutal au dehors, inicivil partout, mal élevé toujours? Vous vous plaignez que le vôtre sent lo muse, à la bonne heure; mais lo nôtre, notre homme à la mode, sent le fumire et la tabac.

Alisi cette comédie de Boissy a subi le sort de toute comédie qui n'est pas la comédie de Boissy a subi le sort de toute comédie qui n'est pas la comédie de caractère. Autant celle-ci est vivace, nutant la comédie do genre est fiquivo. L'uno résiste aux siècles, l'autre est emportée comme elle est venue, par la mode. Tartufe, Alcesta, Célimène s'en vont rajeunissant chape [our ; chaque jour ajoute une ride à la riante comédie de Marivaux. Lovelace est immortel, \*fomme du jour de Boissy est presque mort. Le premier est un terrible gaillard, armé des plus franches passions, des vicos les plus décidés; le socond est à peine l'ombre pale et innnimée de ce puissant modèle. Le jour le plus léger enlève le pastel, l'huile résiste au grand solli. Cepodaut i est bon, do temps à autre, do jeter les yeux sur ces légers chef-d'œuvre de la potite comédie avant que le temps et les révolutions ne les aiont précipitées dans le mème néant... vioilles gravures des modes d'autrefois.

Les vioilles comédies ne disparaissent pas entièrenteut I. Demps les brise, un bet esprit ramasse ces débris et de ces vieilleire, il fait une stauvenuté. C'est ainsi qu'un homme de besuccup d'esprit, notre contemporain, M. de Vaulabolle, avec quelques vers d'une comédie oubliée de M. de Boissy, a composé une agréable petite comédie, oubliée à san four: 'Ami de la maison. Vous vous rappetez, dans les Petiors téropuerte, de Boissy, co M. de Foriis, un ami de dix ans, avec qui chacun se met à l'aise, surtout le maitre de la maison :

S'il s'écarte avec eux du cérémonial, L'usage le permet, l'amitié l'en dispense.

Quand Forlis arrive chez son ami, son ami s'écrie qu'il a mat choisi l'heure :

C'est mon ami, je vals l'embrasser simplement.

Forlis est invité, par son ami, à un diner sans façon, et il répond comme un homme sage qu'il est: Je crains ces diners là ; j'aime la bonne chère, El traite-moi plutôt en personne dirangère.

Dans le mende, le baron salue à peine Forlis; son abord l'embarrasse, il rougit d'un ami de province; enfin on lui prend sa chambre pour la donner à un prestolet d'abbé.

Qu'on cût mis dans ma chambre un militaire, passe; Mais un petit collet me déloger alnsi?

Cet ami de la maison de M. de Vaubbelle disi en prose, et fuit le bieveneu, grâce au peu de emborier de parterre, qui ne sait pas que M. de Boissy ait jamais écrit les Dehors trompeurs. Au mêmo instant, et comme si M. de Vaubbelle lai elt pris son bien, M. Casimir Bojour romettait en lumière une violiterie intitutée: le Mari à bonnes fortanes, et par un basard singulier, c'était encore dans Elfomme du jour de Boissy, quo M. Casimir Bojour avait trouvé sa comédie. Dans Flimme du jour, mademoiselle Mars dissin de saex boss vors:

Je vous connais, baron... L'Hymen en vous, va faire un changement extrême, Le monde y perdru Irop, vous y perdrez vous-même.... L'homme du monde est né pour na ionir à rien.

Et plus bas, la comtesse s'écrie, avec la même gaîté et le même bon seus :

A votre porte même ou vous fera l'affront D'afficher l'épitaphe, et les passants lirout: Cl git dans sen hôtel, sans avoir rendu l'âme, Le baron euten é vis-à-vis de sa femme!

Donc M. Casimir Bonjour a marié co même homme du mondo, que Boissy, en homme de bon sens, n'a pas ceé marier. Puisqu'il le faut, entrous su pen avant dans cette comedie, qu'on pourrait fort bien initiuler la Suite de l'Homme du Jour. Cette fois, ce qui artive à boutes les suttes, l'esprit à beaucoup boissé, l'imagination d'est affielible, le style surtout est réduit à rien. Certes, le vers de Boissy no vaut pas qu'on l'admire biels n'et: cell est languissant, et assez l'alche, et sauf trois à quatre couplets d'une bonne homne facture, on n'y sont guére le poète.

Comparés aux vers de M. Casimir Bonjour, les vers de M. de Boissy sont des mircles. En même temps, pour ce qui touche aux mœurs, à l'observation qui pénètre dans les recoins les plus cachèts, comme fait un rayon du soleil, il il y n aucune comparaison à faire entre M. Casimir Bonjour et M. de Boissy. Sans nul doute, tout pauvre que vous l'avez vu, M. de Boissy a fréquenté la belle et honne compagnie; il est entre dans les mellieurs astons, il a pris as bonno part de cette piquante causerie qui cachait toutes choses, et même le hos nens, sone un vernis plain de grâce et d'atticisme; ce n'est pas M. de Boissy qui ferait dire à son héros: —Ma petité comtesse!

Ce n'est pas lui qui nous montrerait cet homme, se disant à lui-même ces impertinences qu'il dit tout bas à madame Lasthénie ; même au temps de Boissy, pas une femme comme il faut ne s'appelait Lasthénie, à plus forte raison, de nos jours, où les noms féminina les plus simples sont les meilleurs. Il est bien heureux vraiment que la femme du Mari a bannes Fortunes s'appelle Adèle, c'est là un nom bien simple et bien choisi, pour un si grand génie ; eu train dont v allait le poète comique. Adèle aurait bien pu se nommer Amanda. Quoi qu'il on soit, cette honnête jeune femme est la plus simple du monde, quand elle entre ainsi à l'improviste chez son mari, de ne pas deviner que ce monsieur est en train d'écrire des billets doux. Pour une femme que la chose intéresse tant soit peu, cela se devino tout de suite, un billet doux, à la forme mystérieuse du papier, à l'odeur pénétrante du billet. à l'écriture fine et menue; et d'ailleurs on ne suppose pas que notre Lovelace bourgeois soit tellement sûr de son fait, qu'il ne soit pas quelque peu troublé par l'arrivée subite de sa femme, qui le surprend dans cette aimable occupation. Si vous voulez que je m'intéresse à cetto jeune femme indignement trompée par'un fat, donnez au moins à cette femme un peu d'esprit.

Si son mari n'est pas tendre avec elle, faites au méins qu'il soit poli. Or, ce M. Derville est un grossier personnage quand il propose à sa femme de la mener à la campagne, et quand il sort tout seul, à cheval, avec son domestique, l'instant d'après. Au reste, il est impossible de micur justifier ces deux jolis vers :

Votre femme est d'un esprit fort doux, Elle n'a pas de fiet, c'est très-heureux pour vous. Quant au reste de l'assisionnement, je vous en fais grâce. Toujours est-il qu'à ces traits vulgaires, à cette profusion insensée de billets mai sécnits, à ce pers'illage de mauvais ton, je ne reconnais là qu'un méchant blaterd de Lovelace ou de M. de Richelleu. L'auteur n'à pas même fais grace du duel à ce mari à bonnes fortunes. Cet homme a des duels', comme on a des poignées de main dans la rue, et il envoie chercher un útémoi, par son domestique, comme on envoie chercher sa bourse, quand on l'a oubliée sur sa table.

## Deux duels en six mois ! toujours pour une femme?

Personne, de nes jours, n'a deux duels en six mois, sinon les bretteurs de profession. Quant à l'expression — toujours pour une femme, elle peut tire juste, elle n'est pas potique. Ca premier acte de la comédie de M. Casimir Bonjour est asses grossier, et raisonablement brutal.

Au second acte notre homme revient de son duel, pour une

femme, et son témoin le félicite de s'étretife d'affaire adroitement. L'expression n'est ni heureuse ni adroite. — Je n'ai fait qui bôtir à la délicatesse, répondell. Délicatesse est encore assex bien trouvé. Que si vous le pressez davantage, il vous dira que son adversaire avait tot, pour l'avoir mis en rapport aves son épouse. Mis en rapport est encore un singulier mot, dont vous ne trouveriez le synonyme que dans le vieux français de la reine de Navarre. El enfin, si vous lui demandez ce qu'il reproche à sa femme? voità notre Den Juan qui porte ta main à son front et qui s'écrie: — Statue! Statue! Il n'a pas do plus grandé injure à adresser à cette belle créature qu'il offense en courant, sans plaisir, sans product, sans probite. Xatue! Maintennat allez donc faire un seronne à un pereil mari pour qu'il reste,, comme c'est son devoir, dans le statu y aut.

A peine de retour de son duel, M. Derville entreprend la conquête de madame Franval, la Femme d'un sien ami, mais sa conquête morale. Comprenne qui pourre. C'étais peut-être le cas de vous parler de M. Charles, le petit cousin qui punit et qui venge, le châtiment en gants jaunes, aux cheveux noirs et bouclés, pâle et bien vêtu, qui suit le mari volege, ...m pede clatudo. Co M. Charles est amoureux de madame Derville; il porte son porti. trait dans me boile à double fond, et quand il est chez sa maltresse, il regarde teadrement ce portrait sur l'air connu: — Portrait charmaul portrait de mon ante l'Alos suvientà coup sàr la femme en question; elle arrive sur la pointe du pied, le corps penché en avant, les coudes en arrière, et elle devine que c'est elle, elle même, cachée dans cette boile à double fond.

Comment) Charles aimait i Qui l'auratt devinér Eh! mon Dieu: quel est donc cet objet forumé?

Mais, pour mieux s'en assurer, que fait la dame? Elle envoie sa soubrette chez M. Charles; la soubrette raconte à sa façon qu'elle a vn dans la glace

Qu'Il premait un fasil (M. Charles) et sà roste de chasse. Pattendais dans un coin. Il est bientòl dehors; Dans son appartement le suis entrios *alors* J'ac cherché aon habit où j'étais bien certaine. De trouver en portrait...

Quei récit l quel patois ! et madame Derville entendant la servante parler aiusi, a bien raison de dire tout bas :

Vit-on rien de pareil? Quelle indiscrétion ! Mais qu'attendre de gens sans éducation?

Voyez la force des babiliodes viciouses! voilà maintenant la maîtressa qui parle commo parlait is soubrette tout à l'heure. Quant à M. Charles, M. Charles et à 'mon sens un pauvre amereux. Quoi done! quand il change d'habit, il laisse dans est habit le portrait de celle qu'il aime avec son mouchoir de prohei! Il n'a pas une petito place pour cette ministuro dans sa seele de chasse! et pour savior ces secrets amoreux, une soubrette est à l'affit des habits de M. Charles, comme M. Charles sera tantôt à l'affit des lapins! Mais ce sont it des reflexions que ne fait pes madame Derville dans son long monologue dont voici quelques joils vers :

Avec moi devrait il y mettre du mystère?

Il me redoute. — Eh bien, suchons tout matgré lui.

Que vois je, juste ciet : Que vois je? it se pourrait ?

Elle en voit tant que sa belle-mère, qui est une assez bonne

diablesse de mère, qui sait au juste la valeur morale de monsieur son fils, et qui surtout est une grande logicienne, se dit à elle-mème:

Adèle est vertucuse et pure au fond de l'âme; Survoitez-la pourtant, car cufin elle est femme.

De son côté, Adèle, en parlant de sa belle-mère :

Oh! non, elle ne peut penser ce qui n'est pas.

Quoi qu'il en soit, la jeune femme est bien inquiète, bien malbeureuse, et tout de suite elle cesse de parler à son cousin amicalement.

Vous vous doutez bien que l'auteur, en homme habile, a placé en debors de ses personnages, deux velets qui font justement aute le controire de ce que font leurs maîtres. Zoé, par exemple, veut que Francisque soit coquet avec les femmes, et de son colté elle se gromet bien:

De ne pas imiter la bonté de Madams.

Et plus bas:

Est-ce que j'el besoin de la permission? Écoute, nous n'avons qu'une seule vengeance, Mais aussi c'est qu'elle est sûre par excellence,

Il est vrai que Molière avait dit, dans son vers incisil :

On'une femme a toujour s'une vengeance prête.

Mais M. Casimir Bonjour prend son bien où il le trouve, et il a, ma foi, raison. Il n'y a que les honteux qui nerdeut.

Au reste, on lit, quelques pages plus bas, un autre vers de Molière:

Mon cousin , ce discours sent le libertinage.

Quel bonheur pour lui, et pour nous, si M. Casimir Bonjour prenait encore plus souvent des vers tout faits, et si bien faits!

Cependant notre Don Juan marié poursuit le cours de ses plaisanteries et de ses bonnes fortunes. Il ne veut voir aucune des tendresses quo fait son petit-cousin à la jeuno femme. Ils sont brouillés, c'est lui qui les raccommode. Charles s'en va, c'est lui qui le ramene. Il n'est pas tellement préoccupé de ses amours, qu'il ne veille fort bien sur les amours de ses voisins.

Elt i mais, j'y songe I ce prétendu mari à bonnes fortunes n'en n'a pas une soule, oxcepit de petitée comitesse du premier acte à qui il écrit comme on n'écrit pas à une fille; ce monsieur-là est tout à fait le plus honnéte des maris, Il fait bien la cour à butes sortes d'îlrs en Îtair, mais it shen la fumée, et c'est la cendre qu'îl recueille. Il so hat en duel, pour qui? On ne le dit pas. Il est sans cesse sur la route de Passy à Paris pour une fadq qu'on ne voit pas. Il écrit à madane Franval rune assez plate égitre, et madame Franval rune et cetle lottre à madame Afele. Romarquez donc que si l'en voulait trouver lo véritable sujet de cette conédie, il faudrait l'initiuler: la Femme à bonnes fortunes. Car, à tout prondre, c'est madame Afele qui les a toutes. D'abord la soubrette va chercher un portrait dans l'habit de M. Charles; en secoul liou, le mari lui raméence ou M. Charles (en secoul liou, le mari lui raméence ou M. Charles).

qui s'en va; une autre fois, c'est la bellemirer qui vient en aide qui s'en va; une autre fois, c'est la bellemirer qui vient en aide à la belle-fille; toutes les complaisances sont pour la femme, toutes les fatigues pour le mari, ce mari, co bavard qui parte si haut de ses reougétes, a contro lui tout lo monde et même la femme de chimbre de Madame. Ah! co n'est pas sinsi quo Molière nous a montré Don Juan, que Richardson nous a montré Lovelace, que Marivaux lui-même s'est amusé à badigeonner du fard le plus charmant, ses aimables petits marquis.

Comparez sculement co stupide Derville au beau Moncade, ot

i. ...

comparte securione to sequete event and news anomator, or vous jugeres, que si maciame Addle court un danger, ello n'a qu'un danger à courir, c'est de mépriser un assez pauvre homme, qui doit se connaître en hoss medosa beaucoup mieux qu'il ne se connaît en holles femmes, et qui n'est pas déjà trop hon pour étré un hon mari, tranquillement assis au coin de son feu, avec sa femme de ses enfants.

Or (et c'ost justement à poursuivre ces variantes dans les usages et dans les mœurs, que oelivres éconsacré), voilà ce qui arrive lorsqu'on se trompe d'époque et de mœurs, lorsqu'on transporte dans l'année 4824 les mœurs de 4750; lorsqu'on suppose que rien n'a changé dansi la galanterie d'autrélois; lorsqu'on ne veut pas vior que loutes les paines que se donnait judis un bomme du mondis pour obtenir un signe de tête ou un coup d'éventail, il se tos donne aujourd'uni pour acheter un arpeut de terre, et pour oètenir qualques vois aux clertions du conseil manicipal. Voilà ce que c'est que de fairre de la comidie au basard, avec des mœurs frelatés, des bons mots équivoues, des appetits passés do modes, des passions devonues insipides, des prétentions devenues ridicules. Aujourd'hui, nul ne voudrait de ce métier d'homme à bonnes fortunes; et même, ceux qui l'esent encore entreprendre, s'en défendent comme d'une houte.

Vous savez co quo d'sail ce gentilhomme anglais au roi Louis XV: — Vous venez fairo l'amour à Paris? d'isait le roi. — Non Sire! je l'achète tout fair répondit l'autre, brutalement. Or ce qui était une brutaitié sous madame de Pompadour, est devenu uno vérité corracto sujourd'i

Si bien, — qu'avec une maladresse infinie, cette prétendue défenses du marige tourne en accusation. Vous voulez démontrer l'indédité du mari, vous arrivez à prouver l'indédité de la femme. Le marique vous voulez faire vicieux est tout au plus ridicielle, la femme quo vous donnicz commo un modèle de vertu, est bien près de se faire enlever par son cousin. Cette scène du quatrième acte, ce tiden-êtte des deux amants pendant que le mari à bonnes fortunes promene, duns le faillite voisin, lo cheval du petit cousin, qu'elle est empranté à un charmant contre d'Immitter, seulement, dans l'original, la scène qui est très-vaisembable sous les fenères d'une belle courtissan, elvien l'beni encryable dans le bois de Boulogno, et à propos d'une honnette femme qui n'y entend pas mailes. C'est le cos de Scènerio: Quelle indiacrétion i

Quand Monste mari surprend Charles avecsa fomme, il se plaint, à son tour, que Charles y mette du mystere avec lui ; il s'écrie qu'on le redoute. M. Casimir Bonjour, qui écrit si difficilement la comédie, a tié bien bon de ne pas se cepier lui-même comme il copie Molère, de ne pas fier servir deux ou trois fois le même vers, ce vers-ci, par exemple, qui peut s'appliquer à biens des positions:

Que vois-je? juste ciel! Que vois-je? Il se pourrait?...

Encore si ces situations vulgaires, si colte plaisanterie qui court les rues et les yaudevilles, étaiont relevées, de temps à autre, par quelque bon petit passage bien écrit et bien pensé, si nous trovions çà et là quelques-unes de ces tirates de M. de Boissy qui vonts ibien dans la bouche de l'acteur qui les ébbite. Mais non1 vous ne sauriez croire la négligence, l'incorrection, la platitude de ces vers; il faudrait tout citer pour vous prouver à quel point de néglieznec on peut, de nos jurs, pousser la comédie en vers.

..... De la fatatité je suis une victime!.....
Quel désordre effrayant dans son air, dans ses yeux!....
Mais véritablement celle tête s'égare,....
Je ne la concois plus!

Concevoir une tête! Il est vrai que l'on dit : piquer une tête, à l'École de Natation. En même temps revient la douairière, madame Derville, avec son éternel refrain:

l'ai pitié de ma fille, et maigre sa vertu, Je commence praiment à n'être plus tranquille :

Il y a assez longtemps ce me semble que la bonne femme n'est plus tranquitle sur la verta de sa bru; car elle est femne d'est c'n'est pas vous qui le lui avez fait dire. Quoi done! dans ces cinq netes d'une comédie écrite en vers, nous cherchous en vain une diziaine de vers à citer!

## L'HOMME A BONNES FORTUNES. - BARON.

Du Mari à Bonnes Fortunes à Illonme à Bonnes Fortunes, il y a usus loin, quo de Baron à M. Casimir Boujour I Co Baron fut aimé de Melière; La Bruyère le méprisait; il eut la baine de Le Sage qui ne haïssait personne. Ce sont là trois fortunes bien diverses. Molière avait recoeilii Baron à Têgê de douze ans; il lait avait servi de père; il avait supporté toutes ses ingratudes; Molière fut pour lui un père indulgent, et quel pius noble appui pouvait tomber du ciel à un jeune homme sans mœurs, qui avait commencé par être une espèce de hobémien dans une de ces troupes de province dont Scarron no fut que le très-véridique historien?

Le mépris de Le Bruyère pour Baron porce en plusieurs passages de cette vaste et vivante comédie : Les Caractères de ce siècle. Vous rappelez-vous ce terrible passage sur Rescius? « Roscius est occupé, dit La Bruyère à une femme, il n'a pas le temps de vous aimer, mais il vous reste le bourresul » Et l'indignation de La Bruyère à propos do cet Honme a bounes Fortunes, qui oublisit son honne de nuit chez los duchesses « ell peut y avoir « un rudicule si bas, si grossier ou me'me si fade et si indifiérent, qu'il n'est ni permis aux poetes d'y faire attention, ni pose « sible aux spectateurs de s'en divertir... Ces caractères dit-con, qu'il n'est his, i par cette règle, on occupera bieu-cht tout l'amphithétère d'un laguais qui sifile, d'un malade « dans sa garde-robe, d'un homme tvre qui dort ou qui vomit! « Y a-t-il rien de plus nature! ». Void de l'Infignation!

Quant à la haine que porte Le Sage à Baron, on la retrouve en plusieurs endroits du Diable Boileux et de Gil Blas, une hoine rieuse, une moquerie pleino de gaité, un coup d'épingle, comparé au fer chaud. Voici le portrait de Baron, par Le Sage:

« Premièrement, c'est un grand homme qui a été comédien. As-tu remarqué ses cheveux poirs? Ils sont teints, aussi a bien que ses sourcils et sa moustache. Il est plus vieux que « Saturne; cepondant, comme au temps de sa naissance, ses « parents ont négligé de faire inscrire son nom sur les registres « de sa paroisse, il profito de leur négligence, et il se dit plus e jeune qu'il n'est, de vinet ans pour le moins. D'ailleurs c'est le a personnage le plus rempli do lui mêmo. Il a passé les douze a promiers lustres de sa vie dans une ivnorance crasse : mais nour « devenir savant, il a pris un précepteur qui lui a appris à épeler « en grec et on latin. - On dit que c'est un grand acteur. Je veux a le croiro pieusement; je t'avoueraj toutefois qu'il ne me plait « point. Je l'entends quelquefois déclamer ici, et je lui trouve. « entre autres défauts, une prononciation trop affectée, avec une « voix tremblante qui donne un air autique et ridicule à sa déclaa mation, a

Cortes, l'homme qui a occupé à ce point Molière, La Bruyère, Le Sage, vaut bien la peine qu'on aitle voir jouer sa comédie, ne fût-ce que pour chercher à s'expliquer d'où lui venait l'amité de Molière, lo mépris de La Bruyère et la haine de Le Sage? Trois immenses fardeaux à porter.

A vrai dire, en ceci, nous comprenons mieux La Bruyere et

Le Sage que nous ne comprenons Molière. Molière a aimé Baron comme un intelligent comédien, qui était beau, bien fait et inso-leuf à outrance, comme Son élève, comme un enfant qu'il avait sauvé, à la bonne heure; La Bruyère l'à Blagellé comme un insipide auteur dramatique sans retenue et sans style; pour nous, à ne jugger Baron que sur son rôlo et sur as comédie do l'Homme à bonnes Fortunes, nous trouvons que La Bruyère à raison.

En effet, quelle triste et iustjide comédie ! quelles sottes mours! quel platstyle, quelle méchante intrigue, et comment le xur siècle à son appée s'et-li pu se complaire à la représentation d'une pareille œuvre, si insolemment jetée sur lo mêmo théâtre où les chef-d'œuvre de Molière brillaient, chaque soir, dans l'éclat naîf de leur cénic. de leur style et de leur nouveaulé le leur nouveaulé.

Cet homme à bonnes fortunes, ce Moncade, qui est-il ? D'où viett-il ? Cet un nommé Moncade, un beau, d'un certain âge, qui n'a ni feu ni lieu, ni parents, ni amis, ni état dans le monde. Ce n'est pas un marquis, co n'est pas un bourgeois, il n'est ni de la ville, ni de la cour. Pour comble d'invraisemblance, la scène so passe à Paris, dans le Paris do Molière et Louis XIV, de Ninon de Lenclos et de madame de Maintenon; la ville aux élégantes amours, aux belles passions, aux belles manières, aux synul langave!

Co Moncade arrive un jour, lui et son valet, comme fait Tartulo chez Organ, dans la maison de Lucinde qui l'liéberge et le nourrit, un geux qui n'a pas un sou vaillant! Que Lucinde ait jamais été la parente de Célimben, cette ravissante coquette, la seule femme sans état dans le monde qué Molière as soit permise, on ne saurait le soutenir. Célimène c'est l'esprit qui ose tout, c'est l'ironie qui so permet toutes choses, c'est la grace un peu effrontée, c'est véritablement la forme libre du xvri s'écler, mais si aimable et si habile à se défendre, qu'on a bientôt oublié tout ce que sa conditie a d'émivoue.

A coup sûr la grande Célimène ne voudrait pas de cette Lucinde, pour en faire sa îmme de chambre. Une fois installé chez Lucinde, Moncade, qui devrait s'occupe de sa bienfairice, au moins tant qu'il est chez elle, à peu près sur le même pied que les gens à ses gages, n'a pas d'autre soin que d'écrire à des fommes étrangères, ou de roccevoir deutres d'amour, sous les yeux et dans la maison même de Lucinde. Il faut que cette Lucinde soit une grande dupe ou que ce Moncade soit un grand niais!

Cependant Moncade est à sa toilette. Il met ses mouches et son rouge. Plus il sera efféminé, et plus il sera froid et insipide! comme dit La Bruyère. Arrive alors le arison d'Araminto. Il narait ou'Araminte a remplacé, par un laquais ad hoc, sa femme de chambre son messager paturel. Araminto est une femme commo Lucinde, ni vieille et ni icune, ni belle, et ni laide, ni bourgeoise, ni grande dame. Le grison d'Araminte avporte une montre et une lettre à Moncade, L'instaut d'après arrive le orison de Cidalise. qui apporte de la part de sa maîtresse, une agrafe en diamants et une lettre. Moncade ne daigne pas même ouvrir ces tendres billets : sculement il envoie à Cidalise la montre d'Araminte, Araminte aura l'agrafe de Cidalise. Quant à écrire un mot de remerciement à ces dames, Monsieur ne daigne. Voyez vous ces deux grisons rapportant à leurs maîtresses, celui-ci une montre nour l'agrafe. celui-la une agrafe pour la montre, sans le moin le compliment l « Le grison, à Moucade : Faites-yous réponse ? - Moncade : Non! - Le grison : Viendrez-vous? - Moncade : Non la - La galanterie du xvue siècle, s'il vous plait?

Non-seulement ce Moncado est un drôle imputent, mais c'est entore un homme qui ne sait pas son métier. D'abort son métier est de recouir de toutes mains: Sucanne-accepte tout, dit Beaumarchais, et de ne rien donner. Pour une montre ou pour une agrafe, tout ce que doit Moncade, c'est un bouquet ou une lottre, Quand donc il se désit, en pure perte, de ces présents qu'il a dù hien aganer, Moncade se vole lai-même. En même temps il s'expess, ce qui arrive en effet, à ce que Gidalise et Arminte, qui sont de la même société et qui so rencontrerent dans les mêmes salons, reconnaissent, au premier coup d'ail, cette sobstitution de bijux. Il y a en tout cet, convenezen, de quoi perdro la galanterie la mieux étable, oi le diagne valet Pasquin a fort mision de s'écrier avec un soupir de regret: Ce qui vient éte la fâte s'en relourne au fambour !!

Plus tard arrive, non pas le grison de Lucinde, mais sa soubretto Marton. Colle-ci n'apporte ni montre ni agrafe, ello apporte

4. On raconteit jadis, au Théâtre Français, l'histoire de quaire montres toules pareilles, données, en cadeau d'étiennes, à quatregrandes coquettes de ciaquante mille écus et Lucinde ! « Croyez-mol, Monsieur, vous ne serez pas toujours aimable, » dit la soubrette, en femme qui connalt toute la fragilité des hommes. Ciaquante mille écus!

A quoi monsieur de Moncade répond: « Ma hourse! ma per uque! mon épeté mes gands! si mon chapeau! » Et it sort, sans dire un petit mon fopuc Lucinde et ses cinquante mille écus! Ninsi, au premier acto, Moncado, cet homme qui doit avoir, pour réussir ainsi, même auprès des femmes les plus faciles, tant de bonnes graces, tant d'esprit et de politesso, n'a encore dit que ces mots-là: « Non! aon Ma perraque! mon épée! mon chapeau l's N'est-ce pas là un gallant sejèneur, tout trouvé, pour fréquenter avec les La Bassempierre, les Montbazon, les Sévigné, les Lachâtre et les Villar-ceaux?

Au second acte, qui so passo toujours à Paris dans la maison de Lucinde, madame Araminte, la femme à la montro, s'en vient de sa personne, chez Jucinde, pour y elerether Moncado. Be que d'oit, je vous prie, cette Araminte vient-têle ainsi, elete sa vrisien, pour y prendre, de force, un bel homme, que Lucinde lege, nourris, parfomo, habille, etc., à ses frais? Luciado n'a-telle passible le droit de diro à madame Araminto? Que venez-vus siare iri, je suis chez mo?? Araminte arrive done, et la première personne qu'elle rencontre, ce n'est même plus Lucinde, la maltrosse de cóans, c'est Cládiles, la femme à l'agrafo. Avouez que ces deux dames abusent étrangement do l'abuégation de madame Lucinde? Elle velunent chez ette dame, invituement pour se disputer l'amant qui lui coûte déjà si chec, le même homme à qui Marico n'éfait tout à l'heure einquante mille éves et Lucinde?

A cet instant pécilleux, comme nous l'avions prévu ot comme M. do Moncade devait le prévoir, l'affaire des diamonts et de la montre vient à se déceuvrir. Aussitôt Cidalise et Araminte, qui tout à l'heure aimaient Moncade si tendrement, se réunissent pour le perdre dans l'esprit de Lucide. Ces dames-là n'ont pas un regret pour un amant ainsi perdu. On comprend à leur sangfreid, qu'elles ont dans leur coffre-fort un moyen sàr d'avoir un autre Moncade, au m'en erix. Le ne sais pas si vous penese; comme autre Moncade, au m'en erix. Le ne sais pas si vous penese; comme

la Comédie; un nimable prince voutait mettre à l'unisson ces aimables dames, et véritablement le jeune hommes evit délivré, en un tour d'horloge, de ses quatre passions. moi, mais ces trois fommes qui paient la même bomme, qui courrent après lui, sans amoure et sans passion, et qui le quitient sans regret et sans remords, aussi prêtes a le reprendre qu'à le laisser lit; ces trois fommes, sans ceprit et sans court, qui n'ont même pas leur passion pour excuse, me prariasent aussi loin d'être dramatiques que d'être vraies; le dégoût est l'unique sentiment que l'on éponve à lour aspect.

Moncade, qui a été faire une pratique, revient à l'heure du diuer chez Loiche, et il trouve son lotènes de las la plus grande colète. C'est tout simplement la colère d'une maîtresse de muison qui paie bion essegons, et qui est unal servie. Pas un mod du cour, pas un tendre sontiment, pas une parole humaino dans les reproches de Lucindo à son cher Moncule. Accusè comme un lequeis, Moncado so défend comme un laqueis, par un monsongo.

A l'aide d'une virgule, il cliange en louanges pour madame Lucinde, le bilet à l'adresse d'Araminte, dans lequel Lucindo était traitée sans pitié et sans tendresse. — Au premier mot d'excuse que dit Moncade, Lucindo est persuadée comme si elle l'aimait d'amour. Ce n'est pas là le propre d'une ferame qui paie son amant. Lucindo, cette folte, est désornais convainces, et obsainée en ses convictions à ce point que l'obstination d'Orgon pour Tartule n'est rien, comparée à l'obstination de Lucinde pour Moncade. A peine est-felle sortie, Moncade appello Pasquin :

Porte cette lettro à la comtesse Dorvoir (c'est la seule femme titrée de la pièce): — la comtesse Dorvoir! dit Pasquin, il y a quinze meis que vous ne l'avez vuel... Ah! ah! elle a vendu une terre dequis hut jours, j'y vais! »

Il y va! Soutenez ensuite que la comédie est l'école des mœurs l — Qu'il n'y a de moral que le vieux répertoire, et plaignoz-vous en vite prose, des hardiesses de M. Victor Ilugo, et des témérités de l'amant de la Tisbé!

Nous en sommes eucore au troisième acte; cette comédie est si longue i l'ous est actes se resemblent; l'esprit y marque autant que le goût, l'honnétafé, et la vrais-emblance. Co sont toujours les mêmes femmes, à la curée de l'honne à l'eur solde, et c'est toujours le même hou me payé qui en donne à ces femmes, à peine pour lour argent. Léoaore, une respect de femme honnéte, a ontrepris de démasquer Monacde, à peu pers cumme Elaire autrepris de démasquer Monacde, à peu pers cumme Elaire demasquer Monacde, à peu pers cumme Elaire de manuel de la consideration de l

entreprend de démasquer Tartufe; avec cette différence cependant que la scène de la déclaration dans Tartufe est la plus terrible qui se puisse entendre, tant c'est là un habile et hardi scélérat, Tartufe! Tant il y va de la vio ot de l'honneur, pour touto cette lionnéte famillo!

Moncade au contraire. Que nous importe Moncade? C'est un vrai drôle qui tombera dans tous les pièges, qu'on voudra lui tendre. El puis, quand il continuerant à abuser toutes los Lucindo de la terre, où est lo ma!? Est ce que je m'intéresse à cotto vieille folle, pas plus qu'o Cidulas, pas plus qu'o Cidulas, pas qu'à Araminte, ou qu'à la countesse Dorvoir? Qu'on les trompe, qu'on ne les trompe pas, qu'on les volo ou non, à quoi bon? Voici donn mademoisselle Léonore qui dit à Moncade: « Yous n'aimez point a Lucinde! vous vivrez éternellement pour moi I vous me le promettez, et voire name se prête à m'eu signer l'aveu! »

Cotte proposition qu'on n'oùt pas faits à Tartufe, Moncade la trouve loute naturelle. Toat à l'heure encore, peu d'en fant qu'll n'ait été perdu par une lettre... Il va en écrire une autre à l'instant, bien plus claire que la pecnairer il ferit donc :— Le n'aime pas Lucinel el.... La dorrière intrépante de la rue qu'il ett consultés, de compère à compagnou, lui aurait pu enseigner que les femmes galantes n'écrient jamais.

Mais non I Cette Lucinde est plus sotte ondere que ce Moncade nest sot et impudent. Même après cette lettre, très-blen ponctuée et sans équivoque de Moncade, elle se figure que c'est un tour de Léonore; et plus que jamais elle offre à Moncade — ciaquante mille éves et Lacinde! e Marton à Moncade : Malame demande si vous souperez ici? — Moncade: J'y souperai si cela lul fatt bajisi! » Ell s'en va deze Bolis de univen pas.

Au quatrième acte, nouveau guel apoes, tendu à Moneade. Léonome as ét unit pas encore pour battue. On appelle un certain grison qui promet d'être cxact, de venir, sur le minuit, chez Moneade, et de lui bander les yeux avec un moucloir, sous prélexte de le conduir à une bonne fortune, ces dames feront le resté. Mais n'estce pas se donner bien du mal pour détacher Lucinde ét Moneade? Moneade en evaut pas de Lucinde, il vient de le déclarer à Pasquin! Vraiment on prend plus de soucis pour roupre cet hymen que n'en prend Néron pour se défaire de Britannious.

Moncado ecpendant, qui pourtant a ses raisons pour se lenir sur ses gardes, donne encore, et pour la troisieme fox, dans lo piege qu'on lui tend. Il se laisse bander les yeux, et conduire à ce renlez-voux, comme un enfant. Arrivé dans ce salon mysérieux il garde loyalement ce bandeau qui l'empéche de voir les cinq femmes. Son valet Pasquin qui ost là présent, et qui n'a pas d'autre fortune que la fortune de son maître, ne fait pas un seel mouvement pour l'averir qu'ill ait à se testir sur ses gardes.

Cependant, Lucindo bien résolue de ne jamais voir Moncade s'il danne dans le pananea, jone son tout coup raille; elle déguise sa voix pendant toute une longue scène et elle parle à Moncade d'Armitto — Ahl Maisme, s'écrie Moncade, n'enfrense pas dans le détail d'Armittel et Gidalise sont la squi écoutent et qui ont le plus grand inférêt à ne pas laisser entre dans leurs détails? Be, pendant tout ce dialogue, Moncade no voit pas, quo la femmo qui la parle, déguise sa vois?

il ne reconnaît pas la voix de Lucinde l - Il ne sait pas que le salon, dans lequel il parle, est remuli de gens qui l'écontent : il ne devine pas la rage étouffée d'Araminte, l'indignation de Cidaliso, la joie de Léonore, la stupent de Pasquin, la moquerie de Marton! Sa main est libre, et il n'arrache pas son bandenu dans un moment de transport! et vous appelez cet imbécile. un homme à bonnes fortunes ! Mais n'avez-vous donc nas appris qu'il y avait un héros de Molièro, un hommo amoureux à outrance, galant, brave, passionné jusqu'au délire, jusqu'au crime, qui ne croit à rien sur la terre et dans le ciel. Alégant et spirituel vagabond tout éclatant d'or , d'esprit, de licence et de passion, perdu de dettes et de débauches, libertin plein de grâces. qui est capablo de tout pour plaire aux femmes, et même de les respecter; faut-il donc vous nommer celui-là qui est resté la type de l'homme amoureux et de l'homme à bonnes fortunes, et qui s'apnello Don Juan?

Et quand on n'n Moncade est démasqué, tout est dit. Araminte et Cidalise s'en vont triomphantes. Lucinde, très-calme et très-son-riante, se retourne vers une espèce d'imbécille nommé firaste, en lui disant: — e Éraste, voulez-vous recevoir ma main? 3—A quoi et Éraste répond evec transport. — « Si ) le ) veux! »

Bon homme en effet. Voltà une femme qui a logé Moncado sous son toit, des mois entiers, qui l'a disputé à ses rivales; qui l'a défendu envers et contre tous, qui lui dit: — Adleu, perfide! Et mons Eraste d'épouser la damo à belles baise-mains, en disant: — Stie le roux!

Ces trois femmes s'en vont, sans so repentir, sans s'étonner, mas jeter un dernier regard sur le perfide! Pasquin , resté soul vec Moncade, regarde cette belle maison dont on les chasse; — Il faut délager l'dit-il avec un gros soupir. Et ils s'en vont comme doux valet-congédiés.

Je ne ferai pas l'injure aux femmes de Don Juan, ces belles personnes si retenues et si modestes, ces innocentes filles si chormantes, ces grandes donnes si fières, cos amours si malheureux, ces passions si indignement mais si spirituellement trahies, de les comparer avec les trois à quatre filles de jole, misse so sche par le comédien Baron.

Ceux qui ont dit que Baron s'était mis on scène lui-même, ont dit vrai, et il a pris il uno triste copie. Mais ceux qui ont raconté que concade avait été un des plus grands soduc-teurs du xvii\* siècle, et qu'il allait, en plein jour, redemander son bonnet de nuit aux duchesses, ont colomnié, juste ciel I les Francaises de ce tonnos-là.

D'ANCOURT. — LE CHEVALIER À LA MODE. — L'AGE D'OR RES COME-DIENS. — L'HOMME À BONNES FORTUNES. — LA CRITIQUE DE L'HOMME À BONNES FORTUNES.

Do l'Homme à bonnes fortunes au Chevalier à la mode, il n'y a, comme on dit, que la main. Le Chevalier à la mode entre les œuvres de d'Ancourt est, à tout prodre, une vive et curieuse comédie. Rien qu'à voir d'Ancourt, vous eussiez compris qu'il était fait, tout exprès, pour reproduire ces sortes de fantaisies.

On est dit, en effet, à voir ce jeuno homme bien né, savant, hardi, qui vivait dans Paris comme un Bohémien, qu'il était venu au monde pour attirer à sui la comédio et pour la faire descendro des basteurs où l'avait placée Molière, afin que chacun nút l'aborder, sans trop de facen, cette noble damo d'une tournure si fière, et dont le regard sévère faisait baisser les yeux, aux moins timides.

Hélasi c'en était fait da l'art de Molière. Le Miamtrope, Tortife, Les Fames seauntes, L'arare, Dan Juan, les grands vices, les grands ridiculos, les caractères hardis, Molière les avait éjuiés, tout d'un coup. C'en est fait, il vous faut renoncer, et renoncer pour toujons peut-être, à la grande coniedie, à la comédie riginale, à celle qui s'odresse à tous les hommes, à tous les temps, à tous les âges : nais en revanche vous aurez la pétulante et égrillarde comédie, celle qui s'occupe des moindres détaits do nos meurs fugitives, qui s'en va, le nez rétonsaée de lo nez au vent, la lèvre rebondie, et la pied lesto et l'oreille nierte, à la poursuite des scandales, des bons mots, des folies, des mines amoureuses, des guerres du cabaret, des faufreluches de l'antichambre et des duels au premier sanz.

Il faut nimer d'Ancourt pour sa bonne grâco, pour sa leste bumeur, pour son esprit impétueux, pour lo respect qu'il portait au hasard. En effet, le hasard est lo dieu véritable de ces sortes d'esprits prime-sautlers qui vont toujours en avant, qui ne reculent junais, même pour sauter plus hant et plus loun. Di jour, (il était na avocat sans cause), comme il revenait do plaider sa première cause, et do la plaider neve succès, notre jeune lomme fait la rencontre d'une belle fille, alerte et pimpante, accorto et bien fournéel et des choveux si longs i des mains si blandees i un pied qui bridiat le pavé sans le toucher d'Ancourt comprit que c'était sa masse qui passit; il la saivit, tenant son cœur à deux mains : Tout b'eau, mon cœur!

Justement la belle fillo, poussée par co vent favorable qui ne soufflo plus sur nos titées folles, passé vingt ans, a'en allait du cété du grenole où logait d'Ancourt. Justement les sarreta à la porte du jeune homme. Lui, alors, il la prit par la main, et les voils courant, tout d'une halcine, dans la manaarde poétique. C'était mieux quo la maso de d'Ancourt; c'était la fille du comé den La Thorillière, qui n'avait jamais renoutré d'autre annoureux en son chemin. On les chercha longremps, elle et lui, elle surtout.

La Thorillère pleuranter joyau de son roman comique; le pèro de d'Ancourt, bon gentithomme, no savait guère s'il devait so ficher contre son fils ou lui porter envie; la fillo était si jotie! Après toute délibération, on résolut, pour les guérir de leur amour, de les laisser mourir de faim.

La faim vint, plus tard qu'on ne l'eût espéré; mais quand ils eurent mangé leur derairer bouchee, ex vidé leur deraire verre deux firalche (dans le même verre!) les voilà qui redesendent de leur Eden, et qui s'en vont, bras dessus bras dessous, se faire beint par le père La Thorillère qu'is bénit, en hon père de comédie.

Une fois bénis, les voilà mariés, et vive la joiet L'Ildel de Bourgone leur donner atout ce qui leur manque; l'habit et le pain, et un pen de broderie sur l'habit, et quelque chose sur leur pain. Jamais la fille de La Thorillière n'avait été si joile; jamais le juene et beau Floren-Gaston d'anceur n'avait été si leureux et si charmé de son esprit. En ce temps-là, le Conservatoire de déclamation et de musique, fidéas il n'a rien conservé), n'était pas inventé, que pe sache, non pous que les proisseurs do pathétique et de sourire; on jouait la comédie sans trop d'art, mais avec autant de crâce et de naturel que faire se pouvait.

En ce tempelà, messieurs les comédiens ne s'imaginaiont pas qu'ils exerçaient la plus difficile des professions; ils s'estimaient heureux de gagner leur vie à si bon compte; ils ne mettaient pas à co métier-là plus d'importance que la chose ne vaut; ils se donnaient pour ce qu'il svaliaient celui-le jour an genal puresex qu'il a'vait pas osé aborder les occupations sórieuses de la vie; celle là pour une fille vaniteuses et coquette qui fissait bon marché de la verte; tous enfin pour de bons vivants, très-coatents de vivre, en Bisant rire ou leurer leurs semblables, au qu'é des poètes qu'il es inspériant.

Cétais alors le beau temps du théâtire. Point de raideur, point de géne, et rien de guindé; des mours-propres de bons garçons et de boanes filles; des appointements à la portée de tous tes entrepreneurs; des gens qui rialient toujours, vértiables enfants de ce hon père Moière, qui avait gardé pour lui-même tous les ennuis de la profession, faissant à ses heureux camarades, les vices heureux, les faciles plaisirs, les falles joies, toites le licences permises, tout ce qui a fait la vie du comédien, depuis Thespis, Theureux i vrozee, lesqué made mois elle Bourgois.

Et la preuve que les plus beaux esprits, parmi les comédiens, ne croyaient pas être de si grands hommes, pour avoir appris par cœur et représenté l'esprit des autres, c'est qu'eux-mêmes. pour peu qu'ils se sentissent quelque génie, ils se mettaient à écrim des comédies. Et ces comédies, ils les écrivaient, tout comme ils jouaient les comédies des autres, sans faţun, et souvent le plus simplement du monde et sans orier : au miracle!

Un comédien était recu par ses camarades, nour jouer la comédie, et ensuite pour faire des comédies, si la chose se rencontrait; cela se faisait par dessus le marché, et à prine si les camarades disaient au poète: - Grand merci! Taut ils se mettaient de moitié dans l'œuvre commune, celui-ci apportant sa vieille expérience des choses du théâtre, celui-là ses anecdotes et ses bons mots, et celles la leur beauté, leur jeunesse, leurs sourires. lours habitudes élégantes, puisées aux meilleures sources. Ils auraient bien ri, en ce temps-là, de la vanité de nos comédiens et de l'amour propre de nos poètes! Ils auraient bien été étonnés de l'argent qui se ponvait gagner, dans l'une ou dans l'autre de ces professions. Quels grands youx ils auraient ouverts! d'Ancourt à lui seul a improvisé quatro-vingts pièces de théâtre; Buron, le frivole Baron, élevé disait-il, sur les genoux des princesses et mort à quatre-vingts ans dans son berceau, a laissé trois volumes de pièces de théâtre : mais ne comparons pas Baron à d'Ancourt.

Baron est un copisto, un arranguer égoráte, un homme qui ne pense qu'à se faire des rôles, un inventeur qui prenati de tontes mains, à ce point que la P. Larse a traduit, sous le nom de Baron l'Andrienne du Técnonce d'Ancourt, an contraire, il jutte son respit à qui leveut prendre ji les l'Inventeur, no pas din a comédie bourgeoise, mais de la comédio des bourgeois. Il les aimant, il les flairait, jul les savait per cœurs. Il merchait à la piste de ces petites vanités, dont il riait d'un bon rire. Ajoutez qu'il partait facilement tous les patois, et qu'au bosoin d'usus faissit un dialogue tout en proveches, en noivetés, en niniseries, en barbarismes, en béliges sans écales.

La belle et la honne société a l'existe guère pour d'Ancourt; il n's jamais compris é Misuntrope, il v'a guère haud les sabnes de Célimène; en revanche, il soit mirux que personne quelle était Célimène, il l'a retrouvée, et surtout il l'a remise à su éritable place, non plus face à face avec les plus konntés gons de la cour, mais côte à côte avec toutes les illes et tous les chevaliers d'industriet qui n'attendaient plas que la régence pour s'emparer, l' d'industriet qui n'attendaient plas que la régence pour s'emparer, l' tête levée, de leur domaine. C'est là, en effet, le second plan de la comédie de d'Ancourt. Let le bourgeuis, et plus loin les Misantropes qui vivent de leur esprit, et les Célimènes qui vivent de leur esprit, et les Célimènes qui vivent de leur beauté. Et toute cette comédie est souteme par beaucoup de verve, d'entrain et de malice. Le mauvois sujet s'y mostre, les jambes un peu avinées, la tête vacillante, le nez barbouillé de tabac, la dentelle en désordre, en même temps il s'y moutre bien vâts, bien vrait, bien raitleur, lien raitleur,

Tout au rebours de Boron, qui se faisait des rôles à luimène, d'Ancourt ne jouait pes dans ses propres conédies; il aimait à jouer la comédie sérieuse, il n'était jamais plus beau que dans les grands rôles de Molière, dont il avait l'ôlequence. C'était lui qui pertait la purole s'il falloit pailer au roi, ou au pablic. Louis XIV l'aimait pour ses façons de grond séglence. Au demeurant, espair (califre, itrès verzé diaus les langues aucciennes, le meilleur disciple de co Père Larue, qui s'odressait à Baron, non pas à d'Ancourt, pour étre le parrain de ses comédies, tunt co hénévolo Pèro Larue était sàr de la probité de d'Ancourt, Ouelle belle place on eté donnée à d'Ancourt, après Molière, s'il ne se fut pas rencontré un autre génie, n'é sous le piller des balles de Paris, et nommé étan Franceis lleçanard!

Certes, si nous réunissons ces trois noms-là dans la même dissertation, Regnard, Baron, d'Ancourt, c'est qu'en effet chacun d'eux a écrit une comédie dont l'Homme à bonnes fortunes est le héros: et ces trois béros, vous allez voir tout à l'heuve ou'ils se ressemblent à s'y méprendre. L'Homme à bonnes fortunes, do Baron, et celui do Regnard, et le Chevalier à la mode, de d'Ancourt, sont, en effet, celui-ci, et celui-là, et le troisième. trois chevaliers d'industrie qui se vendent à la journée, et qui n'ent pas d'autre métier que de tirer un certain profit de leurs vénales amours. L'un . Moncade . recoit à son lever une montre d'Araminthe, une agrafe en diamants de Cidalise; il donne son congé a la femme d'un conseiller , parce qu'ette n'est pas asses riche; il se laisse aimer de Luciude, qui est assez riche pour qu'il l'épouse, mais il ne l'épousora que s'il ne trouve pas un meilleur parli; et cependant il est logé, nourri et vêtu chez cetle dame, par cette dame. Ce n'est pas tout ; choz le fournisseur de Moncade se sont présentées trois dames, dans la matinée, pour payor les petites dettes de ca Moncado. Or, ces dames, qui ne voulent pasiètre reconnues, étaiunt masquées? En fin de comple, cet bomme est unis à la porte de la maison de Luciado. — « Allons, Monseur, « il nous faut déloger, changer de nom et de quartier; nous sommes décriés dans celui-ci comme de la fausse mognaiel » Ainsi fioit la piece. On ne traiterent une man-

Ainsi linit la piece. On ne traiterait pas autrement une mauvaise fille qui aurait volé une paire de gants ou un pot de fard.

Le Chevalier à la mode, de d'Ancourt, n'est nas mieux traité que M. le chevalier de Moncade, et il nous paraît encore plus vit, Baron s'est ménagé lui même dans sa propre comédie. Il n'a pas poussé très-loin les petites indignités de son béros, et en mêmo temps il s'est donné toutes sortes d'occupations durant ces cinu actes; il a indiqué toutes sortes de minauderies, de petites grâces, de mignardises, ici une manchette à déchirer. là des chevens qu'on s'arrache, plus loin une chaise cassée, un onglo que l'on so ronge, ou des mines à faire à une dame dans l'avant-scène; ce sont là autant de détails sur lesquels l'habile comédien a compté. pour fairo oublier toute cetto affairo mauvaiso d'argent, de dons et de présents, envoyés par des femmes. D'Ancourt, lui, ne prend pas tant de soins pour dissimuler la bassesse de son chevalier. A proprement dire, ce chevalier est à vendre à la plus offrante. D'un côté, madame Patin, marchande notre chevalier; mais, d'autre part, la vieille baronne en est déjà venue à donner des arrhes; madame Patin a quarante millo livres de rentes, la baronne en aura soixante mille si elle gagne son procès, et « je la préférerais « à madame Patin, quoiqu'elle ait quinze ou vinet années davana tage, » dit le chevalier. En un mot, commo lo dit très-bien Pasquin - le chevalier n'aime que son profit.

En fait de profit, madame la baronne envoie, co malin méme, à M. le chevaller, non pas une montre, ou de méchanis petits diamants, unis deux gres chevaux qui ont l'atraisé, un carresse, un des plus beaux qui se porteut (on disait en ca temps-là: un carresse bien porte), comme les marchands de nouveautis de ce temps-là vous disent—nu chalte bien porté!), un cocher et un gres barbet; d'où i suit que la baronne n'y va pas de main morte; en revanche, elle tient fort à son cher chevaltier. — Bite lo fait surreiller, comme un bien à soi appartenant, elle le dispute à madame l'atin, c't même l'épée à lu main. En mème temps, notre

chevalier, qui a rencontré une petite brune très-riche, se proposs de l'enlever, pour peu qu'olle soit plus riche que la baronne. A fortune égale, il donnera la préférence à la petite brune. L'amour du chevalier n'est pas capable d'un plus grand effort.

Cet homme, autant pour le moins que monsieur Moncade, s'est mis sérieusement aux enchères, et il est trop babile marchand pour rien donner au rabais. Savez-vous, le vous prie, un plus ignoble caractère, et ne faut-il pas que d'Ancourt ait appelé à son aide tout l'esprit qu'il avait en partage, nour nous faire accenter de parcilles hontes? Il nous semble mêmo que le Moncado de Baron, on le chevalier do d'Ancourt, sernient plus cominues si on nous les montrait enfin, amoureux pour leur propre compte, partagés entre leur amour et leur avarice, et traités par l'objet de leur passion, comme de vrais va-nu-pieds! Mais non, ces deux gredins sont tout occupés à s'aimer eux-mêmes, à se regarder au miroir, à faire des dupes parmi les femmes. Voilà-véritablement ce qui s'appelle avoir des commerces. Notre chevalier, sous co rapport, est un grand comme cantavec toutes sortes de femmes, «L'une « a soin de son équipage, l'autre lui fournit de quoi jouer, celle-ci « arrête les comptes de son tailleur, celle-là naie ses meubles et a son apparlement, et toutes ses maliresses sont comme autant « do fermes qui lui paient un gros revenu. »

Il est impossible d'être plus clair, et d'expliquer d'une façon plus complète, le métier que fait le chevalier à la mode.

La pièce finit comme elle a commencé, par une escroquerio du chevalier. Il a fini par arreiter en lui-même qu'il n'épouseralt ni madamo Petlo, ai la baronno, mais en même temps il a résolu d'enlever, à chacune de ces bonnes dames, mille pistoles. Madame Petlo, qui n'a rien à reluser à aon méchent pettit hoame, viul promet les mille pistoles pour le même soir; ainsi fait la vieille baronne. Voil a loure chevalier bien content; malbaceuseument, par une circonstance indépendant et as avolanté, comme on dit à la cour d'assies, le chevalier est obligé de renonner à cette derniere friponnerie; on le chasse tout eomme a été chassé Morcade, et il s'en va en à cérant : Il n'y a que tes mitte pistoles de madame Patlin que je régrette en tout cett. Table est l'ignominie de ce beau jeune homme, que l'auteur comique n'entreprend même pas de le corriger.

Voilà nour les deux promières comédies et nour nou que vous sachiez quelle est la gaieté imperturbable de Regnard, yous devez vous imaginer sans peine ce que peut être une comédie de Regnurd écrite nour le théâtre italien, à propos du héros de Baron ou de d'Ancourt. - L'homme à bonnes fortunes de Regnard est un escroc ulus renforcé que les deux autres. Il a trois mattresses qui se ruinent pour lui. Chacune de ses maîtresses lui a donné une robe de chambre : quand une de ces dames arrive chez le galant, il se hâte d'endosser les couleurs de la dame.

Toujours des robes de chambre, dit-il; il faut avouer que res dames nous aiment en déshabillé! Du reste , il est courbaturé de ces aventures qu'on appelle des bonnes fortunes, et son superfly sufficient a vinet financiers, a vinet marquis. Quand il a dit toutes sortes d'impertinences et bien d'autres, notre chevalier s'en va pour faire la cunt à deux jeunes personnes qui ressemblent à Cathos et à Madelon; il entre, le cocher de fiacre veut être payé: le vicente prie Colombine de payer pour lui. -Molière est moins hardi que Regnard; e'est le marquis de Mascarille qui paie lui-même ses porteurs. Ceci arrangé, notre vicomte fait à ces dames le récit de la journée d'un jolt homme.

Le joli homme fait d'abord sa toilette. Apres la toilette, il dine chez Rousseau. Un officier ne peut pas être moins de cing heures à table, avant qu'il ait fumé cinq ou six douzaines de pipes, il est besoin de s'y remettre pour sonper! - Puis il ajoute: Quand je vais en femme (comme on dit: Malbroug s'en va-t-en guerre), l'ai soin de me rincer la boucho avec trois ou quatre pintes d'eaude-vie!!! en est là de sa parration lorsqu'on lui annonce qu'on le vent arrêter pour un billet qu'il a signé d'un faux nom ; aussitôt voità la petite Isabello qui donne à ce drôlo ses deux brillants, son collier, sa montre, son cachet : le drôle accente tout, et il s'en va eu disant : Voilu des bonnes fortunes!

N'est-ce pas bien étrange (sans compter ce que je passe!) que si près du Misastrope, que dis-je? si près du Malade imaginaire, la Muse do la cumédie se permette de pareils excès? N'ost-ce pas une chose singulière, que tout d'un coup, cet art que l'on croyait dompté, et forcé de marcher dans la voie que lui avaient tracée Louis XIV et Molière, reviranc si lestement et en si grande liûte sur ses pas? Yous aurez beau ilire cetto fois: 11

Il s'agit d'une parodie pour les benfions de l'Italie, il s'agit d'Arlequin et de Colombine... Regnard, au contraire, a prissi fort au sérieux son Homme à bonnes Fortanes, qu'il a écrit une comédie tout exprès pour le défendre, et cette comédie est, à coup sàr, la meilleure initiation que l'on ait faite du cet admirable feuilleton de Molière initiulé: la Critique de l'Écote des Frames.

Dans a Critique de l'Homme à bonnes Fortunes, Regnard recone tout d'àbord le succès de so comédic; on s'y presse, on s'y tes. L'hôtellerie voisine est encombrée de militaires qui viennent tout esprès pour apprendre comment ou pressure une femme jusqu'au dernier bijon. Dans cette hôtellerie loge une comtesse bien difficile à servir, si 'on en croit Claudine: « c'est du blanc, c'est du rouge, c'est un gross bourgeon qu'il finat rabber; tant y a qu'il y a toujours quelque chose à calfeutrer à ce visage-là. » Sur l'eutrénite, arrive la comtesse elle-même, alle au représenter Homme à bonnes Fortunes, et elle s'évanouit d'indignation. « Coupez mon lacet, de l'eau de Hongrie, qu'on me déchausse l'a cousine de la comtesse en dit autant. — Ces deux fernnes ront nous creser dans la mais, dit le bron.

L'instant d'après entre un marquis : « de la chandelle! du feu! me bassinoire! Ah! les mauvais comddiens! 1 Ce marquis-là, ui aussi, revient de l'Homme à bonnes Fortimes, et à ce jeu il a perdu son manteau, son chapeau, son épée; il eûl perdu sa bourse, s'il avait eu une bourse, c'vidi ce que uiu coûte cette comédie, dont tant de femmes tui ont romps la tête. — Arrive à son tour M. Bouaventure : s'il vient un peu tant, c'est que deux mille carrouses qui reviennent de la comédie l'ont arrèté en chemin. Cette comédie. C'est la rege de Paris. Quand iis ont bien déclamé contre Regnard, ces messieurs se mettont à table avec ces dames, et à force de s'échauffer, ils finisent par sojeter les plats à la tête. Cec les pas tout à fait l'atticisme de la Critique de l'École des Femmes; mois en fait d'atticisme, il no faut pas s'adresser à Regnard.

Toujours est-il qu'a cet empressement de la foule, et surtout des femmes, pour voir l'Homme à bonnes Fortunes, à l'excellence d'un pareil héros qui occupe, coup sur coup, trois poètes comiques contamparains. On se demande d'ou vient donc un pareil succès.

et comment il so fait quo ni Baron, ni Begnard, ni d'Ancort, n'ont pu satisfairo l'engouement public pour ce heveiler d'indistrie, qui permet aux femmes de l'aimer, et qui le permet à prix d'argent? Quand on invant dit: — c'étaient la les mours de certaines femnies et de certains hommes, on n'aura pas expliqué lo moins du moide, pour quelles raisons les plus honnelles femmes so sont lant amusées du Chevadire à la mode, et de l'Homme à bonnes fort unes l'aveitable, la seule explication qu'on en peut dire, c'est encore et c'est toujours le 30° nuen. Don Juan! voilà le véritable clevaitier à la mode, le véritable nomme à bonnes fortunes, c'etul à qui peu sun en résiste, qui les prend, qui les dompte et qui les barcèle, sons daigner tourner la tête pour voir la place où elle sont tombées.

A coup sûr, cet esprit hautain et dédaigneux, ce malfaiteur sans pitié et sans respect, aura mécontenté les femmes de ce xvii° siècle, prosterné également devant le roi et devant les dames. Don Juan, en effet, n'a rien qui rannelle la galanterie de beau Versailles. C'est un brutal qui ne respecte rien, ni personne. Nul. mains que lui . n'a vavagé sur la carte de Tendre . et même sa première déclaration d'amour a quelque choso qui offenso et qui blesse ces délicates personnes, si entendues dans les choses les plus délicates de l'amour. Suivez Don Juan . écoutez-le, et vous allez prendre en mépris tout ce qui est la passion, tout ce qui est l'amour. Fil s'ensevelir à tout jamais, dans une passion. étre mort des sa jeunesso, refuser son cœur à tout ce qu'on voit d'aimable, est-ce la vivre ? Parlez-nous, au contraire, de l'inconstance: tout aimer et tout laisser, s'eu aller bien vite, une fois qu'il n'v a plus rien à dire ni plus rien à faire, à la bonne heure! Ainsi il parle, ainsi il agit.

Eh bien! les femmes à qui ne déplait pas Moncado, dovaient hair Don Juna: elles pressentient que cet homme était à fin de toute galanterio et de toute passion; elles comprensient confusément que Don Jaun et Don Quichotte, deux héres du même pays, venaient mettre ou terme, coltri-ci par ses insolences ot ceibi-la par ses respecte exagérés, à touto la helle et douce galanterie d'autrefois. Voilà ce que ces dames a s'ouciaient tout bas, en avisant au moyen de châtler Don Juan puisque Don Quichotte était locarrigible. Ce moyen-al, «était d'aviller juntant que pos-

sible l'homme à bonnes fortunes : c'était d'en faire le misérable intrigant que yous nyez vu tout à l'heuro dans trois comédies. "Eu effet, ce chevalier à la mode, ce comte coquel, ce vicomte escroc, que sontils, sinon la parodie de Don Juan? Don Juan est gentilhomme; nos heros sont à peiue chevaliers. Don Juan est bravos les nôtres portent une épéo comme ils portent des broderies à leur habit et des mouches à leur visage. Don Juan, quand il insulie une femme, voit au moins les frères de cette femme venir lui demander raison de leur honneur; nos chevaliers d'industrie n'ont pas à redouter le plus petit duel. Moncade, par exemple, est interpellé par Ergaste, le frère de Léonor, pour savoir s'il épousera sa sœur : Moncade répond à cet Ergaste : -- On n'épouse pas toutes celles qu'on aime, et les choses en restent là. Ce n'est point ainsi que les choses se passent entre Juan et Carlos, lo frère d'Elvire. Enfin si Don Juan dans sa carrière amoureuse ne donne rien à personne, s'il n'a pas une bague au service de ses maîtresses , s'il dédaigne les présents comme un moven indigno de lui, au moins faut il reconnaître que notre gentilhomme ne prend à ces dames que ce qu'il pent leur prendre en tout bien. sinon en tout honneur. Ce n'est pas lui à qui dona Elvire ellemême oserait offrir son crédit ou son argent.

Et pourtant, vous l'avez vu. Don Juan est sans argent, ses créanciers le noursuivent à outrance : M. Dimanche, lui-même, se basarde à apporter son mémoire. Tout au rebours du tailleur de Moncade qui a touché trois fois , de trois dames masquées, le montant du même mémoire, M. Dimanche ne sait pas comment est fait l'argent de Don Juan et de sos maîtresses.... Vous savez avec quelle monnaie est pavé M. Dimanche: voilà lo seul argent dont notre gentilhomme fasse usage : son escrit avec les marchands , son courage avec les gentilshommes, sa beauté avec les dames. Le seul louis d'or dont il soit parlé dans touto la comédie. Don Juan le donne à un pauvre qui passo; il n'y a qu'un seul homme dont ce brillant Juan accenterait ou même volerait la fortune, et cot homme c'est son propre père : l'argent de sa maison, est le seul argent qu'il peut dépenser sans rougir! Aussi bien est-ce du côté de l'argent que notre homme à bonues fortunes a été attaqué. Plus on le trouvait grand seigneur, et plus on s'est amusé à l'avilir. Et yous pensez si cela dut plaire aux femmes, quand on leur apprit que ce fier, ce formidable, ce féroce et dédaigneux don Juan, en était réduit à se mettre aux gages des férêmes, comme un laquais!

Volià la seule explication que je puisse trouver aux moears incroyables de ce personnage vénal, odieux, hábleur, ridicule, initiulé: l'Homme à bonnes Fortunes, l'Homme du jour, le Chevalier à la mode et autres chevaliers d'industrie; vous le retrouverez dans presque toutes les comédies de ce temps la, et chaque fois qu'il se montre, ce sont de nouveaux transports, de nouveaux tromptes. Le Don Juan de Molière est de 4665; celui de Regnard est de 4690; il venait quatre ans après colui de Baron!

Mais quoi! il était écrit que toutes ces parodies ne prévaudreient pas contre le Don Juan original, que l'homme à bonnes fortunes de 1690 vivrait à poinc vingt ans encre, et que, pour la confirmation dérnière de Don Juan, vous auritez le Lovelace, un autre damné dont la parodie s'est faite toute seule et d'ellemême, et cette parodie lu c'est le dandy!

Il parnit que la vieille Comédie-Française représentait à merveille l'Homme à bonnes Fortunes et le Chevaller à la Mode. Ces Messieurs et ces dames élopoiaein à l'envi, dans ces doux pièces, les grâces, l'esprit, et les souvenirs d'un siècle qui n'est plus. Soule de cette conquegiei d'illustres condiciens, 'madame Desmousseaux restait, cliez nous, pour les représenter; même il était impossible de le prendre de plus haut, d'avoir plus de verve, plus d'entrain, de grandeur, et, s'il sa peut dire, de magesté dans le ridicule. Cello là partie, plus rien u'est resté da la comédia d'autrefois

<sup>1</sup> Un mot d'arlequin me revient toujours en mémoire, à propos de ces comédiens, plus ou moins grands et célèbres, qui out fait valoir toutes ces choses tombées, mortes avec eux:

<sup>&</sup>quot;Nous serious lous perfaits, et nous n'étions ni hommes at femmes, a disait maître Arlequin.

# CHAPITRE VI

C'est ainsi que nous cherchons à reiler, l'une à l'autre, ces diverses études de la comédie aux différentes époques de notre histoire, et nous espérons fort, pour peu que le lecteur nous soit en aide, arriver à quelque utile résultat. On u'a jamais fait, que jo sache, une histoire compléte de l'art dramatique; quatant vaudrait entreprendre l'histoire universelle du genre humain. Les plus savants se sont contentés d'écrire un chapitre ou deux de cet art changeant et varié à l'Infini, après quoi ils se sont repoés, plus faitgués d'avoir entrepris l'histoire des marionnettes que celle des Médes, des Assvirens ou des Perses.

Parmi les historiens des choses du théâtre, il y en a qui sont des fanatiques, ceux-là voulent tout voir et tout savoir; lis courent après l'anecdote, et même ils recherchent la plus intime i ils s'inquiétent de la couleur d'un manteau, de la façou d'un pourpoint; lis fréquentent le carrefour. La coulisse et le foyer du théâtre; lis en savent les passions et les vices, ils en savent l'argot... Nous ne sommes pas de ces fanatiques, et col nous parolitrait malséant de descendre à ces détails de nouvelles à la main. Nous nous contentons de savoir, de ces choses-là, ce qu'en devout savoir les honnées ganes qui ne veulent pos resteu

étrangers à une science qui tient de si près à la poésie, à la littérature, à la critique, aux mœurs publiques et privées :

#### Docentem Arles quas deceal quivis Eques atque senator...

De ees choses là, c'est un danger d'en trop savoir ; pour peu qu'on en sache eauser avec ceux qui en jasent, à la bonne heure! Même eelui qui en sait trop ne sait pas tout. Chaque année, chaque jour amene avec soi sa comédie, et cu qu'un appelle la société, va changer, en vingt-quatre heures de vices et de ridicules, tout comme uno habile coquette arrange et disposo, à son gré, les mouches de son visage et les fanfreluches de son nabit. « L'homme n'est que d'un jour, te voilà, il n'est plus; ce n'est que le songe d'une ombre, » A ee compto, la comédie est t'ombre d'une ombre, « Je vois, dit Ulysse dans une tragédie de Sophoele, quo nous ne sommes que des images vaines ou des ombres légères. » C'est dans ce sens que disuit La Bruyèro : « Il n'y a point d'année où les folies des hommes ne puissent fournir un volume de caractères. » Ajoutez : et de Comédies. « Un volume chaquo année, à ce compte, à Muses, disait Pindare, comment s'y prendre pour être un de vos favoris et nour mener une vie heureuse en faisant des vers. »

Horace a dit aussi, « Celui-là est heureux qui mène une honorable vieillesse, entre la musique et les beaux vers. »

### Nec turpem senecisin Degere nec cithara careptem!

Chaque année un volume de corocières, chaque année varcomédie l'Bh! je vous prie, si re travall ed édé fait, des mille nuances de la vie humaine, scollement à partir d'Aristophune ou seulement à partir de Théophrasia, quelle histoire plus variée à la fois et plus charmande, avec un plus grand combre d'évérments, d'enseignements, de héros, de personages ! ellélas! dissit un pôtée on se contemplant loi-même, qu'ai-je fait, malheureux, des viens éclatiants de ma jeunesse? Voici maintenant que je n'ai plus que des viese médiceres, ennuyeux, insipides, plus digues do pitié que de pardon. s

Mediocribus aquas ignoscos villis temori A ce vice épuisé s'arrêto la comédie, elle est comme le roi du proverbe : « Qû il n'y a rien, le roi perd ses droits! » Co n'est plus que de la coulité. Errap mera i le fre est nongé. Hoereusement qu'à chaque génération les vices et les ridicules renaissent comme la feuille de l'arbre au printenps, et que la comédie aussidit recommence, nouvelle avec une génération nouvelle.

On côt fait on livre à noter ces différences, comme on notait, dit Lucien en ses Dialogues, les chansons à danser, carmen salitare, mais onn, les historiens de la grande histoire (et) nous voilà sur les domaines de M. Montelli), pour plaire à leurs maîtres qui étaient des soldats, ont laissé la comédie, et la tragédie, et le carmen salitare, et mémo le carmen seculare, pour reconter uniquement les sièges, les batailles, les villes prises et renversées, les traités violés et ronnus.

Its out dit mille choses inutiles: its out dit comment se battaient les hommes d'autréeis, et non pas comment ils vivaient; its es sont précouptés des violences de l'espéce humaine, its out négligé d'en raconter les mœurs, les grâces, les élégances, les ridicules, si bien que c'est en pure perte, ou peu s'en faut, que ces misérables sept mille années quo nous comptons depuis qu'il y a des hommes en société, out été dépensées pour l'histoire des veagres et des mours de la société civile.

Pendant que le nombre des historiens nous échappe, on sait, à un homme prés, le nombre des poiles. Vois ne comptez plus les logiciens, les métaphysiciens, les casuistes, en quatre ou cinq tomes... vous avez la collection complète des moralistes. Dans cette étude des mœurs d'un grand peuple, l'antiquité n'est guère représentée que par Homère et Théophysisce, Aristophane, Plauce t-Térence, et chez nous Molière et la Bruyère, et puis rien, sinon — tout en bas — des barbouilleurs : Rétif de La Recionne et Mercier de Tableau de Paris! Des malitres dans l'art d'écrire, nous passons aux badigeoneurs du carrefour! Des rois at des princes nous passons, aux valots de la garde-robe!

Eh bien! à ces grands faiseurs do silhouettes crayonnées sur les murs de l'antichambre, je préfère encorè les satiriques, race acharnée et mai élevée, il est vrai, mais la satire même finitpar arriver à jon es sais queste ressemblaoc vidente, qui ressemble à la comèdie ou à l'histoire, comme be bistouri qui sauve ressemble au couteau qui égorge! Encore vaut il mieux chercher nos pères dans le Cabinet Salyrique!, que dans l'histoire de France écrite en très-heau latin, par M. le président de Thou.

C'est la loi universelle; s'il est très-vrai de dire que les idées font le tour du monde, et qu'elles aillent, de peuple en peuple et de siècle en siècle, cherchant lour vie jusqu'au jour où elles revêtent définitivement la forme lumineuse qui les fait éternelles, un temps arrive, beaucoup plus rapide, où dans un certain lointain. favorable à la poésio autant qu'à la réalité, les choses humaines yous apparaissent sous un jour tout nouveau. Telle chose était grande alors, qui vous paraît si petite aujourd'hui! Le géant de l'autre siècle est un nain, à cette heure, pendant que ce pauvre . homme oublié, méconnu, méprisé, brille, à cent ans de distance, d'une gloire incontestée. Ésope était esclave, on n'a lamais su le nom de son maltre! Cervantes.... on ne dira nas. tout de suite et sans hésiter, le nom du grand Ministre qui menait l'Espagne, au temps de Cervantes. - Ce xixº siècle, aujourd'hui si fier de sa fortune, de sa naissance et de ses victoires. il vivra parce qu'il a été fécondé, agrandi, fortifié par quelques grands ecrivains. l'honneur de la prose et de la poésie, et ces écrivains déjà dans l'ombre, ils seront tout étonnés de se voir au réveil, devenus les égaux (pour le moins) de la gloire même la plus haute et la moins contestée l

Il ne s'agit que d'attendre l'avenir. Imprudent qui s'amuse à déplacer des idées, c'est l'expression même qu'il faut déplacer, l'idée arrive ensuite, obéissante à la parole nouvelle.

On a fait hien des bibleaux de Paris. . In plus ressemblanto de ces images est, à coup shr, l'image du dessein le plus formé et le plus ent. Quei qu'on fasse à prepos de Paris, vous aurret toujours la même ville, avec les differences que le peintre saura voir, et voils tout le problème. Une ville avide à la fois de louanges et de blasphème; elle aime à s'entendre dire; je cous hais, et je vous admire. Depuis tant de siéches, elle ne s'ext pas encore familiarisée avec elle-même, elle ne se connaît pas, elle se fait peur; elle est également exposée aux vapours do l'orgueil et aux.

H.

Le Cabinet satyrique, ou recueit parfait des vers piquants et gaittards de ce temps, litrés des secrets cabinets des sieurs Sigognes, Régnier, Moint, Berlitelot, Meynard, 468.

orages do l'envie; elle se bait, ello so méprise, elle se vauto, elle s'adore, elle est la comdéle universelle, elle est le dramé universelle, elle est le drame sans fin; elle a l'Univers pour témoin, et le genre humain pour complice; elle réunit au génie et à l'erpression des idées créées, la paresso et la labeté des plagiaires; elle invente avce bonbeur, elle copie avec rago; elle est sublime et elle rampe 1 Un algle..... un ver l

Paris, la ville éternelle, non pas par les murailles qu'elle a bâties, mais par les poemes qu'elle a mis au jour! Mélange incrovable d'enthousiasme et de mépris, de volontés et d'obéissance; un assemblage de paradoxes; une rémion de vérités; si active à concevoir, si lente à exécuter ce ou'elle a concu! Aujourd'hui ello va faire un Louvre d'une chaumière, le lendemain, des marbres et des bronzes du Louvre elle se fera une cabane ! Ello a pour elle, l'éclat de l'histoire et l'éclat du théâtre : elle a la poésie et le roman : l'Encyclopédie et l'Évangile , l'opéra-comique et la cothédrale : elle est en decà de toute imagination, elle est au dela de tous les arts, au-dessus de tous les royanmes, au niveau de tous les crimes, au niveau de toutes les grandeurs. Elle porte la blouse à faire peur, et la couronne à faire envie ; un pied sur lo trône, un pied sur la barricade, elle règne par le droit de sa naissance, elle règne par le droit de sa conquête ! Foule l ot peuple ! domination! liberté! -- Soudain tonte cotte foule et tout ce peuple et cette domination, s'arrêtent, le bonnet, le chapeau, on la couronne à la main, devant l'opinion d'uno douzaine de consciences quo rien ne peut fléchir, et qui se dressent au milieu de ces abjections et de ces émeutes, semblables aux monts Apennins si quelque géant Adamastor les transportait sur la lisière de la plaine Saint-Denis | - Et le voilà, appartenant à qui vout l'écrire, ce livre de morale, d'histoire, et de philosophie où se doit rencontrer, à la longue, le poëme universel du gonre humain l

Cotto image à faire de la villo oû înt engendrée la comédie, où la saliro a vu le jour, grêve à deux parisiens. c'est à progrement dire, la mer à boire ! Image éternellement changeante, et teujours la même, variable à l'initini, et toujours reconnaissable, une fois qu'on l'a vuc. On dira, de Paris, dans cent aus, comme aujourd'huit, de Paris, la ville active, ingénieuse, oragease et turvbulente, qu'ello data la tête d'un corpé chorme, et qu'elle absorbait itojustement tout un vaste empire. Dans cent ans, comme aujourd'hui, on lui reprochera sa vanité, son imprévoyance, ses colères subites, ses défaillances sans motifs, ses croyances d'un jour, ses enthousiasmes d'un instant, ses répulsions sans cause, et ses adorations au hasard!

Mais quoi! si l'on peut dire, aujourd'hui, comment Paris sera vu et jugé dans cent ans, nul ne peut savoir de quelle comédie il sera le héros, de quel drame il sera la victime i il n'y a même que les plus grands moralistes qui aient le droit de tracer le portrait actuel de cette puissance et de cette force, au dela de toutes les limites connues. Ainsi fit La Bruyère au temps de Louis XIV I Il s'occupa de reproduire le modèle incroyable qu'il avait sous les yeux, laissant aux lecteurs à venir, le soin de juger du mérite et de l'intérêt de la ressemblance. Ainsi il fit le portrait de la Ville, il fit aussi le nortrait de la Cour. A la ville on s'attend au passage, dans une promenade publique, pour se regarder au visage les uns les autres : les femmes se rassemblent pour montrer une belle étoffe et pour recueillir le prix de leur toilette. Il y a dans la ville, la grande et la petite robe; il y a les magistrats-petits-maitres; il y a les Crispins qui se cotisent, et recueillent dans leur famille jusqu'à six chevaux pour allonger un équipage. A la ville, les Sannions se divisent en deux branches : la branche aînée et la branche cadette : ils ont avec les Bourbons, sur une même coulour, le même métal. La ville possèdo encere le bourgeois aui dit:

Ma mente! lo marchand qui donne obscurément des Riets magnifiques à Elamine: On renontra à la ville, lo boau Narcisse qui se leve le matin pour se couchar le soir; le nouvelliste dont la présence est aussi essentiule au serment des lignes suisses, que celle du Chaccelier et des lignes méne; il y a Théramène qui est très-ricle, et qui a donc un très-grand mérite; Théramène, la la terreur des maris.

Paris, au temps de La Bruyère, est le singe de la Cour. Pour imiter les dames de la cour, les femmes de la ville se ruinent en meubles et en dentiles; le jour de leurs noces dels restent couchées sur un lit, comme sur un théâtre, — exposées à la curiosité publique et aux quotibeis des marquis. Ces gene-là passent leur vie à se chercher sans se rencontrer, feuroraits, lis vont alue

loin même que leur ignorance. Ainsi, il est de bon ton de ne point distinguer le chêue de l'ormean, et l'avoine du froment. A la ville, à la cour, au temps de La Bruyère, on se ruinait en chevaux, en équinages, en bougies, en fraças de toutes sortes.

Ceci dit, et le portrait à peine achevé, et tout d'un coup, ce monde éclatant, ce monde éternel, s'eu va et disparaît dans l'a blme! Où se cache t-il. à cette heure, cet univers d'or, de soie et de cordons bleus? Comment s'est-il évanoui, et dans quel nuace sanglant, ce type souriant du courtisan éternel, esclave à tout faire et cependant maitre absolu de son front, de son regard, de son visage : infatigable . impénétrable . habile? Ils sont passés à l'état des fossiles, ces courtisans, la honte de l'espèce humaine, --Ils étaient cependant les maîtres absolus de ce monde en proje à leur caprices: il en étaient les arbitres, les béros, les demidieux, les gardes-du-corps : ils touchaient, de très-près, les Princes Lorrains, les Roban, les Foix, les Châtillon, les Montmorency ces dieux!

Ce Paris de Louis XIV | II était l'héritier des grandes découvertes du xvr siècla et il mit à profit ce vaste béritage! Il a recu le contre-coup du premier coup de canonqui se soit tiré dans ce bas monde, il a lu le pramier livre sorti des presses naissantes du premier imprimeur, il a mangé le premier fruit venu de l'Amérique, il s'est élevé aux écoles de Rané Descartes et de Despréaux : il a vu Bossuet face à face, il a souri le premier, aux doctes murmures da Pierre Basyle, il a pleuré, la premier, aux vers du grand Corneille. O siècle heureux ! A son tour, il a prodigué la faveur. l'autorité, la grâce et le charme.

Il a rempli l'Univers de ses armes, de sa politique, de sa philosophie et de ses modes nouvelles, de ses comédies et de ses pompons, de sa politique et de ses bons mots ; il a régné au théâtre et dans le salon ; dans la chaire et sur les champs de bataille ; il a vaincu par ses solitaires, autant que par ses capitaines : la langue universelle il l'a trouvée, plus habile en ceci que Leibnitz qui cherchait à réaliser ce beau rêve, et qui le cherchait, comme si les oreilles n'eussent pas été faites pour entendre l'Elle est restée un des charmes de l'Europe moderne cette langue éloquente et forte, qui suffit à tout dire, à tout comprendre, à tout garder : élégance, politesse, utticisma, urbanité, - babile à parler des choses de la guerre, ingénieuse et savante à parler des choses de l'amour l

De cette Cité du peuple et de Dieu : dont le centre est parfout, et la circonférence nulle part, La Bruyèro passe à un nutre pays, qui était quelque chose, au temps de La Bruyère, il posse ou platôt il revient à la cour. La cour était un monde à part, oi il était décessaire absolument, si l'on y vouiait faire un grand chemin, d'être offronté, iusolent, mendiant, avide et menteur; où l'oubli, la ferté, l'arregance, la dureté, l'ingraitude, étaient une courante monnaie; où l'honneur, la vertu, la conscience, étaient des oripeaux passés de mode; où l'on voyait, c'est toujours La Bruyèro qui parà nins, « des gens enivrés et comme ensorcelés de la faveur, dégouttant l'orgueil, l'arregance, la présomption. »

De ce monde à part la comédie était à faire, et si Molière l'atentée, il ne l'a pas faite I II u'n pas voulu... Il n'ell pass dédpasser les petits marquis, ce grain de sable, dont le roi avait dit à Molière: tu n'iraz par plus toin! et il fallut attendre que le roi fit mort, pour en venir à songer que le roi tui-même, serait quelque jour, un sojet de comédie. — « On peut tout croire, hélasi dépuis que le roi est mort l'a dissit un courtisan, le jour où disparut Sa Maiesté, dans les profundeurs de Sain-Denis.

C'est bien le plus étrange et le plus incroyable épectacle, cette cour du grand roil. Les vicillards y aun it glauts, polis et civils; les jeunes gens y sont durs, férores, affranchis de loute politeses, et parfaitement délivrés des belles passions, à l'heure ordinaire où les jeunes gens commencent à savoir ce que c'est que l'amour. Il ne manque, à la débauche de ces vieillards de vingt ans, que de bibrie de l'eau forte. Les maladuris! Il sa vaiete uoblié l'art des gradations! Un jour que ces messieurs étaient de frérie, il arriva que M. de Grammont est mit, au début, à chânter une chanson galante, à cette chanson galante, M. de Fronsse répondit par des gravelures — « que diable d'issit M. de Conflans à M. de Fronsse, il y a dis houtelles de vin de Champagee entre tachanson et clae d'il y a dis houtelles de vin de Champagee entre tachanson et clae de Grammont! « Les imprudents! ils commençaient, comme leurs pères n'eussent pas self in

Notez bien que les femmes de la ville ne valaient guère micux que les femmes de la cour, — Dans cet affreux pays, les femm précipient le déclin de leur beauté par toutes sortes d'artifices mauvais; elles chârgend, d'un odieux carrain, lours joues pendantes et leurs brers flétries; elles noircissent leurs chevoux, clles blanchissent lours épaules, elles étalent, avec leurs bras, leur gorge et leurs oreilles, comme si elles craignaient de cacher l'endroit par où élles pourraient plaire.

« Ce pays se nomme Versailles; il est à quelques quarante buit « degrés d'élévation du pôlo, à plus de onze cents lieues de mer « des fromois et des Pantacons. »

Hélas! cinquanto ans plus tard, dans ce méme palais de Versulles qui était la citadele imprenable de cette royauté d'Asie, le peuple arrivait qui s'emparait du roi et de la reine de France, et qui les emportait eux, leur famille, et la couronne de tant de rois, pour tout briers eur ne débandu sangiant et sous la hache des bourreaux!—Ainsi s'est perduo en ces tempêtes, la comédia aussi bien que la royauté d'autrelois. Tous i s'est évanoui; tout a disparu, tout est mort i O cendre et poussère l'o misére l'o saniél?

Itemarquez cependant que de petites chores du bagage ancien, noson reades, plus tenaces que la monarchie Elle a disparu, cotte maison de Bourbon, qui a ranti pas son égale sous le soleit, au dire de Bosseet, et nous acons gardé ce magasin de phraces toutes faites, et dont on se acri pour se féliciter les uns les autres. Aujourd'hui, comme au temps de La Brujère, avec cinq ou sta termes de l'art on se donne pour connaisseur en musique, en tableaux, en Médiments, en bonne chère.

Anjunt'hai comme autrofeis, nous no moaquons pas de ces geus à qui la fortune tieut lieu de pulletase at de métile, qui non pas deux pouces de profondeur, à qui la faveur arrive par accident; seulement ces fortunes sublites qui sont le déshonneur de la Fortune elle même, arriveat, aujourd'hui, par d'autro myoers que les moyers d'autrofois, ellos se produisent, dans des fieux différents, avec des caracteres tout nouveaux. Le marquis de Dangeau, ce favori sans mérite, pour quelques vers improvisés, obtient un logement à Versailles; do nos journs, ou avoi le maître absold d'un journal, vendre son journal à un prix écorme, et planter là, au bean milleu de la rue, à la Pluie et au vent de biss, es social-borateurs, étonnés de tant de grandeur d'ûme et d'un si complet d'éssinéressement.

Ah! les pauvres niais? Ils ont porté ce pénible fardeau; ils so sont passionnés, ils se sont irrités, ils se sont dévorés, pour le compte et pour l'illustration de ce grand homme ; ils ent affronté les émeutes, les tempètes, l'impopularité violente, et les murmures de celui-ci, et les haines do celui-là! Ils ont dénensé leurs nius bolles années, leur plus beau style et leur meilleur esprit, à soutonir, à parer, à décorer, à fortifier la chose de ce monsieur; ils ont fécondé sa terre, ils ont taillé sa viene, ils ont mené nattre ses troupeaux, ils ont supporté, pendant que le maltre dormait, on batifolait avec ses esclaves, la chaleur de la journée et la fraîcheur du matin : ils n'ont pas osé être malades sans la permission de ce monsieur; ils out regardé dans les yeux de Trajan, pour savoir si Trajan était content; ils ont été attentifs à sa moindre parele, ils ent interregé sen sourcil de Juniter Olympien, ils ont flatté mêmo sa cuisinière, la complice de sa toute puissance : ils ont ri de son rire, et pleuré de son chagrin : ils ont sué, ils ont halé, ils ont rálé.... et les voilà à la porte do cette maison qu'ils ont bâtie, à la porte de ces jardins qu'ils ont plantés; et du jour au lendemain, pendant que ce sol qu'ils ont fécondé de leur esprit, de leur talent, de leur labeur, capporte au maître un intérêt qui serait un capital pour les ouvriers de la viene, nul no s'informo du destin do ces ouvriers habiles, actifs, intelligents, dévoués, braves jusqu'à l'audace, hardis jusqu'à l'abnégation! Ma foi! taut pis peur eux; monsieur est riche, il dort, il mange, il se promène, il est content!

### Insere mune Metibase pires, pone ordine vites?

Voilà, jo l'ospèro, une comédie à faire, une étrange et agréable exploitation de l'homme par l'homme, un nouveau drame où le capital joue, en se moquant, le rôle ingrat!

Eh lien I comparez ce chapitre tout nouveau du mérite personnel, avec le même chapitre des mœurs et des caractères de ce sietel ! Dans lo chapitre de la Bruyère, il est partie de la difficutté de se faire un grand non; sujourd'hui, le plus potit nom se fait grand, en vinget-marte heures! La Bruyère admirait, en son temps, la grande étendue d'esprit qu'il faut aux hommes pour se passer de charges et d'emplois; aujourd'hui e soat le les maladroits, les modestes et les moins ambitieux qui acceptont les emplois et les charges. Aujourd'bui l'homme babile et qui sait vivre, est une créature à part qui méprise l'ambition comme une fatigue inutile ! Il dit, de la gioire, qu'elle expose ses amoureux à la calomnie, et des plaisirs, qu'ils donnent, trop de peine.

Autrefois il est fait une exception pour l'amour.... il n'en vout plus depuis qu'il s'est enfoncé dans l'âge mèr et que tout le monde s'en mête. — « Abt di-li-li (lo no sujet de comédie), quand ja vois ces grossières créatures se mêter d'amour, je suis tenté da mécrier, de quoi se mélent ces gens-là l'Est-a qua le jeu, l'ambition, la fortane, la renommée et la gournaudise, ne seraient pas suffisants à cette canaille l'a Et ceci dit, il rentre dans son repost s'il mainteant nous passons au chapitre inéquisable, au chare

pitra des femmes, nous trouverons des différences énormes, et que rien no ressemble moins à cette femme-d que cette femme-d. Mesurez-les, tant que vous vondrez, de la colitare à la chaussure, et vous verrez combien de différences : c'est bien le même amour du luxe, de la tollette et de l'ornemient; c'est bien la même misgandrise et la même sifectation, et le même caprice, tout proche de la beauté dont il est la juste contralegn; ciu, c'est bien, au premièra abord, la même coquette, et peridice et galante, le même priège et ses dangers, — et pourtant d'un sécle à l'auter, à l'nous est impossible de reconnaître et de retrouver les modèles de ces portrais.

Où dies-vous, Célie, amoûreûse tour à tour de Roscius, de Bathylle, du sauteur Cobus ou de Dracon le joueur de flâte? Qu'à-t-on fail, dans les bonnes misions de notre siècle, de ce tyran domestique appele le Directeur, le Confesseur? Qu'est devenue la fause d'évote, qui veut (romper-Dieu et qui se trompe elle-même? Où remplacer la femme savante « que l'on reporde comme on fait d'une belle armé; » la le natu pas se orçetter, il ne faut pas non plus se trop fèliciter de ces ridicules cubliés, «t de ces vices disparas, «d'autres sont venus à la suité de ouvri-d'; nous n'avors plus les Pemmes Savantes de 1666, nous avons les bas-bleus de 1830 et années suivantes. Nous avont les révoltées qu'il gilaient au-dessus de l'émeute en furis, un mouchoir brod à leurs armes, nous avons les énergumhes-femmes de la plume et da la parole, armées jusqu'ax dents des passances les processions par les énergumhes-femmes de la plume et da la parole, armées jusqu'ax dents des passances les plus rouix ; nous vois les énergumhes-femmes de la plume et da la parole, armées jusqu'ax dents des paradoces les plus fruix; nous vois

e el e Mirabeau déguenillées du Chibdes Fammes; la femme libre, amie et eufant de chour de l'abbé Chalel; nous avons cu une race à part de Suint-Simoniennes qui réclamaient la pluralité des femmes dans la petite église d'où sont sortis, à la plus grande gloire de la doctrine, tant d'aptivers riservés aux plus hautes destinées; nous avous eu la femme découverte par M. de Balzac, la Famme de trente anz, un saule-pleureur tont chargé des guirlandes, des lyres, des sonnets de la jeunesse et des fouçues de la suprême passion! Ah Belise! à h dame Philaminthe! ah contesse d'Escarbaguas? al Cathos! al Madelon! vous étes des innocentes, des immaculées et des charmantes, comparées à ces Vésuviennes, à ces subtilités en chair et en poi.

Pauvres femmes, dont nos pères se moquaient, leurs petits enfants vous out cruellement regrettées quand ils se sont vus aux prises avec ces infantes précluieuses, desséchées, hargousses, un pied sur la tribine, un pied sur la Parnasse, échevelées avec art, melant la déclamation à l'enthousiasme, le hoquet au sourire, un œil en pleurs, un regard en gailé, « cendro usée d'un flambleau allumé par Venus! » Les harpies, ces mégères, ces vauités, ces robes trouées, cos prix de modestie et de vertice.

Ains, qui voudrait faire aujourd'hui la comédie: des Préviruses riditaules et des Fommes Savantes, irait clurcher ses modèles dans un milieu do bas bleus, cent fois plus dangeroux, plu nameséabond et plus tourble que le ben Molière au temps de Louis XIV. Il arriverat, le malberneux, non plus à la fille meire e, qui segraisse le museau de blancs d'emis et de lait viriginal, » mais à la femme faite, en casquette, en blouse, la pipe à la bouches et le blâton à la main! Ingrals que nous édions, et sans pité, de nous moquer avec M. Gorgibus de ces essences, de ces pommades, de ces ceuv de senteur... on tous a réduits à des exhalsions d'ail, de tabaet de vieux fromage! A peine si mademoiselle Madelon cite Céllér, ou voyage en barque forés sur le Fleure de Truffer, et voil à nos décesses en laillons, et nos furires en falbalas qui parênt, sans fremir, la langue lorirbis que l'ére Duchène et de Danton!

dont ils n'ont pas l'air même de se douter; adultères plus règilés que les mariages, plus réguliers que les justes noces. Il n'est pas le mariage, il n'est pas le célibat, il tient au célibat par ses côtés honteux, il tient au mariage par ses inquiétudes et ses ennuis.

Uno parddie à la fois, et une image fidèle du mariagel Comme le mariage, il a ses fêtes; il a ses auniversaires; il a ses douils; il a ses billets d'enterrement. — On a vu, de nos jours, un homme d'un grand esprit à qui la mort charitable enlevait sa mattresse, marrice à un autre homme, et qui faisait impriner le billet que voici : « Monsieur Myrtil a l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu'il vient de faire en la personne de madame Agats, et vous prie d'assister... » et ce. C'est imprimé!

La comédio edt-elle inventé co billet-là, du temps de Molère? Elle inventait le billet à La Châtre; ce bon billet devenait preverbe et passait facilement dans la sagesse des nations.

Il n'y a pas jusqu'à ce mot-là: un riche, qui n'ait tout à fait changé de sens et d'acception. Autréois était riche celai qui mangeait des entrenets, qui faisait peindre alcèves et lambris, qui jouissit d'un palais à la campagne, et qui finissit par mettre un due dans sa famille. Est riche aujourc'hni qui joue à la Bourse, qui achète ples de terre qu'in'en peut cultiver, qui habito au second étage et qui marie à questque usurier bien connu, se file unique; et bien connette d'éponser un si gros monaicur!

Autrolis, le prétaur d'angent était ours immonde; il habitait une tamiére, il était couvert de haillons; aigunorbio, l'ours as un jeune monsieur qui paie des actrices, qui hante l'Opére et se dandine, en bel habit, aux premières leges du Théatre talien I La pelure est changée, el il la grifie est la même; aujourd'hoi expendant, comme autrelois, é faire se fortune e est une belle phrase, éloquente et spécialis; — ello a grandi, cette grando phrase; elle est devenue un Évanglie! Le riche, ah il e riche! c'est bion un autre paire de manches que le paucer de Don Jun I.

C'est lo richo qui se pique, encore aujouci'hui, d'ouvrir une allée en pleino forêt, d'amenor uno cau courante à travera les sables en feu, de meubler uno ménagerie; aussi inhabile que las seigneurs d'autrefois, les autres, ceux de La Bruyère, lo riche d'aujourd'hui, à rendre uno âme coutente, à rempir d'uno douce joie un cœur blessé, à faire que la pauvreté soit apaisée, heureuse, et que le pauvre puisso mourir en paix.

Après les riches, que dites-vous do nos grands hommes? Nos grands hommes, autant de marionnettes dont le fil est tenu par des mains déliées et cachées; héros, tant qu'ils obéissent aux passions populaires, martyrs, s'ils veulent brisor eet escharage! Ces grandeurs passagéres, un rien les crée, un rien les tuo; —

Ces grandeurs passageres, un ren se cree, un ron les tuo; aujourd'ui a disparu le héros de la veille, et le lendemain (décoration neuvelle¹) où brillait un empire, a surgi un reyaume; où la reyatume était florissant, éclate une république, et complez que de grandeurs nouvelles, que de grandeurs déchues!

Or, ce qui se dit ici des royaumes, des républiques et des empires, expessé à ces changements, à ces variations, à ce in-solences de la fortune, on en peut dire autant de ces royaumes en miniatures, qu'en appello un salont i—Ce seuf moit in Charte (moi cublic, andanti; fabrilz que menes!), avait crète, chez nous, toute une série de mours nouvelles, étranges, incruyables, dont les salons du steicle passé no pouvaient avoir acuento dée, pas plus que nous n'avens l'idéo aujourd'hui des salons du vieux Paris, dans lesqued les mornalistes ont trovel les héros de leux comédies: Alterste, Orgon, Tatufo et Céliméne, M. et madama Jourdain, Sganardic, Éties e, Valere, Marianon je le district Mennalque, Arugyra la coquette, Gnathen le glouton, Ruffin le jovial, Autagoras le plaideur, Adraste lo libertine d'évolt, Tryphile le bel esprit, a bel esprit comme tent d'autres sont charpentiers ou maçons. »

Nous en avens encore, il est vrai, des ums et des autres, mais medifiés, et corrigés; tantôt meins ridicules, et parfois plus odieux. Il faut dire aussi que cette image épouvantable, ce fantôme, ce crime, signalé, par La Bruyère lut-méme, dans nos compagnes dévastées, le paysan esclave et serf, a disparu du monde français.

1. Il ny a ricu de plus effrayant el de pius terrible à la fois, que ce tableau de la buyère violei en avanels en paysage (le fotent almo le repas el le contraste), ob se fuit rentir, dans foutes a grâce el dans fout son cluerne, le repor sussiquer écle page heurence exhale encore la suave odeur de nos autôtes, elle ful dérite, vilépassé, au bord de notre fleuve blien-sien, de notre de la contraste de l'indirect de

c On voit certeios animaux farouches, des males et des «demelles, répandus par la campagoe, noirs, livides et tout brû-lés de solei; statchés à la terre qu'ils fouillent, ils ont comme « une voix articuléo, et, quand ils so lèvent sur leurs pieds, ils montetren une face humaine. » En éefte, ils sont des hommes l'est que des hommes, ils étaient des paysans. Grâce à Dieu, grâce au solei ficondant de 1789, et grâce à la Liberté, l'auguste déesse, cet animal n'existe plus sur le sol de la France, il est devenu tout à fait un homme, et sa voix compte, et sa voix donne l'empire!

Que si le chapitre du cœur humain est à ce point soumis au changement, à l'aventure, que dirons-nous de cet autre chapitre: la Mode? Au temps de La Bruyère, la viande noire était hors de mode; anjourd'hui, la mode, qui s'attache à tout, n'oserait

Reynaui : Je donne lei, celte donce élégie, en souvenir de la pairie absente, et des coteaux dorés de Condrieux :

## LA FERME A MIDI.

Il est midi... La ferme a l'air d'être endormie ; Le haugar aux bouviers prête son ombre amie. La prolitant de l'heure accordes au repos, Borgers et l'aboureurs sont couchés sur le des. El, près de rejourner à leurs rudes ouvrages, Dans un calme sommell réparent leurs conrages. Autour d'eux sont épars les fourches, les rôleaux, La charrette allongée et les lourds tombereaux. Par la porte entr'ouverie, ou voit l'étable pleine Des bœufs et des elizyaux revenus de la plaine; lis prennent leur repas ; on les entent de loin Tirer du râtelier la luzerne et le foin; Lear queue sux erius floitanis, sur leurs flancs qu'ils caressent, Fouelle, à coups redoubles, les mouches qui les blessent. A quelques pas plus Ioln, un poulain familier Frolleson poil bourru le long d'un vieux pailler, Et des chèvres, deboul contre une cluire-voie. Montrent leurs front cornus et leur barbe de soie. Au seull de la maison, assise sur un hane, Enire ses doigts légers tournant son fuseau biane, Le pied sur l'escabeau, la ménagère file, Survelliant du regard cette scène tranquille. Seul, perché sur un loil, un noulet éluurili Croil encor au malin, el chante en plein midt.

s'attacher à la viande. Autrefols , le fleuriste s'attachait aux tulipes, aujourd'hui le camélia ne compte plus ses martyrs; — Avanthier les dalhiss avaient tous is konneurs de la culture, avant demain les noses sont remises en bonneur, c'est le tour des violettes ce matin. En ce temps-là, on était biblionane on bibliophile, aujourd'hul, au fond de l'Ame, i s'agit toujours de la même passion et du mème manteur, mois ce ne sont pas les mêmes livres qu'on recherche. on s'atteche à d'autres formats, à d'autres beuvels i

Comme aussi pereconnais à cestains signes ineffiçables, l'antiquoire acharné dont les filles à peire véduces refigient un tour de lit et du lings blane. — Celhi-ci est toujours le premièr-homme du monde pour les spoillous, celui-fa rève, la velle, par ob et comment it pourra se faire remarquer le jour sulcent. « Eélie est riche, elle tit aux éclaits Syrais l'écadure à puis le non d'un roi, et s'appelle Cyrus » Nous aussi nous avons use avocats déclamatoires, nos magistrats galants; nous avons llerndipe, qui a porté à loin la science de l'amenthement et du

Par-deù Unit ton heureux de celle ferme, Un orige gouriant dégà se montre en germe. Il cal encora lolta... molins que riren... un point noir ? La montani succe entre, in peux Taperesovir. La monta la succe autre, in peux Taperesovir. Il porte sus son flanc com me une teale gi sec... C'est la grèle! — Elle est là, sur le payx voisin Ecosant suns pille le reigle et le raisin.

Rick no trouble pourlant voire repos robusle, Laboureurs rudormis dans le sommell du Juste? Vous dormez, confinits en la noulé de Dien, Houroux d'être abrités sous ce pau de Ciel bleu. On vans a vo dormir de ce sum meil tranquille Quand sonnact te turs lu de la guerre civile, Alors qu'on enfaulari, de vos hameaux fleuris, Le tonnerre tointain du canon, dans Paris. Laboureurs abslinés, semeurs que rien n'elfrate, Cleatrisant Inniours my Inne nouvelle ulaie. Rénaraul les dégals fatts par l'humme ou le ciel, Yous Iravaillez au blé comme l'abelle au miet. Que le lonnerre gronde au clet ou dans les rues. Channe lour vous revoit, neuchés sur vos charrues. Confer aux sillons le pain des nations, Indifférents au bruit des révolutions!

comfort! Nous avons nos médecins à spécifiques; il font de l'homospathie aujourd'hui, naguère ils inventaient la panacée universelle. Hélas! aujourd'hui nous n'evons plus d'exprits forts; où ceiriati aujourd'hui: tl "y a pas de Dieu, que l'en serait montée au doigt., pour une moindre hardiesse, vous cussice dé brûlé vit, il y a deux cents ans. En revaneche, s'il d'y a pas d'exprits forts, il y a les hommes forts, il y a les disciples de Darion, de Robespierre, de Marat, d'honofètes sans-cultets, bien hait, d'ue le sorre humain r'ait (au une tête...)

Oui, Scion soyez-en sire, ils comperaient la tête du genre humân! Poù il suit qu'il est fot nécessaire da tenir compte aux anciens de leur comédie, et des difficultés qu'olle a rencontrée, en songent aux difficultés de la comédie aux siècles à venir le « Nos pères, dissit La Bruyère, nous out transmis, avec la connaissance de leurs personnes, celle de leurs habits, de leur coiffure, de leurs armes offensives et défensives et des autres véthements qu'ils out aimés pendant leur vie. Nous ne saurions reconnaître cette série de biendis qu'en traitant de même leurs déscendants! »

Co sont là d'encourageantes et consolantes paroles I in set pas un de nous qui, trouvant sous a main, sous es your, un recuri de portraits d'autrefois, quand bien même, dans la saito des temps, ces bomnes, dont voici l'image, arraient cessé d'étre célèbres ou feneux, n'éprouve cependant un très grand intérêt à contempler ces visages inocnous, un grand charme à retrouver sur ces calmes visages, les passions, les violences, les orusulés, l'enthousisame et les amours du moment où et homme avécu, combattu, ainée, laif qui moment où et homme est mort, emportant, avec soi, dans sa tombe ignorée, un lambeau de la vie et de l'històrie nuniverselles!

En vain les curioux impertinents sont là pour vous dire: « Mais prenez garde, il est peu probable que tous ces portraits soient ressemblonts; prenez garde, cette galerie est incompiète, » ou encore: « à quoi bon vous amuser à étudier ces visages dont le onn même est fade de qu'entoure, à peine; ) no liotais aouvenir? » Les difficiles ont beau dire, ils ne nous empêcheront pas d'étudier cette iconographie, incompiète, je le veux bien, muis enfin quolle chose est complète ich bas?

Nous et nos œuvres nous devons le tribut à la mort! Tôt ou tard, il faut que le poète meure. A plus forte raison faut-il nécessairement que la nouvelle comédie aujourd'hui, soit demain une vieille comédie!

Aujourd'uui, ta comédienne est vivante, elle régnei Elle domine, de sa grandeur, les passions environantes... à peino si demêiu, le monde saura le nom de cette Musei Hélas! la langue elle-même, ce rebelle instrument, indoctio aux plus habites... elle passe, elle s'éaloce, elle mour

La langue que je parle est désà loin de moi !

#### LA RETRAITE ET LA MORT DE MADEMOISELLE MARS.

Ainsi il entrait dans le plan de ce tome II, consecre à la comédite et à toutes sortes d'essais dont le thédire est le prétaxte, que mademoiseile Mars régaté en chef et auss partage, dans ces pages où — son souvenir apparaît, à chaque ligne, avec la grâce et le charmo que nous trouvens encore à contempler quelqu'un de ces frais pastels du siècle passé, à demi effacés par lo soleil des printemps envoiés! Sons la giace attachée aux guiriandes du bois doré, et dans cette poussière éteinte, on devine facilement la rose et la beauté qui se souriaient l'une à l'autre, et peu s'en faut que l'on n'entende encore les paroles, et le charmant duo de la fleur et du souriret

A Dieu no plaise que nous tentions d'écrire ici la vie entière de mademoiselle Mars; un chapitre compiet dans ce livre... et parte livre sorait perdu, tant ce chapitre au grand complet, serait la satire de tous les autres. Notre bectour se contentera de beaucoup moins, je l'espère, et s'il veut mademoiselle Mars tout entière, eh bien, qu'il la cherche çà et là, répandue à chacune de ces pages, et des pages qui viandrout, plus tard, comme on ramasse, dans un jardin cultivé sans ordre, les diverses fleurs dont se compose un bouquet l

Hélas! quand mademoiselle Mars prit congé du théâtre et de la vie, il nous sembla que c'était là un do ces bruits inattondus qui anonçont des choses impossibles, tant nous étions habitués à ne pas douter de cette grâce inépuisable et de cette jeunesse éternelle III0 étair restée en son déclin même, la toutepuissance des maîtres anciens; elle étai la défense et la protectin d'un tas de poites nouveaux qu'elle avait vus enfants, et qui venaient abelter, à cette ombre claramant et féconde, les dernières trabions de leur esprit. Elle avait vu à sea pieds, naître et mourir tant de poimes fameux dont le nom ne s'était conservé une sur exter fêtée euronne d'or faito nour son front!

Ingánisuse, éctatante et chère couronne l'Un voleur entra lans la misson, qui brisa ces feuilles éphémères de laurier d'or, et qui vendit, en bloc, ce laurier déshonoré par le coutact de ce m'sérnble. O vanité dus plus [goireuses récompenses l'O vanité uses royautis les mieux acquises Hiflast si M. le comte de Mornya avait songé à la conservation de ce diadème poétique, il est commandé qu'il fid. d'un plus rufe métal I La couronne de fer dr-a rois Lombards est encore au trésor de l'empereur d'Autriche, et cette même Autriche en est réduite à faire tembouriner, avec les òlptes perdus, la couronne des rois de Hongrie... elle était d'or et de diamants l

Tout ce que peu faire le critique, à cetto heure, c'est de recomposer, de son nieux, la curonone de madennisselle Mars. Il me semble que je la vois d'ici cette couronne. Elle était l'ornement le plus précèux du grand salon de ce bel lotel de la Nouvelle-Athènes que madenniselle Mars avait bâti, non loin de la maison d'itorace Vernet, de madenniselle Duckeanois, et de Talina ! La couronne étails sous un gibbe, et posée sur un coussin de velours brodé d'or. Las feuilles nombrouses du chône et du laurier portaient le nom de tous les rolles créés jusqu'à ce moment, par mademoiselle Mars; une grande quantité de feuillage attendait les noms qui dexient compléter le couronnement de cette hello vie.

noms qui devaient compieter le couronnement de cette belle vie.

Il y a des voleurs bien bêtes et bien cruels; tout le monde eût
pardonné au destructeur de cette couronne, s'il n'eût volé que
l'argent et les diamants de mademoiselle Mars!

Ce fit dans les premiers jours du mois d'octobre de l'an 1840 que pour la première fois, mais cetto fois d'un ton très-vri et trèsnet, la grande artiste unnouça l'intention de quitter le théâtre oi elle avait régné si lougtemps. Elle annonça cette trist o nouvelle à ses amis, d'une voix calme et résignée, sans emphase et sans éclat, tout simplement, si bien qu'il était facile de comprendre que sa volonté était irrévocable.

« C'en est fait, disions-nous, elle a parlé de sa retraite, et comme elle est une femme sérieuse, à tout jamais (elle le veut) elle abandonne co Théûtre-Français dont elle était la gloire et l'orgueit, cetta femme de tant de grâce, d'élégance et d'esprit, qui tait restée parmi nous comme le dernier et charmant représentant d'une société qui n'est plus! Elle s'en va, emportant avec elle la gallé souriante de la comédie et son honnête maintien; a son innocent sarcasme, et sa douce raillerio.

Elle s'en va, dites adien, et pour longtemps, aux plus austères chefs-d'euvre de Moltère; adieu au Misantrope, dont elle était la Célimène adorie; à Tartufe, dont elle était, no pes l'ecuses, mais du moins le plus supportable prétexte! Adieu surtout à cetta comédie plus légère, qui s'est mise à relever quelque peus ar obe élémante nour marcher, sur les traces de la grande comédie.

Adieu aussi à l'esprit un pou maniéré, à la grâce, à la recherche de Marivaux, dont cette femme était l'appuil De nos jours, elle était la soule qui plut raconter disgenerate oq ui se passe dans ces petits salons dorés, sur ces sophas qui parfent, en présence des trumeaux et des boiscries rehaussées d'ornements, et do tout ce petit luxe hiltard auquel nous voulions-bien croiro encore, uniquement par respect pour madennisella Mars. C'est une grande petre, et bien cruelle, et qui doit affliger tous les sincères amis de ce grand art de la conédie, qui a été si longtemps en si grand honneur parmi nous.

Je sais bien co qu'on va dire, et mademoisello Mars aussi, ellò te tessi bien. Oui , ses envieux, ses jaloux, et ce troupeau de Béctiens qui se flatiguent d'entendre appeter Aristide: Le justet et mademoisello Mars la parfaite! vont arriver en s'écriant tout haut, les ingrats, les barbares et les menteurs! ju'id tile se meteurs), que l'heure de la retraite a sonné, que voltà déjà longtenps que mademoiselle Mars est le plus grand artiste de son siècle, et qu'enfia elle doit faire place à d'autres.

Voilà les grands raisonnements qui ferment son théâtre à mademoiseile Mars! Il est vrai que, par un prévilége qui n'appartient qu'aux tétes couronnées, l'extrait de naissance de mademoiseile Mars se retrouve dans [Minanack royal; on a tiré le canon, le jour de sa naissance '. Ellé est lo seule femme de ce siècle (après les reines) à qui il n'ait pas été permis de profiter du bénéfice que toutes les femmes apportent, en ce monde, et dont elles usent largement, d'ôter de leur vie, les premières années inutiles, les années sans amour , l'innoceace des premièrs jours, les bondissements de l'enfant, les réveries de la petite fillénat, les réveries de la petite fillénation de la petite fillénation de la petite fillénation de la petite de la petite fillénation de la petite fillénation de la petite fillénation de la petite fillénation de la petite fillénation de la petite fillénation de la petite de la petite fillénation de la petite fillénation de la petite de la petite fillénation de la petite de la petite fillénation de la petite fillénation de la petite fillénation de la p

Cola fait (oujours dix ou douze ans de moins, sur la tele brune ou blonde de toutes ces adorbelse menteuses. On ne croit pas tout à fait à leur mensonge; on en croit le moitié, et, à force d'insister, à force de déranger, tous les ans, vos plus habiles calculs, à force de compter une année de moins, chaque fois qu'elles ont une année de plus, elles font si bion leur compte que voes ne savez plus le leur, ni le vêter. Elles vous embrouit-leuts bien dans burs oustractions que vous ne savez plus (elles ne le saurriient pas elles-mêmes!) comment faire la preuve de tous cers graites.

Ainsi va le monde. Le monde na jamois que trentesix ens. Cest la limite fatale do il el'arrête. Une fois que cette limite fatale est dépassée, on ne compte plus les années, c'est un crime et une insulte de les compter. Il n'y a plus d'autre alimanche que la blancheur de ces belles dents, la vivacité du regard, la grâce de la démarche, et toutes les jounesses extérieures, à l'usage des femmes qui n'ont plus que celles-là. Nos Parisènens surtout sont

1. Mademoiselle Mars était née à Versailles, le même jour que S. A. R. madame la Douphine. Afin que leur joie eut un long souvenir dans l'âme des pauvres gens, le roi et la reino avalent consiliué une pension de douze cents tivres sur la lête de chaque enfant, venu au monde le même jour que la princese royale, el celle pension de douze cents jivres, qui avait été la fortune de son enfance et de sa jeunesse, mademoiselle Mars l'a touchée insqu'à la fin de ses lours. A chaque frimestre, elle attestait elle-même, dans un acte authenitone, ainsi le veut la foi qui n'use guère de galanterie, qu'elle avait aujourd'hui cinquante ans., et la suite. Ordinairement un icune dere de notaire apportail cette quiliance, eruelle à signer, et mademoiselle Mars la signail d'une main ferme. Il y a hien de l'héroïsme caché dans ces âmes-là. Avec beaucuup moins d'années que cela, le joyeux Plcard a écrit una comédie iniliulée: l'Acte de noissance. Pleard était dans le vrai, mademoiselle Mars était dans son droit. Peut-être on devrait reconnaître au fond de cette obstination à toucher cette faible somme, qu'elle devait frouver si chèrement payée, maintenant qu'elle élait riche et âgée, une certaine reconnaissance envers ce roi et celte relne, si misérablement traînés à l'échafaud !

admirables pour ces hâbleries de la beauté; et comme pas une ne s'en fait faute, il en résulte que celle qui, par hasard, dirait justement la vérité, et toute la vérité, pourrait être, à bon droit, accusée de mensonge.

Pour exemple, imagènez que dans un salon une jeune et jolio femme de vingt-sept aus, soit originalité, soit caprice, ou probité, é avise d'avoier toul heut qu'elle o nu vingt-sept ans, il y a trois jours, aussitôt l'étonement est général. Vingt-sept ans l'mais c'est un dag equi n'est pas dans le calendrier! – Vingt-sept ans l'écrient les autres femmes; mais nous sommes vos ainées, et nons n'en avons que vingt-quatre. — Vingt-sept ans, c'est comme cela, répòrd l'entêtée jeune fenme. — Elh bien soit i vingt-sept ans, répondent sei bonnes ainées, et trois mois après, au premier ball où elle va réussir, ces bonnes amies diront aux jeunes gens :

— Yous voyez bien, là-bas, cette belle dame qui porte des roses blânches sur la tête et qu'on entoure, c'est une femme do quarante ans, qui lo dirait? — Et la preuve? répond le jeune homme. — La preuvé, c'est qu'elle en avouait vingt-sept, l'autre foir.

Il y a de quoi dégoûter de la vérité, n'est-il pas vrai?

A mademoiselle Mars cet artifice a manqué, cet heureux mensonge a été impossible. Elle, comme une femmo d'esprit, s'en est consolée bien vite en rodoublant do jeunesse et de bonne grâce. Elle a été si longtemps ce qu'on appelle une jeune femme, qu'elle se moquait bien fort du calendrier auquel on l'attachait. Quelle faille divine ! quel geste honnête ! quo de fou dans ce regard , et quelle voix ! C'ost cette mêmo voix qui aujourd'hui encore, en sonceant à cet accent plein, sonore et d'un si beau timbre, vous fait paraître plus charmants les plus beaux vors de Molière. O les cruels! les cruels, qui comptent les années de cette femme, et qui ne lui tiennent compte ni de sa grâce, ni de son esprit, ni de son élégance, ni de son tact exquis, ni de son bon goût naturel! O les cruels, qui s'écrient tout à coup, au milieu de l'applandissement universel, et quand chacun lui bat des mains, qu'il faut mettre à la retraité cette fomme; qu'élle n'à pas le d'roit de rester plus longtemps la reine du théâtre, et enfin : qu'elle fasse place à d'autres! - « Ingrat public! que j'ai formé » disait Baron !

Mais cependant à quelles autres, mademoiselle Mars fait-ello obstacle 1º quelles sont tes autres qui divients promer placa à or soleil? Où sont-elles, où les avez-vous rencontrées, à quels signes les avez-vous reconnues? Comment sont-elles faites, je vous prie, d'où viennent-blee, et par quols efforts surnaturels pourres-vous établir leur généalogie, avec le grand siècle, avec l'élégants so-ciété, avec la cométiq que représentait mardemoiselle Mars?

Mais que disons-nous? Cois serait trop logique d'ôler à mademoisello Mars son héritage, s'il y avait en efict à son ombre, une beauté naissanto, un sourire, une grâce, une promesse, quelqua chose qui lui ressemblăt, seulment en intelligance, ou quelque bella douté de sa voir, ou bien ornée de cet esprit si fin, ou tout au moins en passe de conquérir un peu de sa popularité européeane; mais non, il n'y a rien pour la ramplacer; il y a quelques pelitos filtes qui la copient (Fa-l'en voir è l'is viennent, Jean, ); il y on a qui plaurent la comédie, d'autres qui la chantent, pas une qui la joue, et pas une qui la comprene!

N'importe, haro diseat-lls, sur madenoiselle Mars I Détrânens madenoiselle Mars I nous ries voulous plus, elle n'est plus, pour nous, assez jeune! Ainsi crient-lis; demandea-leur cependant, à ces difficiles, quel dga ils ont en effet, eaz qui parlont? Ils avaient vingt ans que madenoiselle Mars en avait treate à pénes; il est vai que, pour ces ingénues de l'únivers et pour ces ingénues de l'éteraité, le temps a l'eur compte, n'a marché que pour madenoiselle Mars! Le temps, a effet, no marche que pour ceux et pour celles qui ont à dépenser beaucoup de desprit, beaucoup d'osprit, beaucoup de cœur; quant aux autres, aux immobiles, aux cononnes, aux esprits blasés, aux beautés hors d'âgo, ils so figurent qu'ils restent jeunes, parce que uni ne s'amus de compter leux cheveux blancs. Que ces gens-là soient vieux ou jeunes, beaux ou laids, vivants ou morts, qu'imports \*?

<sup>4.</sup> Mademoiselle Mars n'a pas vu son hérilière en Jeunesse, en Deaulé, en charme, cette admirablement belle Madeleine Broham Avec ses leçons, son expérience et ses hous conneils, mademoiselle Mars efit fait de Madeleine sa légalaire universeite. Aujourd'hul l'enfant glane, et cherche sa vie, à travères es domaines, ravagés par mademoiselle Plessis.

On se rappelle celle phrase de Marivaux : « Ma beauté: comment: je suls en procès sur de si grands iniérêis, et je n'en sais rien ! »

Cependant, à force de coups d'épingle, à force de murrurers intrécessé dans les recciois les plus obscurs do la salle, à force de mauvais humeur et de mauvais vouloirs, il est arrivé qu'un beau jour, sans consulter personne, et sans attendre que ses amis fussent de retour, mademoisselle Mars s'est écriée : a Vons voulez que je parte, ch bèen j'e pars! Yous d'itos que vous avez assez de moi, c'est bion plutôt moi qui ne vour plus de vous; de vous à qui j'al consacré ma vie et mon génie et les chefs-d'œuvre des maîtres; de vous à qui j'ai voulu plaire, même en faisant violence à ma vocátion sur la terre; do vous qui m'avez fait jouer, même des drames; de vous qui avez mis le sanglot à ma voix, la pâteur à ma joue, he désordre à mes cheveux, le poison à mes lèvres, te poison à mes lèvres, te poison à ma maiu!

Ingrats qui me reprochez d'être reséée, jusqu'à la fin, un grand ariste, lorsque lant d'autres, après les premiers pas dans la carrière, as sont rettrés, épuisée, futigués, n'en pouvant plus I hujustes, qui me châtiez d'avoir défendu, moi toute seule, Molière et Regnard, et Marivaux, et Lesage, tous nos vieux dieux insultés, dont j'étais, moi seule, le grand défenseur!

« Que me reprochez-vous encore, o blasés que vous étes? D'avoir tendo une main secourable à tou les petites heaux-espeits qui out tendé, chez vous, la comédie, malingres génies que j'ui fait grandir sous mon soeille; renommées chancelantes que j'ui fait grandir sous mon soeille; renommées chancelantes que j'ui abritées sous ma gioire... dos êtres qui ont véeu par moi, de par moi, qui mourrout avant moi 1 Que me reprochez-vous, enfint d'en être plus une jeune femme : Eh qu'improte, barbares, si mon talent est jeune, est irien, dans mon art, ne se fait attendre: le voix, la goste, le sens, le sourire, le talent, la galté? Est-ce ma fauté à moi, si je ne suis plus jeune, et pourquoi donc comptez-vous ma preséd-rance, mon courage, et mes luttes de clinquo soir? Ains) pouvait noter mademoisselé Mars!

Mais mademoiselle Mars n'était pas femme à se plaindre, longtemps! Elle n'avait pas, tant s'en fout, l'audace de cette infidele, qui dissit à son amoureux : « Vous se m'aimes plus, vous croyes plutôt ce que vous voyez, que ce que je vous dist » Non1 elle voulait que l'on eli foi, en sa beauté, non moins qu'en sa parole, en revanche, elle avait le courage do ces hommes généreux qui s'arracheraiout le cœur, plutôt que de s'avouer vaincus, en public. Ello dátal Comme est empereur român qui vioulit mourir debous, ot dans l'exorcice ensier de sa majesté. Elle avait confusément que si, d'ordinaire, le comédien et Partiste passent vite, la durée sta un des caractères du grand artiste. Que tu sois tout de suite un homme de génie, la abone est pessible; anais pour que l'avoue, et que j'es sois sar, il faut attandre que nous sactions ce que tu as vécu. L'esprit, le génie, la bonne grâce et l'éclait de l'esprit, la verre, et la passion, l'inspiration et l'amour, quoi d'étonnant, quand vous étes jeune, quand tout sourit autour de vous, quand vous angez, de toutes les forces de votre passion, dans le courant joyeux des belles années? Non, cettes, jo no dirât pas alors que vous étes un grand taleat, un rare esprit, je dirai mieux que cela, je dirai que vous des un herorest un trisé.

Mais luissez vonir les années et les chagrins; que votre tête soit moins touffue et moins noire ou moins blonde, que votro regard soit moins limpide, votre cœur moins blondet et votre espérance moins vaste et plus loitaties, alors nous saurons si, on effet, c'est l'art qu' vons pousse et vous guide au delad ce et horison que vous appelez l'infini! Tant que vous étes jeune, vous étes au-dessus des rumeurs qui s'attachent aux choeses débattues; nul ne songe à vous demander qui vous êtes, et ce que vous venez chercher en cette arche ouverte à la jeunesse, à l'espace, au soloit, la force, à l'espécace, à la beaute.

On te salue, on te benit, el Ton t'aime, ó Jeune bomme, cnivrá de la douce rosse matinale; on se prosterne à tes pieds adorés, ó beauté printanière, ó poésie, étoquence et cautique! Yous régnez du droit despetique de votre junesses et vous voilà, de prime abord, au niveau de toutes les adorations humaines, audessus de tous les blâmea! Yous étes jeune, que vous importe ou qu'on raconie de votre ialent, de votre renommée et de vus succès de chaque jour? Auprès de vous se tient, souviante et charmén de vous voir, la belle et consolante désesse de la jeunesse; elle est votre consolation, elle est votre force, et si parfois quedque découragement pénêre au fond de votre âme eni-vrée et chancelaute sous les parfums du laurier poétique, ch bient jeter-vous, écors perdu, dans les bras de las feu luniveaux.

embrassez-la, qu'elle vous aime, vous encourage et yous console l

On est jeuno, on est tout, on est roi, on est roino, helas jusqu'ou jour où s'arrète le privilège, où cesse le charme où s'arrète, en poussant un cri pleintif, le printemps des belies années; alors, enfin, mon pauvre artiste, il est tamps de s'inquiéter du saccès et de l'avenir I d'age muir est le crusset de tes mérites, et le monde, étonné de tes cheveux blancs, va savoir enfin co que tu vaux par toi-même, ou si vraiment tu étais assez bien doué pour atteindre à la palme articue et difficile !

A cette épreuve suprême de l'houre sériouse, combien do grands artistes ont succombé! Que de gloires se sont brisées à la borne ardente de la cinquantième année, et que de génie immolé sur cet autel da feu i Done honneur à l'artiste habile qui peut cesser d'être jeuno, impunément! Honneur à la durée en toutes choses: elle est venue en aide à bien des rois tout-puissants; ella a manifesté plus d'un grand écrivain qui serait mort oublié, s'il n'avait pas combattu, durant quarante ans, sur le même brèche. Il faut vivre event tout; en vivant on se complète, en vivant on se démontro soi-mêma à soi-même; en vivant, on apprend à vivre d'abord, à écrire ensuite : en vivant on devient S. M. la roi Louis-Philippe, on devient Horace Vernet ou M. Ingres, on devient S. M. la reine des Français, ou S. A. R. mademe le Dauphine; on vivant on s'appelle M. de Lacratello, et dans la guerre civile on parle aux habitants des campagnes, le sincère et tout puissant langage de la reison

C'est en vivant que notre admirable patron M. Bertin l'ainé est mort entouré des sympatities, de la reconnaissance et des respects de cette grande famille d'esprits dont il avait été l'appui, l'exemple et le conseil. « Il ne faut pas pleurer sur moi, nous disselt l'edmirable vicilland, le jour même de sa mort, j'ai vécu heureux, je meurs content, et c'est sur vous que je pleuro.» La durée en pleina action, en pleine intelligence, en plein excise des facultés de l'âme et des puissances du centr, est un signe, un présage, une promesse, une espérance d'immortalité!

Or, de tous les artistes de ce tamps-ci, l'artisto qui a duré le plus longtemps, qui a vécu d'une vie à la fois plus antière et plus hautaine, à coup sûr, c'est mademoiselle Mars. Elle a été patiente outre mesure: elle a attendu longtemps sa beauté, son esprit, sa jeunesse, sa grâce, son charme enfin. Pendant très-longtemps, ce même public, qui la devist i dorer, n'a voulu ni la vir, ni rientendre; il la trouvait vieille et laide à vingt ans? De plus anciens que nous, raccutorent la vie et le combat de mademosisite Mars; nous autres, qui étions plus jeunes qu'elle (aujourd'hui ce n'est pas beaucoup d'en), nous l'avance suve à non Zeith, et toute parée et toute éclatante des roses de sa couronne épanouie I = Elle a bien combattu, ele a bien tevaillé, et enfin elle a cédé à la force, à la faigue incessente du ce travail de tous les jours. -Je guis rocher d'autre du Ernes, dissil un viero totte france.

Ce fut le 48 avril 4844 que mademoiselle Mars se montra, pour la dernière fois, à ce public, dont elle était encore (après tant d'années) la fêto la plus sérieuse et la plus charmante. Il faut avoir partagé l'émotion de cette soirée, dramatique, s'il en fut, pour arriver à un juste idée de ce que peut être une réunion d'honnêtes gens qui aiment sincèrement les beaux-arts. Afin que ses adieux suprêmes fussent dignes d'elle, mademoiselle Mars avait annelé à son aide Molière et Mariyaux, ses deux amis fidèles, fidèles jusqu'à la fin ; celui-ci austère, sérieux, solennel, même dans sa vie : celui-la bienveillant, aimable, charmant, plein de grâce, d'élégance et d'abandon. -- L'un qui soutenait mademoiselle Mars d'une main si ferme, l'autre qu'elle-même elle soutenait, en lui prétant sa blanche épaule ; celui-ci qui survivra à toutes choses, même à une perte irréparable : colui-là qui se senteit mourir, le soir même ou il perdait sa comédicane bien-aimée et qui, à cette heure, est mort sans retour l

Oui, Marivaux est mort, pour la seconde fois, le jour où disparut mademoiselle Mars; elle l'a emporté dans as tombe, ce bel esprit qui é'deignait sans elle, et qu'elle avait ressuecité, d'un sourire! De Marivaux nous devrions faire l'oraison funebre de Mars. Je ne crois pes, en effet, que même une femme du plus grand monde, et même parmi les femmes du monde qui alent en le plus d'esprit, il y en ait une seule qui pour les grâces, les élégances et l'art intime du beau dire, ait pu lutter avec l'auteur de Marianne et des Fausses confidences.

Cet art tout féminin de cacher sa pensée sous la perfection du langage, Marivaux l'a possédé, à ce point qu'il pourrait en remon-

trer aux femmes les plus habiles. Il sait donner à l'amour un si bel air de galanterie, et de cette façon il fait de la passion quelque chose de si facile à avouer tout haut que bien peu de femmes pourraient dire, avec celte effronterio naïve, les plus secrets seutiments de leur cœur. La langue qu'il parle est si retenue en ses plus vifs emportements, elle a quelque chose de si réservé, même quand elle ose le plus, elle est si bien le langage de la preilleure compagnie, même quand elle passe par la boucke de Frontin ou de Lisette, qu'il est impossible, aux femmes les plus séveres, de ne pas écouter, malgré elles, et même assez volontiers, ces beaux discours fleuris, à l'encontre des choses du rour, ces folles dissertations d'amour, cette éloquence enivrante qui appartient beaucoup plus aux sens et à l'esprit qu'elle ne vient de l'âme.

Passions à nart! Elles sont écloses au bruit des poëmes galants, au refrain des chansons à boire, et sous la voûte incendiaire du boudoir de Chloris. Passions d'une heure, elles ont besoin, pour paraître dans tout leur éclat, d'un demi-jour; elles ne neuvent pas être trop parces, elles n'usent jamais assez de velours, assez de dentelles, elles ne mettront jamais trop de mouches à leur joli visage, krop de poudre parfumée à leurs beaux cheveux, elles ne sont jamais mieux assises et plus à l'aise, que sur ces riches solas qui partent, comme on en voit dans les netits livres du petit Crébillon.

Cependant vous demandez pourquoi donc ce langage à part. cette langue de Marivanx qui est si loin d'être le langage de la nature, et pourquoi donc cette comédie exceptionnelle, qui est si loin d'être la comedie de tout le monde, comme l'entendait. comme la faisait Molière, ont-ils trouvé grâce et faveur parmi les partisans les plus dévoués de Mohere lui-même?...

La réponse est facile; c'est qu'en effet cette langue à part a été la langue d'une société à part ; c'est que Mariyaux a été le Molière de ce petit monde de soie et d'or qui s'agitait, à l'ombre de l'éventail de la maîtresse royale ; société éphémère mais élégante; un monde à part mais plein d'esprit, de loyauté et de courage; corruption si vons voulez, mais corruption de bon gout; désordres, à la bonne heure ! mais avouez que ces instants de folle ivresse ont été payés avec usuro? Ajoutez à ces folies de la têle et des sens, un sincère courage, uno bienveillance iné-H.

puisable, et la profonde conviction parmi, ces rois d'un monde croulant, que leur empire leur échappe, et qu'ils ne seront plus, demain, que des victimes. Pauvre société pretud à force d'esprit, d'étégance, de scepticisme! Elle vaut bien, par les spoliations et les supplices qui l'attendant, qu'on lui pardonne son dégance et son imprévoyance à toutes les menaces de l'avecne à toute.

Marivanx était donc, en ûn de compte, le représentant le moins dramatique et par conséquent, lo plus sincère et le plus vrai, de la fin du xviur sécle. Co n'était joint par l'action, par les possions sans frein, par les déclamations furibondes, par les larmes intarassables, que cette société marchait à l'abime, mais bien par la galanterie et par la conversation.

Les uns et les autres, ils se sont tons perdus, en mille papetages ingénieux, philosophiques, politiques et littéraires, et ils commenciant a comprendre le danger, lorsque la révolution françaiso est venue interrompre brusquement cette aimable causerie. A ces bruits avant-couveurs du bruit des couronnes brisées et des têtes qui tombeat, les grands soigneurs et les belles dannes s'imaginaiont que c'était tout simplement un coup de toonerre qui les venaits surprendre :

« Allons, disaient-lis en se séparant, allons voir aujourd'hui en qui se passe à l'assemblée des notables, nous reprendrons demain la conversation où nous l'avons laissée. » Ah I les imprudents, les insendés et les gens à courte vue ! Ils n'ont jamais pu se réunir, et se retrouvre, une seulo fois, avant leur mort, depuis la promière irruption du Vésuve, en 1789 ! Ils caussient, on les arrêts ; ils danssient, on les condamner, ils chantient, on les trut

Ils n'entendront plus désermais s'îls veuleut vivre, et vivre au jour le jour, que le bruit des tribuses et des clubs. En trois cris, la voix tonnante de Mirabeuu avait brisé la falte d'or et de cristal où Marivaux souffait ses flégies mélées d'eijagrammes. Alors — o miracle sauveur quand fut morte, en priant Dieu, cette société qui caussit si bien, la tribune nationale pour combler le vide de cette société aux abois, s'éleva-éloquente et souveraine, sur les débris des petits salons. Alors vraiment arriva la fin du monde, et nul depuis ce temps, n'a osé reprendre cette facile, et dange-cuse conversation du siècle révolté de Voltaire et de Diderot.

De tous ces causeurs, proscrits ou morts, Mariyaux est resté,

comme celui de tous qui parlait le mieux, et comme le dernier qui ait parlé.

Voilà tout le secret du succès de la comédie de Marivaux; elle est pour quelques-uns un regret, elle est pour tous de l'histoire; elle a été un grand écueil pour ceux qui ont voulta imiter ce stylo à part, et qui avaient imaginé de faire parler les bourgeois de ce temps- ei, comme parlaient les grands seigneurs d'autrelois.

Certes, c'était là un insigne anachronisme : autant valait affubler ces messieurs et ces dames de la Chaussée d'Antiu, des broderies, des Insignés, des armoiries et des grands noms du Vorsoilles enseveli dans la noudre du 40 août!

D'ailleurs, le le répete, il n'v avait au monde, pour aimer, pour copier Mariyaux, que des femmes choisies, et dignes de comprendre un si parfait modelo. Mais les femmes elles-mêmes ont manqué à Marivaux; les femmes, de nos jours, ont imito les hommes du jour; elles se sont livrées à toutes sortes d'imaginations furibondes, à toutes sortes do paradoxes exécrables; elles ont fait de la poésie érotiquo, elles ont fait de l'esprit boursoullé, elles ont fait de la critique sentimentale, elles ont déclamé, elles ont plaidé, elles ont fondo des religions, elles ont criblé de pétitions la Chambre des Pairs, elles ont arrangé l'histoire à la taille de leurs petites passions, elles ont essavé de toutes les tristes choses viriles : pas uno d'elles n'a voulu so souvenir que la causerio, une causerie fine, agaçante, spirituelle, est surtout le partage des femmes, que le ciel les a faites nour parler aux hommes, non pas du haut de la chaire, de la tribune ou du théâtro, tout simplement, assises dans un fauteuil.

— Nous, causer! so sont elles écriées, vous vous moquez Nous sommes des hommes, et en celte qualité, nous ne sommes étrangères à rien de ce que fout les hommes! Et c'est ainsi que nos femmes d'exprit ont perdu toute induence et tout empire; on no les aime pas, clies font peur; on no les docute pas, elles enoujert ou elles fatigient; elles furlent, elles déclament, elles so lamentent, elles prophétisent, elles soujerne des odes; elles nes savent plus aij sourire, ni écoutor, in répondre, elles ne causent plus.

Voila comment, do chute en chute, depuis la retraite de mademoisellé Mars, et quand elle ne fut plus la reine de ce théatro abandonné, pour donner le ton du beau langage et l'air du beau maintien, cette femme diégaute, et quand une révolution nouvelle cut envahi e monde à grandi-peine rélabil sur sa base fragile, il arriva que nous simes un beau jour, dans une cave étroite, naguère conserée aux plus vils finambules, établir en gloussent... ò monstrussité du haillon vide et de la perole creuse, une increyable rémine inditulée — d'ujer dites-vous, Marivant ?— Le club des femmes! Le club des femmes! beureusement pour cité que ma demoissiel Mars était mote |

Le club des femmes ! Passez, à mademoiselle Mars, son flacon d'éther et son éventail !

Cotte représentation, ob Marivaux et sa légitime interprète se montraient dans tout leur éclat, pour la dernière fois, fut ompreinte de je no sais quelle fièvre inquiète avec toutes les agitations de la fièvre; et le public et les conédiens semblaient animes des mêmes regrets; les conédiens Jousient mal, le public écoutait mal. Tartuél (on jouait encore Tartuél ?) eut grand peine à se faire ontendre; on n'entendait ce soir-la, ou pour mieux dire, on ne voyait que mademoiselle Mars, attirant à elle toute l'attention, toutes les sympathies.

A chaque vers, on se dissit, malgró soi: — adieu à ca mot que j'amais tant; adieu à ce beau gesto que j'amais tant; adieu à cet esprit si fin qui s'en va d'où il et vent, qui retourne à Molière! alisi l'émotion était double. De temps à autre, le chef d'œuver reprensit sa puissance, alors la comédie s'indignait et grondait comme et fait lo remords, singulière comédie en éfait, dans laquelle le plus borrible et le plus écouvantable des crimes est flacellé ant le rire.

Vous direz de vous-même, sans trop vous faire prier, je suis nn avare, un menteur, un débauché, un libertin; mais jamais, à vous même, vous ne vous avouerez cette vérité formidable: je suis un hypocrite!

Le drame achevé, mademoisalle Mars revint sous la cornette, sous la robe toots simple, sous les grâces añvise et contenues de Lisette. — Elle avait laissé le velours, les diamants, les deutes, ette dioffe moelleuse dont s'accommodait maltre Tartufe, toute cette parure extérieure, pour arriver comme on arrive quand on a le regard vill et perçant, la voix fraiche et pure, la taillé jeune, la main d'une femme comme-li-faut.

- Me voilà! nous disait son regard (ses beaux yeux disaient tant de choses!) me voilà, vous ne direz pas que je me suis trop parée, vous ne direz pas que j'ai fuit trop d'efforts, et cependant regardez moi, écoutez-moi! Alors la voilà qui se met à entrer dans l'interminable jaserie du Jeu de l'Amour et du Hasard. Elle s'abandonne librement à l'espièglerie de son rôle; elle est, tour à tour, la fille d'un grand seigneur à l'ancienne marque, et la digne suivante d'une belle dame à la mode des petits appartements! Quelle fête c'était à la voir dans ce double événement , et quelle féte c'était de l'entendre!

On l'écoutait bouche béante, on la regardait, à la brûler, et tous ces regards, semblaient dire à leur tour : - C'est impossible, cette femme ne joue pas pour la dernière fois! Hélas l il y avait tant de calme et tant de grâce dans son jeu, elle avait si bien réuni, en un seul bloc, toutes ces perfections divines, que cette perfection même et cette suprême coquetterie, indiquaient aux moins clairvoyants un adieu éternel l

C'est l'histoire et c'est le conte des amoureux qui se séparent. l'homme et la femme bieu décidés à ne pas se revoir, mais chacun d'eux voulant laisser à son complice, la meilleure idée de son esprit et de sa personne. A tout jamais on prend congé l'un de l'autre, on ne doit plus se revoir; alors on redouble de câlineries, de tendresses, d'adorations; celui qui est faible, pleure tout haut, celui dont l'âme est forte pleure tout bas; puis quand ils sont hien loin, bien loin, qu'on ne peut plus ni les voir ni les entendre. ils s'en donnent, à cœur joie, de toutes ces larmes; mais qu'importe? on ne sait pas s'ils ont pleuré.

Quand tout a été dit, la salle entière a voulu revoir mademoiselle Mars. Elle l'a redemandée, non pas de cette voix banale et prévue à l'avance qui s'élève dans la salle, en même temps que tombe le lustre, commo si le lustro voulait ietor sa lumière blafardo sur ces faux enthousiastes, mais elle a été redemandée nettement, d'une voix unanime, comme jamais je n'ai entendu redemander personne. La toite s'est levée, Alors, au milieu des cemédiens en habits noirs et des comédiennes en robes blanches. a reparu mademoiselle Mars. Elle a salué toute cette foule enthousiaste avec une dignité bien sentie ; ses adieux ont été simples, touchants, sérieux; elle tenait son cœur à deux mains, et H.

clle aussi elle aurait pu dire comme cette heroine de Corneille :

— Tout beau, mon cour!

Co jour du 48 avril 184f fut un jour nédaté pour la Thédite-Français. Ce jour-là, il perdit, en vingt-quatre heures, sa supériorité hicontestable, incontestée; il perdit sa popularité dans toute l'Europe, la perte de sa couronne est tombée. C'en est fait, pour longiemps du moins, de la gloire des chéc-flœuvre de ce beau sécle dont mademoiselle Mars était l'Intérprete; c'en est fait, de cette représentation fidèle des mours, des passions èt des été gances d'autrefais; nous retombons, en pietu vaudeville, de toutes les baateurs de la cométic, de l'Cisil de Béarf noûs revenous à la Chaussée-d'Antin; du Versailles de Louis XV noûs redescendons dans le fauliong Seint-Honoré; trop heureux si mous de sommet pas obligés de rétrograder jusqu'aux duchesses frâtβeñémie, paintes de la rue Nofre-Dame-de-Lorette, júsqu'aux marquissés tée la rea du Helde.

Aussi la tristessa de cetta retraite a 1-elle été grande, préopode, bien sentie. C'en tônit fatt des plus vils phisisirs du théâtre pour les hommes qui aimaient, d'uns foi sincère, le bean laugage, lès nobles traditions, les vivants souvenirs. A qui reviendra l'héritage de mademostelle Mars's Nul ne peut le dire; mais celle qu'il la doit rempiacer n'est pas née encore, á coup sir. Même an théâtre, non-seulémont au Théâtre-Prançàs, nais dans fout ce monde dramatique le plus léger, le plus envieux, le plus frivole des naivers connus, la donieur fat inmeinse. Il s'était pas en artiste de quelque métrie qui ne régrettile vivément ce modèle inmitable qui inspirait, tant d'émulation ét si pen de jalousie, aux comédiens de ce temps-ci.

"Le tendemain do jour où mademoiselle Mars prit congé de son public en deuit, dete an honôtele citore que je ne vear pas nommer, denx braves comédiens de boilevard, faits pour mieu X que cola, racotatient, en souriant, les haércuses misores do leur vie, et leur théâtre fermé. La femme est jeune, belle, intelligente, s'il en fut, et grande et bien taillée pour le drame; l'homme est digne de sa femme; il est plein de verve et de passion, mais il ressemblo un pour à un ours, à un ours qui saurait blen tonir la coupe empisonnée ou le poignard. Tout à coup, au milleu de la couversation commencée, on annonce mademoiselle Mars!

A ce nom admirá, nos deux aimables boltémicas se levent, dans un transport unanime d'admiration et de respect. Mademol-selle Mars est assise, ils restont debout, occupés à la contempler. Et eafin, tout d'un coup, voilà la jeune feman qui se prosterne vivement, qui s'empare de la main de mademoiselle Mars avec des singlots et des larmess. « — Madame! madame! disait-elle, nous sommes reunsi de biet loire, mon mari et moi, pour vous voir jouer une fois encore, mais nous sommes rrivés trop tard! » Perlant ainsi, et le était belle et del padait bien de

L'hommo, de son côté, tout honteux d'être si ému, s'était retourné contre la muraille, et il tenait sa tête dans ses mains; ses épais cheveux, mal en ordre, retombaient sur ses mains, et il pleurait.

Le critique lui-même, un critique, un sons-cœur par métier, une bête féroco, remué par cette douleur si naturelle, si vive, si bien rendue, était sur le point de pleurer, lui aussi!

Mais mademoiselle Mars se mit à les calmer l'un et l'autre. Eile appeta madame Mélingue sa filie, lui disant que c'étaient de nobles larmes; Mélingue, à son tour, essuya ses lormes, et quant au critique : « Yoilà, dis-je à mademoiselle Mars, voilà pourtant comment nous étions tous bier soir l'»

Depais le jour de sa retraite, elle ne fit plus que languir. Elle vivait par le théâtre et pour le théâtre, et alle ne pouvait pas se consoler de n'être plus la fête de l'esprit, la fête des yeux et du cœur. Tantôt elle se cachait à tous les regards, fuyant la douce louer du jour, sessisant dans se ponsée à ses propres funérailles (ainsi li l'empereur Charles-Quint après l'abdication), tantôt elle se montrait à son peuple, en helles robes taillées par son artiste favorie Victorine, avec qui elle avait arrangé tant de modés nou-velles, et inventé et rose à part que les dames du moilleur moude appelaient, par excellence, le rose de mademostelle Mars.

En ces moments elle dait gaie et souriante, elle aimait qu'on la vint voir au Théâtre-lalien, au théâtre de l'Oppèra, dans sa loge, et c'était encore un grand charme d'entendre ceute voix qui semblait rappeler foutes les mélodies envolées. Dons à rut eo na tasaluait à son passage; a un Théâtre (elle assistati volontiers aux premières représentations!) on était tenté de l'applaudir; elle voulait être au courant de toutes choses, car elle s'occupait tout

à la fois de sa fortune et du drame nouveau. — Où en sont mes terrains des Champs-Elysées? que dit-on de la nouvelle condción que M. Scribe a lue hier? Les terrains montaient, et ello était contente; la comédie de M. Scribe allait son train, et voilà une femme ravie: — « Ah I disait-elle, homme heureux , qui reste absolument le maltre des esprise et des âmes.

Ah! l'homme beureux qui se passe de mol, qui avais tant do peine à me passer de lui! » Elle aimait M. Scribe à dater du jour où ce charmant esprit avait imaginé de couvrir d'un voite, et de charger d'un nuage, les deux beux yeux de Falèrie, afin que bientôt le voile tombat rendit une force inattendue à ce regard, perçant comme l'esprit, et tondre comme l'amour.

Catte noble femme restera, pour les comédiannes à venir, un encouragment, un conseil, un esemple en beaucoup de choses. Elle était habile et droite ; elle jugesit bien de toutes choses, grabe à ce sang-froid qui ne l'a pas quitlée; elle était uno vraiment grande artisle et une femme comme il faut, sans exagération, sans exoés; prudente, au contraire, et réservée avec un petil fonds d'orgouil, soit dans les peities, soit dans les grandes aventares de sa vie; attentive, et ne négligeant aucun détail, elle prodégait et défendait sa gloire avec le même zéle ou es afortune.

Elle aimait à être riche et celibre ; à compler son bien et ses couronnes; elle exècrait la campagne, elle aderait la ville, et qui lui vouluit pasder des splendeurs de la matinée ou des pôles clariés d'un beau soir; qui la vouluit indéresser aux bélements de la ferme, au ciajatégie de la poule, aux roucoulements des pigeons, à cutte séntimentalité bête qui est la dernière occupation des vieux comédines et des vieiles comédinense à leur retraite, ansaidé elle entrait en foreur, ou bien elle vous jetait un coup d'œil railleur qui ne dissit rien de bon.

linfin, dans cette vie active, occuyée, en plein bruit podtique, elle n'avait qu'nne seule craînte, c'était d'être prise, à la fin de ses jours, par une de ces longues agonies qui font de votre œur un lambeau, et de la femme la plus charmante un legatre objet de pité et de dégoit.

Si bien qu'elle se cacha pour mourir. Elle tenait à sa gloire, et jusqu'au bout de sa vie elle se battit, pied à pied, contre la vieillesse, semblable à ce maréchal de France sur les bords de la Bérésina qui tient tête aux Cosaques, pendant que l'armée en désordre franchit l'obstacle, et se sauve, à l'abri de ce valeureux l Lui, cependant, son œuvre accomplie, il remet au fourreau son

épée et disparait dans le lointain!

Donc elle fit si bien, cette héroïne des derniers jours de la comédie expirante, et elle se conduisit, jusqu'aux limites suprêmes. avec taut de bonne volonté et de courage, que Paris attristé apprit en même temps la matadie et la mort de mademoiselle Mars! Elle mourut le 21 mars 4847, et le lendemain de ce jour de deuil le Fenilleton jetait ses dernières couronnes sur cette femme à jamais célèbre. La critique a beaucoup perdu en perdant mademoiselle Mars; elle portait un do ces noms très-rares que le public aime à rencontrer dans nos discours; elle était hardie et se mélait volontiers aux œuvres uouvetles; elle enfantait à chaque instant des choses inconnues, elle s'est battue, au premier rang, dans la première œuvre de M. Victor Hugo, dans lo premier travail de M. Alexandre Dumas! On la voyait, aujourd'hui, lutlant contre madame Dorval, comme elle avait lutté naguère contre Talma, qui était, lui aussi, un rude jouteur, et le lendemain jouant le rôle principal dans un mélodramo de Frédéric Soulié, prosternée aux pieds « de l'homme qui a tué Raphaei Bazas! » Ainsi mademoisello Mars était une de nos forces, ainsi elle qui était un texte inéquisable à toutes sortes de beaux et faciles discours qui donnaient à la critique de ce temps-ci un aspect tout nouveau. une forme inattendue, une gràce (nespérée, - Elle a fait, mademoiselle Mars, de la critique une force bienveillante; elle a appris à la critique le dévouement et la louange; elle a donné à la critique cet accent nouveau et qui lui va si bien, l'accent même de la sympathie et du respect!

Car voità, ceci soit dit à notre louange à tous, la toute-puissance de la critique moderne, et voilà le mur de séparation qu'elle a élevé entre elle et la rigourouse école de l'abbé Desfontaines, de Fréron et de M. de La Harpe; elle a montré que l'admiration et la sympathie étaient au premier rang de ses droits et de ses devoirs; elle ne s'est plus contentée, comme autrefois, de relever les erreurs, les fautes, les défauts, les impuissances, elle s'est attachée aux grâces, aux beautés, aux promesses que fait le présent à l'avenir! Enfin la critique moderne est revenue, et vaillamment

aux maitres de l'antiquité, leur emprontant tout ce qu'elle pouvait leur prontre! Il ya, dans les livres de Quintilien, un interleanteur nommé Apollodore, qui disait : « Persuader, c'est s'emporer de l'esprit de celui qui vous écoute, et le conduire en triomphe au but que l'on se propose. » En triomphe! Vous l'éviendez!

Or, le triomphe se peut-il rencentre dans cette critique barceiae, imquête, malancia, impotente, semblable à ces cumblable des courds aunges qui se posent sur la lumière du soloil sans un moment d'éclaireie?—
Et quoi de triomphant, dans ce siylo hunqueux, norosè et glacibit d'une main lourde et oblente Lu le de des-telle, dans ces jages que l'ennui frappe soulain de son plomi? \*\* La persuazion, dissit Xicophon, a plus de force que la violence. 21 la pouvait ajouter qu'une certaine joir siée, agréable, piquante, vaut ceth fois mieux, dans cei dissiertations d'art et de golt, que totes les formules algébriques.— Mais que fais-je, en ce moment, pourquoi donc cette dissertation à propod de mademoistelle Mars?

En ce moment oncere je fats l'ééga do mademoiselle Mars I — Elle avait donné à la critique un peu de sa vie et de son accent, un peu de son vif régard et de sa parole sa beau timbré. En cé moment elle m'apparaît comme cêtte loi suprême dont il cest parlé dans un dialogue de Gicron, écoutez i c'est a rècqui d'evrait gouverner tous ceux qui veulent atteindre au véritable lanagen attitue.

« On no manquern pas, dissit lo Fouilitoto, de remarquer diás las biographies qui vendoros, lust tard, de cetté artiste initialmitable, qu'elle est morte un jour du mois printanier dont elle portait le nom, et que le marronaire du 20 mars, en signe de dauit, ne s'est pas couveit, co joulei, de ces fleurs accoultuncés que le peuple de France acceptanti comme un souvenir de la giorieuse et éphémèmer ventrée de sob Empereur. Elle est donie morte tout à fait, éette personne illustre qui était motte une première fois, quand elle nous fit ses derniers adieux dais ses deux rôles qui étaitent ses debx chéré d'œuve. O triomphe! é linceul! Elle avait appelé à son aide tout ce qui lei réstait d'offerc, de gréce, de charme, de beauté! Jamais son expiri l'avait été lybis figénénax, plus afierie; annis son rezard n'avait étélité de just de vivarité de luss de vivarité de luss de vivarité de lus de lus de

4. Regula ad quam corum dirigantur rationes, qui Attico volunt dicere.

de malica. — Elle tenait à bien mourir, elle tenait à être pleurée, elle s'atuchait, de toutes ses forres, à co sillon lumineux quo laissuit après elle cette gloire élégante! — A-t-éle été applaudie! a-t-élle été couverte de fleurs! a-t-élle été applée trois fois?... Mais enfin l'arrêt était porté; i a fallu descendre dans l'orbit, cette tombe anticipée des plus grands artistes. — Amo, jo te dégage de ton corps! Douce chaleur, abandonne ce beau visagel noble vie, animée des plus correctes passions, rentre dans l'air immense où so pord le soufile supérieur... Ad ventos vita recessit. »

Pour une personne de cette popularité et de ce mérite guitter le théatre, en effet c'était quitter la vie. Mademoiselle Mars aimait, à en monrir de joie, les enivrements de la foule, les applaudissements du parterro, l'enthousiasme du poète, la résurrection solennelle des vieux chefs-d'œuvre sauvés par sa parole, les luttes ardentes des premières représentations, s'il fallait imposer à un public rebelle, quelque renommée à son aurore! Que d'esprit elle avait, - et, mèlée à cet esprit, quelle intelligence sûre et prompte, nette et vive! Comédienne dans son moindre geste, dans son sourire, dans le pli de sa robe, dans la forme et dans la conleur de ses habits, dans le son de sa voix, cette voix touchante et ingénue, douce musique qui aliait à l'âme, raillerie, innocence, bel esprit, moquerie pleine de vervo, causerie sans fin, gracieuso facon de tout dire, profond sentiment, non-seulement des ridicules humains, mais encore des misères humaines; sa comédie avait quelque chose de grave et d'ingénu tout à la fois, quelque chose de sérieux et de jeune en même temps auquel il eût été bien difficite do résister. Mais quoi l'on ne résistait pas à cet entrainement contenu dans les plus correctes limites; au contraire, on s'abandonnait volontiers à cette force sincère, à cette passion naturelle, à cet entraînement, qui obéissent à toutes les règles du goût, du bon sons, de la grâce, du sentiment.

A cosp súr, ce n'était pas là un artista parfait; mais bien pen d'artiste ont approché de la perfection plus que n'a fait mademoisetie Mars. Elle était néo pour ainsi dire sur le théâtre, au beau moment du siede passé, à Versaitles, au boau milleu du plus grand monde. Son père, le comédien Monvel, était un vrai condélien, un peu phillosopho, un peu poète. Sa mère jouait la comédie, et aussi sa jeune tante dont la beauté était célèbre dans un temps où il était difficile do se faire remarquer parmi tant de beaux visages. Elle débuta le 4" janvier 4793, dans un petit opéra du théâtre Montansier. 4793! vingt jours avant le jour fatalt

Mélas la u même instant, dans la tour du Temple, à côté de son père, de sa mère, de son frère oriant, étât enfermée une joune file de quinze ans, — l'âge de la jeune débutanto l Ces deux estants étaient nées à Versailles le même jour, et pour ainsi die a la même houre, aux salves ardentes de l'artillerie, aux chosts reconnaissants du Te Deum! La fille du comédien avait abrité son berceux à l'ombre du berceux de la princesse royale... Bientôt l'orage était venu qui avait jeté dans ces prisons du Tomple, lor roi, la retine et la princesse do Versailles, pendant que la petite Monvel, qui était leur pensionnaire, commençait sa douce vie par des chansons.

Avec hosucoup moins de respect pour de royales infortunes, et pour peu que l'on y mit beunoup ét délicaises et de réserve, quel parallèle on pourrait faire entre ces deux femmes, vonues au moine casemble, et sous deux entres si contraires l'Celle-ci destinée à toutes les grandeurs de l'infortune, orpheline à setze ans, orpheline d'un roi of d'une reine, que dis-je l'orpheline de père et de mère, la proise de l'exil et de cloutes les borreurs de l'exil; son enfance a été uno prison, sa jounesse une fuite, son âge mèr une immense laquétude, sa viellesse..... le silece, l'abandon, la résignation et de fon sens!

Au contraire, et sur les bords opposés, voyez d'un coup d'etil la vie admirablement heureuse de mademoiselle Mars. Ces louanges, ces splendeurs, ces fortunes, cette beauté adorée à genouz, ces polètes qui s'empressent à partager lant de gloire, ce parterre de rois, cet Empereur Napoléon, dans tout l'échal de sa grandeur, qui appelle cette jeune femme en aide à ses victoires, cet entassement de tout ce qui fait la vis fortunée, splendule, radicues...
Eh bien! s'il faut plaindre l'une do ces femmes, ne plaigner pas cello qui n'a perti que le trôned de l'arence, plaignez l'autre, hélas! elle meurt de regret et de désespoir, parce que l'éventail de Célimène, dont elle avuit fait un sespoire, s'est brisé entre ses doisés.

Nous sommes ingrats pour tout ce qui tombe; mais nous sommes ingrats surtout pour les reines de thêâtre. Tout pour elles d'abord, et à la fin, rien jour elles l'heir encore la flatterie n'avait rien de si lâche et de si rampant qui ne fût à leur taille... le lendemain le public prend as revanche, et c'est à peine si l'one sait le nom de cette adorée. Tant qu'elle a touché le hois de son théâtre, modemoiselle Mars s'est sentje vivre; elle vivait dans le passé, elle vivait dans le présent. — Cétait elle encore lon la saisuit du regard; on disait, la voyant passer: — La voici! c'est mademoiselle Mars.

On la voulait voir, on la voulait entendre : absente, on demandait : Où est-elle? Les jeunes gens se hâtaient pour en conserver la mémoire: les vieillards venaient chercher à ses nieds quelquos souvenirs de ces belles traditions par lesquelles mademoiselle Mars se rattachait à Prévitte, à Molé, à Fleury, à Saint-Prix. à la grande Contat, à la grande comédie : les deux écoles dramatiques (mademoiselle Mars, pareille aux Sabines, a assisté à ce combat des Romains et des peuples sabins, combat dans leguel les Romains furent vaincus l'appelaient à leur aide, chacupe de son côté, cette force irrésistible... Soudain tout ce mouvement s'arrête, et tout ce bruit fait silence... Mademoiselle Mars n'est plus au théâtre, tout est dit. Maintenant, disent les messieurs et les dames, qu'elle vive ou qu'elle meure, ou bien que cette amo en peine remplisse son silence et sa solitude de ses regrets et de ses douleurs, que nous importe? Cette femme nous a amusés pendant cinquante ans, nous n'avons pas de temps à nerdre à ramasser les cendres éteintes do ce flambeau qui a jeté son feu sur nos plus belles soirées d'hiver,

Houressement la critique est plus humaine que le public. La critique se souveint par reconnissance et par devoir, et quand une fois l'artiste est à l'abri de ses sérérités, elle ne se croit pas dispense de le louer pour ses triomphes pesses. La critique ne dit pas : Co n'est rien, c'est un vieux poète, c'est un vieux contraire, elle s'artele uver espect dans ce sentier de la mort, et elle làche d'arracher à l'oubit quelques lambeaux de cette renommée, fogitive comue lo nuese dans le ciel de 1646.

Grande consolation, véritablement, pour la gloire consolée, et

merveilleuse fortune pour la critique exposée, elle aussi, aux oublis de la foule indifférente, lorsque avant de mourir à son tour, elle se met à ressusciter cette gloire éteinte, à rappeter cette idole à la douce clarif de ses beaux jours!

Chose difficile cependant, même une résurrection d'une heure! On se hamete sur la destinée des comédiens, dont rien ne reste, pas plus que le son de l'écho disparu, et l'on ne voit pas que rien ne revient, do ce qui est mort. Est-ce vivre, en effet, que de passer à l'état d'une hangou morte, d'un chef-d'œuvre oublié, d'une curiosité l'utéraire? Est-ce vivre que d'être exposé, à deux mille ans de distance et de respects, à l'imitation puérit de sécoliers, à la traduction banale des beaux esprits, à l'enthousiasme écrasant des savantes et des commontateurs?

Mademoiselle Mars est partie, en ceci moins beureuse que Talma, mort dans son triomphe do Charles FI, et pleuré comme un être réel dont le public espérait encore tant de pitié et tant de terreurs. Elle a emporté avec elle sa belle grâce, ses élégances et les ressources infinies d'un espirit qui ne s'équisait jamais. Que voutez-vous ? c'est la loi. Les comédiens, les chanteurs, les belles personnes, race passagère et périssable, meurent deux fois. Ainsi meurent les grands orateurs et les plus halités érivains de la presse (Armand Carrell Armand Marrastl), ne laissant après eux que de faibles taces de ca telen qui actiait le model

Un jour que Cicéron lui-même interregeait Roscius, le Talma romain, lo priant de lui dire, on deux mots, lo secret de son art, et par quelle magle il arrivait à produire ces grands effots dramatiques? — Mon secret est bien simple, répondit Roscius, la bien-séance 1.

Pétais d'avis que l'on écrivit cette parole de Roscius sur la tombe de Mademoiselle Mars.

t. « Quod ipsi Roscio sæpe audio dicere : Caput artis decere. »

FIN DU TOME DEUXIÈME.

## TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS LE TOME DEUXIÈME.

| Chauter Parmira. — Ce que devient l'esprit moi dépensé           |
|------------------------------------------------------------------|
| * 404 1 1 141                                                    |
| Les fêtes de la critique                                         |
| Matherbe & Racan-                                                |
| Moltère. — Ulstoire de la représentation de Tartufe. — L'ana-    |
| thème de Bossuet.                                                |
| Définition de la comédie, per Fénelon                            |
| L'Église et le Théâtre.                                          |
| Tartufe et les Lettres Provinciales                              |
| Que le théâlire n'a guères corrigé les mæurs                     |
| La Vie et les commencements de Molière                           |
| La Comédia et le Roi se portent bien                             |
| Qu'il faut étudler les anciens, si l'on veut parier des modernes |
| Le Femilielon et le Livre.                                       |
| L'Étourdi Madame Menjaud                                         |
| L'instinct du comédien.                                          |
| Mot de Talma sur Pensemble au théâtre.                           |
| Comment Molière copiait Térence                                  |
| Le Mariage forcé                                                 |
| La comédie et la farce                                           |
| Descartes et le docteur Panciasse                                |
| Le Sicilien Le Barbier de Séville                                |
| Les emprunts de Beaumarchais                                     |
| La race des Noblet.                                              |
| Le Misantrope Les Débutan's M. Devéria La Ville et la            |
| Cour. — Alceste. — Mollèro. — Chapelle                           |
| Le romte de Guiche et le duc de Lauzun                           |
| Elmire. — Célimôno. — Sylvia                                     |
| Elmire el Céllmère.                                              |
| L'Esprit de Marivaux                                             |
| napyran II, - Mademolselle Mars a été toute la comédie de son    |
| temps. La couronne funèbre Noié Ficuri Menjaud                   |
| M. Duviquet                                                      |
| Les différentes façons de jouer le rôle d'Alceste                |
| Le Philinte de Molière. — Fabre d'Églantino. — JJ. Rousseau 40   |
| L'avocat introduit dans la comédie sérieuse                      |
| Enaverne III Le thétére est l'église du diable                   |

| velle Mademoiselle Doze M. Regnier et le monument à                |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                    | 119 |
|                                                                    | 128 |
|                                                                    | 130 |
| La poérique de Molière vaul bien celle de l'abbé d'Aubignac        | 133 |
| Le nortrait de la Coquette, par Blaise Pascal                      | 435 |
| CHAPITHE IV One la critique dolt étre écrite quec zèle, et par des |     |
|                                                                    | 136 |
|                                                                    | 443 |
|                                                                    | 143 |
|                                                                    | 145 |
|                                                                    | 149 |
|                                                                    | 454 |
|                                                                    | 455 |
| Le Panyra de Don Juan M. Proudhon La propriété c'est               | 100 |
|                                                                    | 165 |
|                                                                    | 168 |
|                                                                    |     |
|                                                                    | 170 |
| Le Plutus d'Arislophane.— L'Argent. — Un chœur anlique. — Un       |     |
|                                                                    | 171 |
|                                                                    | 173 |
| La cantique à la pauvreié ,                                        | 175 |
| Les Fêtes de Versailles Lulli, Molière et Quinault L'Amou-         |     |
| médech. — Le Bourgeois gentilhomme — Anniversaire de la            |     |
|                                                                    | 177 |
| Mademoiselle de La Vallière au boulevard Les infortunes de         |     |
| M. Bulwer aur le théûtre do ses succès.                            | 188 |
| Mademolselle de La Vallière et madamo de Montespan.—Discours       |     |
| pour la prise de voile, ele                                        | 494 |
| L'Anulyse de Don Juan Madamo la duchesse de Montpensier.           | 208 |
| CHAPITRE V Comment finissent les comédiennes                       | 216 |
| Les Marionnettes et les Comédiens. Do la critique aux premiere     |     |
| temps do théàire.                                                  | 249 |
| Le gaz et les chandelles                                           | 224 |
| Mort héroïque et touchanle du princo des Sots                      | 226 |
| Le vieit gingteur Le Kain Rréville Mademoiseile Clairon.           |     |
| - Mademoiselle Dumesuil Molé Fieury Monyel                         |     |
| Merdames Desgardus. — Talma. — Volnays. — Raucourl. —              |     |
| Mézeray. — Rose Dupuls                                             | 234 |
| Le combal des Marionnelles et du Théâire-Français.                 | 240 |
| La Café des comédiens                                              | 213 |
| Bobèche et Gulimafré. — Madame Salut-Amand.                        | 213 |
|                                                                    |     |
| Diderol. — Le Paradoxo du comédien                                 |     |
| Méganie, ou les comédiens du grand-duc.                            | 263 |
| Menjand Duparay Odry Brunel Le Capitalne Paroles.                  |     |
| - Boccace et Shakspear                                             | 271 |
| Monrose.—Le docieur Blauche.—Une élégie d'Antony Deschamps.        | 282 |
|                                                                    |     |
|                                                                    |     |

| TABLE DES MATIENES.                                             | 401 |
|-----------------------------------------------------------------|-----|
| La Comédio et le Vaudeville Shakspear coplé par Beaumar-        |     |
| chais De l'Emploi des diamants et des perles Mademoi-           |     |
| selle Augustine Brohan, madame DesmousscauxMademolselie         |     |
| Mante et mademoiselle Judith Les Femmes savantes Am-            |     |
| phitryon Théorie du costume exact                               | 293 |
| Plante et Térence La Fontaine Livius Andronieus Aris-           |     |
| tophano La Comédie latine L'Eunuque Les Affran-                 |     |
| chies Les Parislennes Le Fonforon Le Glouion                    |     |
| L'Esclave.                                                      | 203 |
| Aristophane Les Nuées De la Comédie politique Ce n'est          |     |
| pas Aristophane qui a tué Socraie Opinion d'Arisiote et de      |     |
| Platon Strepsiade et Georges Dandin Dans toute comédie          |     |
| étrangère II y a des choses intraduisibles Le Terroir           | 820 |
| Le Malade imaginaire, comédie en prose, par une princesse alle- |     |
| mande.                                                          | 235 |
| La Destinée des héros de Molière Harpagon Cathos et Made-       |     |
| ion L'Elourdi Gros-René Mascarille                              | 343 |
| Regnard Le Légaluire universel La Morchande à la tollette.      | 358 |
| Les Bonheurs d'un poèle heureux Le piller des Balles            |     |
| Mojière Béranger M. Victor Hugo M. Scribe Les                   |     |
| priviléges de la bonne humeur                                   | 364 |
| Bolssy Les misères du poële, et les hontes de l'artiste         |     |
| L'Homme du jour L'Ami de la maison Le Mari à bonnes             |     |
| fortunes                                                        |     |
| Le Dandy                                                        | 365 |
| D'Ancourt Le Chevalier à la mode L'Age d'or des comédiens.      |     |
| -Rameou le fou Le Mari à bonnes forlunes, par M. Cosimir        |     |
| Bonjour                                                         | 369 |
| L'Homme à bonnes fortunes Baron                                 | 374 |
| La Crilique de l'Homme à bonnes fortunes                        | 389 |
| Moneade. — Les révolutions de la comédie.                       | 383 |
| Les comédiens d'anjourd'hui, et les comédiens d'antrefois       |     |
| DAPTERS VI.                                                     | 394 |
| Le sableau de Paris.                                            |     |
| L'ancien Paris.                                                 | 401 |
| L'abdication d'un journalisie, en 4853                          | 402 |
| Le Bas bleu                                                     | 465 |
| Le paysan en 1660 La fermo à midi, élégie de M. Raynaud         | 409 |
| La ratraire et la mort de mademoiselle Mara                     | 414 |
| La couronne poétique La fille d'un roi L'âge des comé-          |     |
| diennes                                                         |     |
| Que la durée est un des caractères du laient                    | 419 |
| Adieux à Marivaux                                               | 421 |

PARIS. - IMPRIMERIE J. CLAYE, RUE SAINT-BERGIT, 7.

F085695



## CHEZ LES MÊMES ÉDITEURS

TH, GAUTIER.

Les Birdesquares

DE PLHTMARTIN Coules of Nouvellea, 1

(1005 pristo). . . 1

DCT. FE ILLET.

Sciurs of Proverts 1

Sernes et Couredius. 2 LÉDN SDZI AN Hiel, de 130 femmes 2 Lus Vendanges . . . . 2

D HAUSSDHALLE.

EUS. FORCADE.

In Gurn d'Oncul, 1

HENRY MURGER,

## BIBLIOTHEOUE CONTEMPORAINE FORMAT IN-18 ANGLAIS EM. DE BERNARO. Le Nord Faritien, . 1

| Ire SERIE                                    | PAUL                 |
|----------------------------------------------|----------------------|
| à 2 fc. le vol.                              | Le Flinde            |
| ALEX- DUMAS-                                 | Amones d             |
| Le Vinnite de Bra-<br>guluum                 | CABRIEL<br>Voy, auto |
| Nome d'un Mudecine 6<br>Les Contante-Cont. 3 | maltress             |
| Le romin de Montes                           | LOUIS I              |
| Lu Capelaine Paul I<br>Chin. d'Harmontal. 2  | 1+chin l             |
| Tr. Monequelance, 2<br>Vinzi aus après 3     | Bappida              |
| La Beine Margel. , 2                         | BAD-L                |
| sorces,                                      | H trafe I            |

Incole, . . . . . . . . 3

FÉVAL.

ALBERT ALBERT. Paulius ut Pa-mil F. LAWFHRAIS. Sourcelist'Anduny, I Sylvandriu. . . . . . 1 Lu Maitiu d'armos, 1 E. GÉNE SUE. Lus Sapi Pealma uz-

IU SÉRIE à 3 fr. le vol-LAMARTINE.

Genevière . . . . . 1 3 mem nu Pouroir. . 1 JULES JAHIN. Las deux Draw, . . Hi-L. de la bill 12+ PB MERIMLE-E. DE GIRAHDIN. Somulta e (2) ddish. I

Writinges Indone. DE STENDHAL. lionale . . . . . . 1 De l'Amour. . . . . 1 Prom. dam Rom. 2 Chailreuse de Parme I EM. SOUVESTRE.

En Philosophie agus monine e e e e e e e e e H. CONSCIENCE

Le Foyer broken, 2 Sa Fuut de la ric Bamande.... 2 Vellines famandes Guerro des Paysaus

BICHARD. REYBAUD. - HENRI BLAZE.

JOHN LEMOINE. Etudia entiques el biugra, liiquus. . . 1

GUST. PLANCHE. F. PONSARD.

ÉMILE AUGUER. Suin, de la Behimu, I A. DE BABGILE. La paya Labra. . . . 1 Elitara miprales el CUVILLIER-FLEURY. LULIS REYBAUD.

Ut hilmane. . . . \* La Coudeste du Mun-MINT E. DE GIRARDIN MARJUIS DE SAINTE

ALPH. KARR. Janthe el Gorde, 1

MÉRY. AMIDÉE ACHARD.

AULAIRE. E TEXIER-ALEX. DUMAS FILS La Dame oux Cund-

JULES SAHDEAU

DE CARISEULIEZ

Hal ire du la Chate

(\$ edit.) . . . . . 1 CHAMPEL FILLY.

AUGUST- MAQUET-

Nouvelles (to press) 1

Fille. . . . . . .

L. RATISBONNE

L'euler du Daule

(ente ou regard) .. 1

PAUL DELTUF.

PAUL DE MOLÊNES

F MALLEFILLE.

Lu Collius. . . . . . . . . .

C. CARAGUEL.

Sorres du Tarmov, 1

TREDD. PAVIE

CH REYHAUD.

HECT. BERLIGZ.

I. VITET.

F. DE CONCRES.

L.-P. D'ORLEASS.

ex-roi dus Français.

Somes of Realts day

ÉMILE THEMAS. Historie des Audioes



